

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

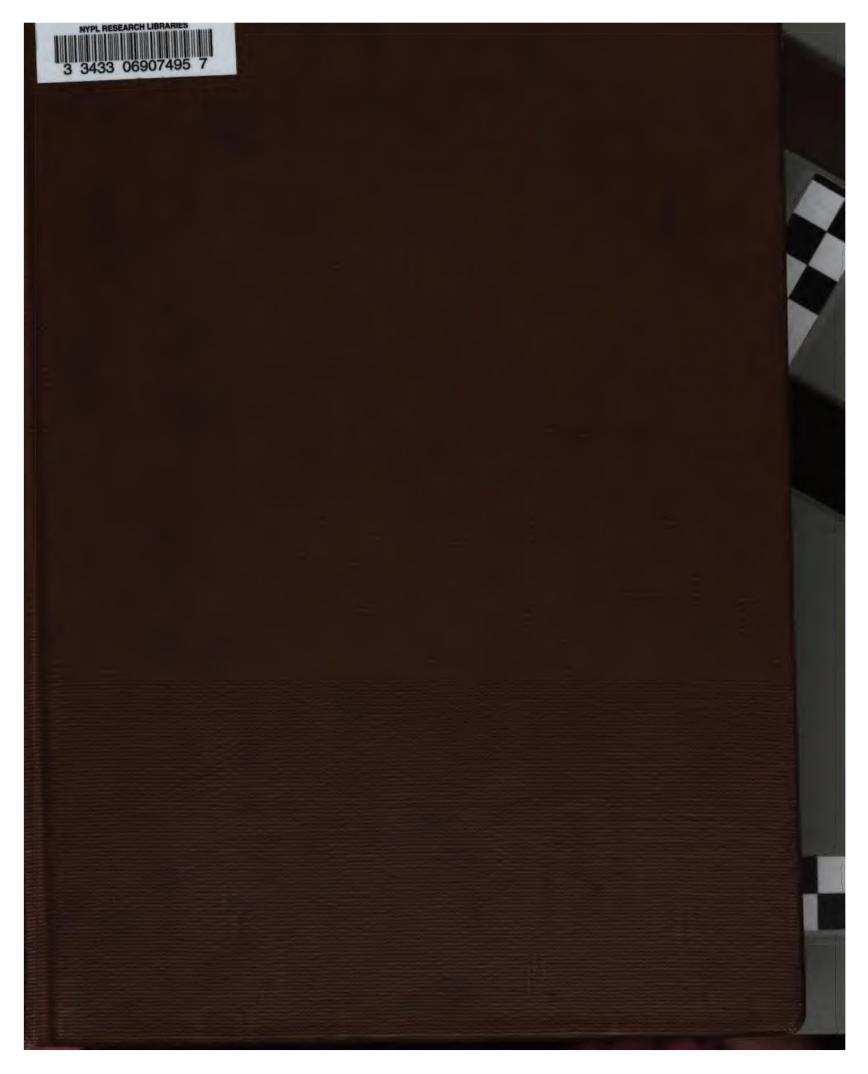

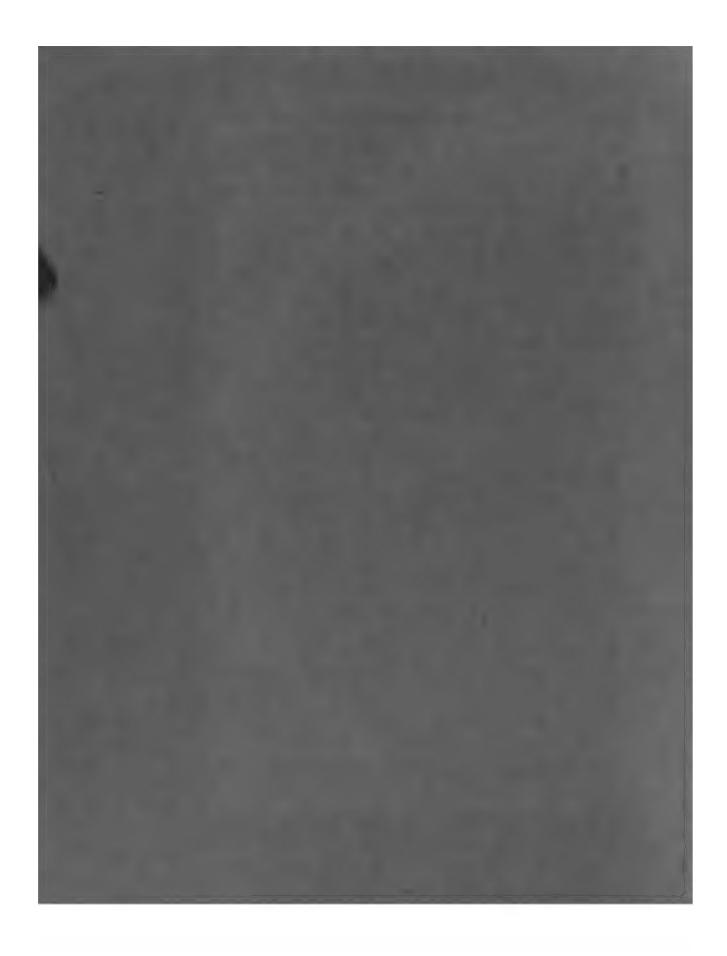

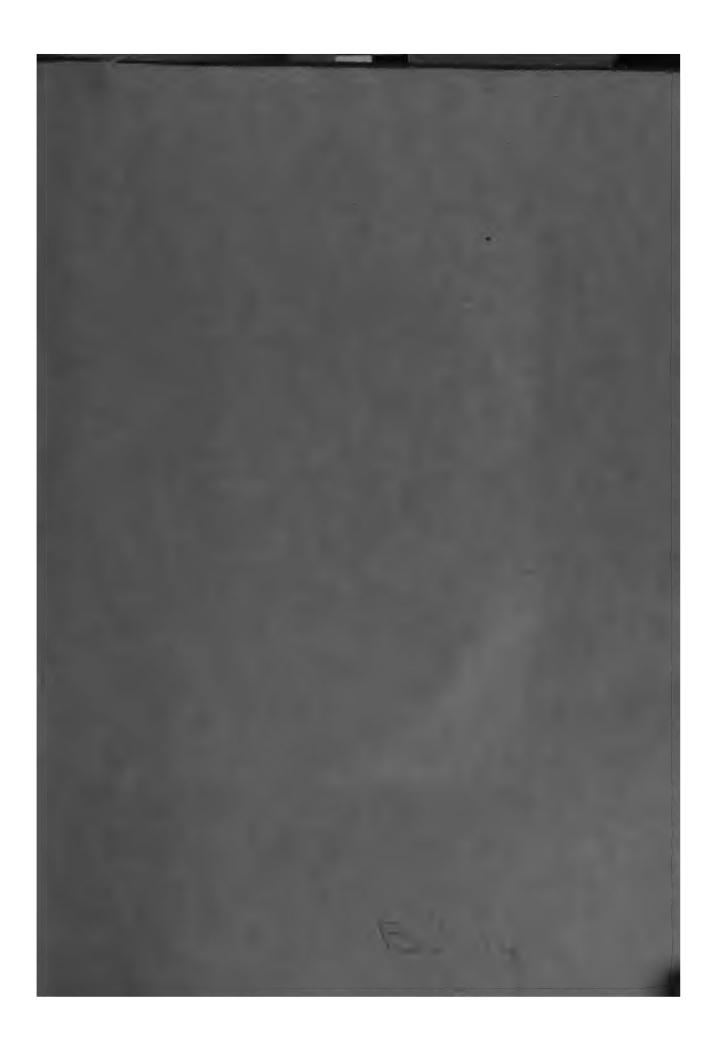

|     | · |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
| . • |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

TOME SECOND.

• • •

# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE MODERNE

DEPUIS LA FONDATION
DE L'ÉCOLE D'ALEXANDRIE,

JUSQU'A L'ÉPOQUE DE M. D. CC. XXX.

Par M. BAILLY, Garde honoraire des Tableaux du Roi, de l'Académie Françoise, de l'Académie royale des Inscriptions & Belles-Lettres, & de celle des Sciences, de l'Institut de Bologne, des Académies de Stockolm, de Harlem & de Padouë, & de la Société des Antiquités de Cassel.

NOUVELLE ÉDITION.

Magni animi res suit rerum natura latebras dimovere, nec contentum exteriori ejus conspectu introspicere, & in Deorum secreta descendere. Seneca, Quast. nat. Lib. VI, c. 5.





A PARIS,

Chez DE BURE, Quai des Augustins, près la rue Pavée.

M. D. CC. LXXXV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÉGE DU ROI.

# MATORIA DEL

•



# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

# LIVRE PREMIER,

De Képler.

# S. PREMIER.

L'OPINION des mouvemens circulaires, considérés comme la marche la plus simple & le moyen unique de la nature céleste, est le caractere de l'antiquité. Lorsque ce caractere s'efface, le regne des anciens est sini, celui des modernes, & leur supériorité commencent Nous ignorons ce qui est caché sous le voile du tems, nous ne prétendons rien enlever au genie des premiers habitans de la terre; mais en jugeant sur les faits seuls, nous ne trouvons dans les débris de l'Asie, recueillis & rassemblés en masse, que la connoissance des mouvemens.

Tome II.

### HISTOIRE

circulaires: & dans l'intervalle depuis les Hypparque & les Ptolémée jusqu'à Tycho, tout ce qui a été élevé sur cette base, a pu n'être qu'une réminiscence, un retour aux mêmes idées. La vraie forme des orbites planétaires, découverte par Képler, est le premier de nos titres. Depuis vingt-cinq siecles les hommes cherchoient la simplicité & marchoient vers elle. C'est pour elle que Copernic replaça le soleil au centre du monde; c'est pour elle que Képler va détruire tous les épicycles que Copernic avoit laissés subsister: peu de principes, de grands moyens en petit nombre, des phénomènes infinis & variés, voilà le tableau de l'univers. Les anciens Grecs étoient imbus de cette philosophie. Ptolémée s'excusoit de la complication de son système, il sentoit que les mouvemens célestes doivent être simples; il demandoit seulement si l'homme, à qui tout est difficile, est le juge de la véritable simplicité. Thalès, instruit de la sagesse des anciens, au milieu de la foule des Etres soumis à la vue & à l'observation, n'admettoit qu'un principe; l'eau avoit tout fait, elle étoit la source de toutes les choses existantes. Anaxagore, aussi éconôme que Thalès, regardoit le feu comme l'agent unique & universel; l'activité de cet élément étoit le principe productif de l'univers. Démocrite, comme Descartes, ne demandoit que de la matiere & du mouvement pour construire le monde.

# §. I I.

C'est une grande & belle idée que celle de l'économie de la nature: mais cette économie est son secret; elle n'étale au dehors que magnificence & variété. Les êtres de même espece sont dissérens en instinct, en sorce, en durée, aucun ne se ressemble exactement par la sorme, par la grandeur & par la couleur; les especes sont à jamais marquées par des traits

ineffaçables: la nature a ses trois regnes, séparés en apparence par des barrieres; elle a ses quatre élémens, qui semblent distincts & même ennemis. Couverte par tant de phénomènes, son unité est prosondément cachée, sa simplicité est un principe vaste & sublime! Si les anciens Grecs l'ont connu, c'est qu'ils l'ont trouvé établi; si les Grecs, si les modernes, après eux, jusqu'à l'époque où nous sommes, ont répété cette vérité, c'est qu'elle leur avoit été enseignée.

Il est clair qu'elle n'a pu se présenter d'elle-même. L'homme voit les choses séparées, avant de les considérer ensemble, avant d'imaginer une chaîne pour les unir, des classes pour les distinguer; il a la notion de l'individu, avant d'avoir celle de l'espece. Or rien n'étoit moins simple que les systèmes des anciens : chaque opération de la nature avoit un agent. On trouve autant de divinités que de passions & de maladies : les arbres ne croîtroient point sans les Nimphes qui les animent; les eaux ne couleroient point, si une déité ne siégeoit à leur source; Eole a sous ses ordres des dieux subalternes, pour souffler de toutes parts sur la terre; les Tritons excitent ou calment les tempêtes de la mer; Pluton secoue les fondemens du monde; Jupiter lance la foudre; & l'arc en ciel est conduit par Iris, quand il brille sur les nuages. L'unité de Dieu & de la nature étoit donc partout méconnue! S'il est évident que cette vaste théogonie n'est qu'un travestissement de la physique des anciens, il faut avouer que la multiplicité des dieux prouve la multiplicité des causes. En écrivant cerre histoire, nous appercevons d'un côté que les hommes, persuadés de la simplicité du mécanisme de l'univers, tendent constamment à cette idée, même en s'en écartant: nous voyons de l'autre que cette idée est une des plus antiques qui nous ait été conservée. La conclusion naturelle est que nous retournons au terme d'où nous sommes

partis: telle est notre marche, nous parcourons toujours un cercle. Mais ce terme, ce premier commencement des travaux connus devoit être lui-même la fin d'une révolution. La simplicité n'est pas essentiellement un principe, un axiôme, c'est le résultat des travaux; ce n'est pas une idée de l'enfance du monde, elle appartient à la maturité des hommes; c'est la plus grande des vérités que l'observation constante arrache à l'illusion des effets : ce ne peut être qu'un reste de la science primitive. Lorsque chez un peuple, possesseur d'une mythologie compliquée, & qui n'a d'autre physique que ces fables, les philosophes, voulant réduire la nature à un seul principe, annonceront que l'eau est la source de toutes choses, ou le feu l'agent universel, nous dirons à ces philosophes: vous parlez une langue qui n'est pas la vôtre; vous avez saisi par un instinct philosophique ces vérités au-dessus de votre siecle, de votre nation, & de vous-mêmes; c'est la sagesse des anciens, qui vous a été transmise par tradition; & lorsqu'après deux mille ans écoulés, Képler viendra rendre à cette vérité ses droits & sa gloire, en l'appuyant de ses preuves, en l'éclairant du jour de la démonstration, nous admirerons la sagacité & les ressources d'un esprit vaste & prosond; mais dans le principe qui l'a guidé, nous reconnoîtrons encore la même sagesse, le fruit des premiers travaux des hommes & le reste précieux de leur génie.

# §. III.

Le privilége des grands hommes est de changer les idées reçues, & d'annoncer des vérités, qui répandent leur influence sur le reste des siecles. A ces deux titres Képler mérite d'être regardé comme l'un des plus grands hommes, qui ait paru sur la terre. Hypparque, Ptolémée, Albategnius, Copernic,

Tycho lui-même, ont pu n'avoir aucun avantage sur les premiers sondateurs de l'astronomie, dont quelques travaux nous restent dans les tables des Perses, des Indiens, des Siamois, comme dans les belles périodes de l'astronomie ancienne. Képler, par l'ascendant de son génie, commence notre supériorité; il a détruit l'édifice des anciens pour en sonder un plus stable & plus élevé. Il est le véritable sondateur de l'astronomie moderne, & c'est un présent que la Germanie a fait à l'Europe.

Képler naquit à Wiel au pays de Wirtemberg, le 27 de Décembre 1571. Il alla en 1589 étudier la philosophie à Tubinge, où il trouva un astronôme de quelque réputation Michel Mœstlin, qui fut son maître en mathématiques & en astronomie. Il y fit des progrès rapides, & dès l'année 1596. il publia un ouvrage considérable sur la proportion & les rapports des orbes célestes, que toute sa vie il a distingué par un amour particulier, comme l'aîné de ses enfans. Mæstlin, recommandable par un disciple tel que Képler, l'est encore comme un des premiers partisans de Copernic; car dans les commencemens de ce système philosophique, la vérité étoit neuve & sans appui, elle étoit délaissée & solitaire; il fallois un bon esprit pour démêler sa grandeur dans cet abandon. Mœstlin avoit fait un traité sur les dimensions des orbites des planetes dans l'hypothèse de Copernic (a); ce fut sans doute la leçon de Képler; mais il n'hésita pas, & nous remarquerons à son honneur qu'il fut copernicien, au moment où il vit le jour des sciences. Ses essais furent des dissertations sur les deux mouvemens de la terre (b).

<sup>(</sup>a) Ce petit ouvrage est imprimé à la suite du Mysterium cosmographicum de Képler, p. 149, édit, de 1621,

<sup>(</sup>b) Myst. cosmo. p. 7. Elles ont été depuis insérées pat l'auteur dans l'Epitome de l'astronomie copernicienne, Lib. I & Lib. IV.

#### S. I V.

AVANT de parler de l'ouvrage de Képler sur la proportion des orbes célestes, nous devons expliquer les trigones astrologiques qui en surent l'occasion.

Trigone est un mot emprunté de la géométrie; il signisse une sigure de trois angles; trigone est donc synonyme de triangle. Lorsque trois astres se partagent le zodiaque, de maniere qu'ils sont éloignés les uns des autres de 120°, ils sorment un trigone. C'est ce qu'on appelle aussi le trine aspect. On sorma encore des trigonesen unissant les signes éloignés de 120°.

- 1°. Le Bélier, le Lion, le Sagittaire.
- 2°. Le Taureau, la Vierge, le Capricorne.
- 3°. Les Gémeaux, la Balance, le Verseau.
- 4°. L'écrevisse, le Scorpion, les Poissons.

Ces trigones des signes furent appelés les triplicités. Comme elles étoient égales en nombre aux élémens, comme jadis les nombres avoient beaucoup d'empire sur les idées, on donna à ces trigones les noms & les propriétés des quatre élémens. Le premier est le trigone du seu, le second de la terre, le troisieme de l'air, le quatrieme de l'eau (a).

L'origine de ces trigones est la remarque que l'homme a faite de quatre qualités principales dans les élémens, le chaud, le froid, le sec & l'humide. Ne pouvant comprendre d'où lui venoient ces températures, il les plaça dans le ciel, d'où elles pouvoient descendre sur lui, & il les distribua dans les signes du zodiaque,

<sup>(</sup>a) Képler, de fella nova, 1606, page 13.

#### §. V

MAIS on demandera pourquoi les signes assemblés par trois, n'ont pas été pris de suite? On est assez embarrassé de trouver la raison de ces extravagances, aujourd'hui que les erreurs accumulées en cachent le principe. Cependant il semble que tout cela fut réglé sur les conjonctions de Jupiter & de Saturne. Ces conjonctions se renouvellent tous les vingt ans, & de maniere que si la premiere est arrivée dans le signe du Bélier, la seconde arrive dans le sagittaire, la troisieme dans le Lion. Voilà les trois signes du trigone du feu. Ces conjonctions demeurent dans ces trois signes pendant deux cens ans, avec cette circonstance remarquable, qu'elles parcourent les trois signes dans l'espace de soixante ans : ce qui peut être la source de la période de soixante ans, qui a été universelle dans l'Asie. Neuf conjonctions de suite reviennent dans le même ordre pendant 180 ans ; la dixieme arrive dans le premier signe du même trigone; l'onzieme passe au premier signe du trigone suivant. 'Il y a donc um intervalle de vingt ans, avant de passer d'un trigone à l'autre, mais l'ordre se conserve pendant 180 ans. Il n'en faut pas davantage pour fonder la période de 180 ans que nous avons trouvée chez les anciens Tartares, ou du moins chez les peuples qui ont précédé les barbares appelés de ce nom. Nous n'en connoissions point alors l'origine; celle que nous donnons ici est vraisemblable. Puisque la période a existé, elle a été fondée sur quelque raison; on ne doit point chercher cette raison ailleurs que dans le ciel bien ou mal connu. L'astrologie a eu tant de crédit sur l'esprit des hommes que dans les tems où elle a régné, elle a eu une grande part aux institutions sociales. On en a la preuve à la Chine, où l'esprit antique doit être conservé dans sa pureté. L'astrologie est sur

2

le trône & regle l'administration: voici donc encore deux saits qui concourent au même but; la période de 180 ans, qui appartient à la Tartarie, étant liée à l'astrologie, place également dans cette région la connoissance, & peut-être l'invention de cette erreur: & d'un autre côté l'astrologie à la Chine; aussi ancienne que l'empire, réglant tout dès les commencemens, semble y avoir été apportée de la Tartarie, d'où les Chinois sont évidemment sortis.

La période, qui ramene les conjonctions aux mêmes points, est d'environ 800 ans: deux siecles faisoient donc une saison de cette grande année. Il a fallu attribuer une température à chacune de ces saisons, & aux trois signes qui y répondoient. C'est ainsi que ces signes ont été rassemblés, & qu'on les a répartis dans les quame triplicités du seu, de la terre, de l'air & de l'eau (a).

# S. VI.

KÉPLER, en expliquant à ses disciples les propriétés de ces trigones, leur faisoit remarquer que les lieux consécutifs de ces conjonctions dans le zodiaque pris trois à trois, & joints par des lignes, forment une suite de triangles, continuellement inscrits dans ce cercle; mais il remarqua lui-même que toutes ces lignes en se croisant, laissoient un espaçe vide dans le milieu; il vit qu'on pouvoit y inscrire un nouveau cercle, touché par toutes ces lignes. Il apperçut que les rayons de ce cercle, & de celui qui représentoit le zodiaque, étoient entre eux dans le rapport des distances de Jupiter & de Saturne au Soleil. Il n'en fallut pas davantage pour enslammer l'imagination de Képler; il chercha si en inscrivant d'autres sigures

<sup>(</sup>a) Képler, de stella nova, pages 25 & 27.

au cercle, il ne pourroit pas trouver les proportions des distances des autres planetes; mais une réflexion l'arrêta. Chaque distance, qui sépare la planete & le soleil, est le rayon d'une sphere dont le soleil est le centre. Puisque la nature offre ici trois dimensions, il faut mesurer ces proportions, non par des surfaces qui n'ont que deux dimensions, mais par des solides qui en ont également trois. Képler saissit alors l'idée de Pythagore, qui a comparé les élémens aux corps réguliers de la géométrie (a). Ces idées mystérieuses de rapport & d'harmonie étoient faites pour plaire à Képler, qui avoit de l'imagination. En conséquence, comme il y a six planetes qui tournent autour du soleil, & cinq intervalles, il compara ces intervalles aux dimensions des cinq corps réguliers; & de combinaisons en combinaisons, il parvint à l'arrangement suivant, en partant de l'orbe de la terre, qui est la mesure commune de tous les autres. Si l'on circonscrit un dodécaèdre, ou le folide de douze faces, au cercle de notre orbe, & qu'ensuite on circonscrive un autre cercle à ce dodécaèdre, ce sera l'orbe de Mars : si à ce dernier cercle on circonscrit un tétraèdre, ou le solide formé de quatre plans, le cercle qui l'enfermera sera l'orbe de Jupiter: si à cet orbe de Jupiter on circonscrit un cube, ou le solide à six côtés, le cercle qui terminera tout, en l'enveloppant, sera l'orbe de Saturne. Revenons à la terre; nous sommes partis de la partie extérieure de son orbe, entrons dans l'intérieure: si l'on y inscrit un icosaèdre, ou un solide de 20 côtés,

des mêmes triangles : enfin le dodécaèdre, composé de douze pentagones. Il ne peut pas y avoir d'autres corps réguliers que ceux-ci : quelque espece de plans que l'on combine, on ne parviendra jamais à enfermer une solidité par d'autres plans réguliers, ou en autre nombre que ceux qui sont indiqués ici.

<sup>(</sup>a) Il n'y a que cinq corps réguliers, c'est-à-dire, dont la surface soit formée par un nombre de plans égaux & réguliers: le cube, qui est formé de six quarrés: le tétraèdre de quarre triangles équilatéraux: l'octaèdre de huit des mêmes triangles: l'octaèdre, qui est encore formé de vingt

le cercle inscrit dans ce solide sera l'orbe de Vénus: si dans cet orbe on inscrit un octaèdre, ou le solide sormé de huit plans, le dernier cercle inscrit dans ce dernier solide sera l'orbe de Mercure (a).

#### 6. V I I.

Képler, dans d'autres spéculations sur le nombre & les dis-. tances des planetes, avoit ofé en créer deux, l'une placée entre Jupiter & Mars, l'autre entre Vénus & Mercure, & ces planetes imaginaires étoient invisibles à cause de leur petitesse (b). La découverte précédente lui fit changer d'avis; il trouva que l'hypothèse donnoit assez exactement les proportions des planetes, & cette propriété singuliere lui parut suffisante pour fonder le nombre des six planetes. Dieu n'en avoit pas créé davantage à l'entour du foleil, parce qu'il n'avoit permis aux formes de la matiere que cinq corps réguliers; & parce que l'harmonie du monde demandoit que les proportions admirables des orbes célestes fussent représentées par celles des cinq corps. Si nous offrons ici ces combinaisons inutiles & ces découvertes infructueuses, c'est que nous n'avons pas entrepris l'éloge de l'esprit humain. Ce n'est point un résumé de ses découvertes & de ses chefs-d'œuvres, c'est son histoire. Vous ne le connoîtrez point, en vous disant ce qu'il a fait, il faut vous dire comment il y est parvenu : il faut que sa marche soit développée; si cette marche est tortueuse, si elle a des détours vagues & incertains > cette incertitude même est l'instinct qui le fait errer autour de son objet, en attendant le moment du génie.

Nous ne détaillerons point ici toutes les raisons que Képler trouve & donne pour motiver l'arrangement des corps célestes,

<sup>(</sup>a) Myster. cosmog. in prass. p. 10 & Cap. II. (b) Ibid. p. 7.

& l'ordre des corps réguliers, qui sont inscrits dans les cercles des planetes (a). La folie de l'homme a toujours été de vouloir pénétrer les premieres raisons de la nature, qui seront toujours inconnues.

On peut remarquer la manie de ce siecle, de mêler les choses sacrées aux choses qui ne sont que pour la curiosité, ou pour l'utilité mondaine des hommes. Képler considere trois grandes choses qui sont en repos; le ciel des sixes, le soleil & l'intervalle énorme qui les sépare; il les compare tout de suite à la Trinité, & la sigure sphérique, qui est celle de l'univers, qui en renserme toutes les parties, est l'image de l'Être suprême, qui enveloppe tout de son immensité (b).

# §. VIII.

La réputation de Képler le fit appeler pour enseigner à Gratz en Stirie; & son ouvrage des Proportions des orbes célestes, qu'il envoya à Tycho, lui valut le suffrage de ce grand astronôme. Leur connoissance commença par lettres; Tycho, qui vit un jeune homme dominé par l'imagination, lui conseilla de s'appliquer à l'observation avant de remonter aux causes. Il l'assura qu'il trouveroit plus de vérité dans ses hypothèses que dans celles de Copernic. Cependant il sentit que Képler seroit son successeur, & il desira passionnément de l'avoir auprès de lui. Tycho lui sit donner le titre de mathématicien de l'Empereur, avec des pensions. Képler suivi de sa famille, vint s'établir à Prague; mais il su tourmenté d'une sièvre assez longue, qui troubla les études qu'il pouvoit saire auprès de Tychó. Képler paroît aussi s'être plaint à son ancien

<sup>(</sup>a) Mysterium cosmographicum, p. 25. (b) Ibid. p. 7.

Epitome Aftron. Coper.s. Lib. I. p. 12, Lib. IV, p. 437.

maître Mœstlin: Tycho avoit des réserves pour lui; le trésor de ses observations amassées étoit sermé. Képler avoit beau demander qu'on lui communiquât les théories des planetes, leurs excentricités, les rapports de leurs distances, pour vérisser ses hypothèses harmoniques, Tycho cachoit la plupart de ces choscs (a); soit qu'il voulût modérer l'ardeur du jeune homme, soit qu'il ne pût avoir une consiance entiere dans un partisan de Copernic, soit ensin que la méchanceté des hommes qu'il avoit éprouvée, l'eût rendu désiant. Ensin Tycho mourut, & Képler se vit en possession de son héritage astronomique. Il su chargé par l'Empereur de continuer à dresser les Tables que Tycho établissoit sur ses observations lorsqu'il mourut. Ces Tables devoient être dédiées à l'Empereur, & nommées de son nom Tables Rudolphines. Képler, avec un zele que Tycho méritoit, y travailla pendant vingt ans (b).

## §. I X.

Successeur de Tycho, élevé comme lui sur le trône de l'astronomie, Képler sentit les charges de la souveraineté & s'en imposa tous les devoirs. Il parcourut ses domaines, en visita les dissérentes parties, pour en approsondir les abus; il étoit entraîné par l'esprit résormateur. L'optique étoit depuis longtems négligée; nous n'avions de cette science que ce qu'en avoit créé Ptolémée, traduit par Alhazen, & commenté par Vitellion. L'optique, dans le sens le plus général du mot, a pour objet tout ce qui concerne la vision. La lumiere sut produite pour embellir le monde, & l'œil sut créé pour la voir; elle tombe sur les corps, se saissit de leur empreinte, & la transportant partout, elle a des pinceaux & des couleurs pour

<sup>(</sup>a) Gassendi, in vitá Tych. p. 460.

<sup>(</sup>b) Myst. cosmogr. pag. 3, edit. 1621.

peindre, elle forme sur la rétine la miniature du monde, & lie à l'existence de l'homme celle de tous les êtres qui l'environnent. L'optique embrasse donc le mécanisme de l'œil, qui voit les objets, la nature des rayons de lumiere, & la marche de ces rayons réfléchis, réfractés, ou altérés dans les différens milieux qu'ils traversent pour venir jusqu'à nous. Une chose essentielle dans toute recherche, c'est de connoître l'instrument qu'on employe, d'en apprécier les erreurs : la vue est le premier instrument de l'astronomie; la lumiere est encore une espece d'instrument, puisqu'elle nous avertit de l'existence & de la présence des choses; il faut examiner comment elle agit, il faut savoir si ses avis, si ses rapports ne sont pas mêlés de vérités & d'erreurs. Voilà les objets que se proposa Képler, en étudiant l'ouvrage d'Alhazen & de Vitellion, pour le corriger & l'augmenter. Ce n'est point que Képler ait connu la nature de la lumiere que Newton devoit approfondir; mais des excavations commencées, quelques filons de métal découverts, donnent l'espérance d'une mine riche, & restent pour inviter les générations suivantes à de nouveaux travaux.

# §. X.

De tous les effets optiques, le plus important est la réfraction, ou le changement de route que la lumiere éprouve dans notre atmosphere; toutes les observations sont affectées de cette erreur. Tycho le premier en avoit mesuré la quantité, mais il en connut mal la marche; il faisoit cesser la réfraction à 45° de hauteur, comme si l'air, où les rayons se détournent, ne nous enveloppoit pas de toutes parts. Cette erreur naissoit de l'incertitude de la cause. Tycho croyoit avec Rothman que la réfraction étoit causée par la matiere la plus grossière de l'air, par la matiere qui produit les crépuscules, & qui n'est pas fort élevée (a). C'est pourquoi, selon eux, les réstractions; n'étoient plus sensibles à quelque distancé de l'horizon. Ces astronômes n'avoient qu'un tort, s'étoit de donner trop d'influence aux vapeurs terrestres, & d'y chercher la principale cause de la réstraction. Le principe est simple, le rayon de lumiere, en passant de l'éther, qui est infiniment subtil, dans l'air qui l'est beaucoup moins, se détourne de sa route. Il s'en détourne encore quand il rencontre des masses d'un air plus dense, comme est celui qui avoisine la surface de la terre; air chargé du poids de l'atmosphere, & en outre épaissi par les exhalaisons du sol. Cet air dense, ces vapeurs contribuent donc à augmenter la réstraction déjà produite au passage de l'éther dans l'air.

Képler, pour connoître les réfractions de l'air, imagina de se servir de celles de l'eau: Vitellion les avoit mesurées. En effet, si l'on regarde perpendiculairement un objet, placé au fond d'un vase plein d'eau, on verra cet objet dans le lieu qu'il occupe réellement. Mais si l'œil sort de la perpendiculaire, en s'abaissant continuellement vers le plan horizontal de la surface de l'eau, l'objet sortira de sa place en sens contraire, & s'élevera continuellement; ces déplacemens sont l'effet de la réfraction : leurs quantités mesurées peuvent donc faire juger de sa marche. Képler remarqua que la réfraction croissoit avec les abaissemens de l'œil, il pensa qu'elle dépendoit de l'inclinaison du rayon visuel, ce qui est vrai; il en attribua la cause à la résistance du milieu, où la lumiere a peine à se mouvoir (b); ce qui devoit paroître alors fort vraisemblable. Mais il remarqua que la réfraction croissoit beaucoup plus vîte que les angles d'inclinaison, sur-tout en

<sup>- (</sup>a) Kepler, Paralip. ad Vitellion. p. 77. (b) Ibid. p. 15 & 110.

approchant de la surface de l'eau; il crut voir deux effets dans la réfraction, il la décomposa, & il établit une premiere partie fort petite, qu'il appeloit la réfraction simple, & qui étoit proportionnelle aux angles d'inclinaison. Cette réfraction simple, multipliée par la sécante des mêmes angles, donnoit la véritable réfraction (a). Ayant trouvé cette loi par les réfractions dans l'eau, il l'appliqua aux réfractions dans l'air & il trouva qu'elle représentoit asse bien les quantités observées par Tycho. En esset les réfractions qu'il calcula sont très-petites & presque insensibles depuis le zénith jusqu'à quarante-cinq degrés, où elles commencent à croître toujours de plus vîte en plus vîte jusqu'à l'horizon (b).

Il faut remarquer que Képler donne à la cause toute sa généralité; il ne pense pas qu'elle cesse ni à 20 ni à 45°, comme Rothman & Tycho l'avoient supposé. S'il n'a pas trouvé la vraie loi, la vraie mesure, il a du moins montré qu'il y en avoit une, & ses essorts infructueux ont invité à des essorts plus utiles. Si nous considérons ce travail du haut de nos sciences persectionnées, nous n'y verrons qu'une vérité manquée; mais si nous nous transportons au tems de Képler, nous y verrons un premier succès de l'esprit inventeur.

# §. X I.

KÉPLER sit encore un pas vers la vérité, & pour la généralité de la cause des résractions; il établit qu'elles étoient les mêmes pour tous les astres. L'air est une glace au travers de laquelle nous voyons les objets; la résraction est un désaut de cette glace, & le désaut affecte tous les objets dont elle nous transmet les images. Tycho avoit cru que la distance de l'astre,

<sup>(</sup>a) Paralip. ad Vitel. p. 113 & 114.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 124 & 323.

le chemin que la lumiere parcourt jusqu'à nous, influoit sur la réfraction, comme si le rayon se détournoit de sa route à proportion de son affoiblissement. Képler montra que la lumiere forte & soible suivoit la même route. Aux confins de notre atmosphere les obstacles sont les mêmes pour la lumiere voisine, & pour la lumiere éloignée; en entrant dans notre monde terrestre, elle est sujette aux mêmes loix, & elle ne conserve d'autre caractère de la distance que la diminution de son éclat.

Ces connoissances étoient étendues par des vues assez fines. Rothman prévoyoit que la réfraction ne devoit pas être constante dans le même lieu (a): elle devoit être dissérente dans les dissérentes saisons, & à raison d'un air plus ou moins chargé de vapeurs. Tycho soupçonnoit que la constitution du sol, qui éleve ces exhalaisons, devoit saire varier la réfraction dans les climats divers: ces vues étoient jetées comme l'objet des recherches sutures; elles ont été consirmées par les travaux des modernes.

# S. XII.

Un phénomène, observé du tems même de Képler, lui consirma que la réfraction n'étoit pas la même sur toute la face de la terre (b). Tandis que les Portugais & les Espagnols se disputoient l'empire des Indes & ses richesses, & s'attribuoient exclusivement la route par le cap de Bonne-Espérance, les Hollandois, commerçans actifs, cherchoient par le nord une route plus paisible vers les contrées, qui produisent le thé & les épiceries. Barenez, en 1596, se proposa de la découvrir; il s'avança avec hardiesse vers ce pôle, qui est aujourd'hui

<sup>(</sup>a) Paralip. ad Vitel. p. 137.

le séjour des glaces : la mer en est couverte la plus grande partie de l'année; & lorsque l'été de ces climats brise ce sol glacé, ou lorsque l'hiver se prépare à le former, les montagnes de glace se dispersent ou se rassemblent, & semblables à des écueils flottans, menacent les vaisseaux qui osent tenter le passage. Si le passage existe, il est donc un intervalle de tems qu'il ne faut ni prévenir, ni manquer. Barentz, surpris par la mauvaise saison, fut enveloppé de toutes parts, la mer se ferma autour de son vaisseau, & le livra, ainsi que ses compagnons d'infortune, à toutes les rigueurs du froid. Ils étoient près de la nouvelle Zemble, isle située vers 76° de latitude; c'est là qu'ils passerent quelques mois avec les ressources du courage & de l'industrie, au milieu d'une atmosphere glacée, s'enterrant pour moins sentir sa rigueur, craignant chaque jour de périr par le froid ou par la famine, & obligés de défendre leur vie contre des ours encore plus affamés qu'eux. Ils semblent avoir échappé à ces dangers pour nous instruire d'un phénomene astronomique. Le 3 Novembre ils virent pour la derniere fois le soleil. Cet astre, qui est l'image de la vie, qui donne au moins l'espérance de la chaleur, les laissa sans consolation dans une nuit entiere, ou du moins dans la foible lueur des crépuscules, réfléchie sur la neige, & peut-être plus triste encore que la nuit profonde. Cependant le soleil auroit dû les abandonner plutôt sans la réfraction: à 76° de latitude l'équateur est élevé sur l'horizon de 14°, le soleil doit disparoître loriqu'il descend à cet abaissement au-dessous de l'équateur. Mais le 3 Novembre il se montroit encore un instant, quoiqu'il fût abaissé de 15° 1: la réfraction l'élevoit donc de 1° 1; & quand même les malheureux voyageurs se seroient trompés sur l'estimation de la latitude d'un lieu où ils attendoient la mort, ayant perdu le soleil quarante-huit jours avant le solstice,

ils ne devoient l'attendre que quarante-huit jours après, c'està-dire, le 7 Février : il reparut inopinément le 24 Janvier, & vint rompre les chaînes dont la nature les avoit liés dans cet exil. Si l'on peut s'en rapporter au récit des Hollandois, la réfraction de ces zônes froides paroît donc beaucoup plus grande que celle de nos régions tempérées. Le froid, en condensant l'air, y contribue sans doute; mais Képler vit dans le phénomène une vérité que M. Bouguer a prouvée depuis par des observations délicates; c'est que cette différence tient à la hauteur où l'on est dans l'atmosphere (a). Sur notre terre raboteuse, creusée en vallons, hérissée de montagnes, & paitout couverte de pentes inégales, il n'y a de véritable niveau que la surface des eaux : les lieux qu'elles occupent sont en même tems les plus abaissées; toutes les terres sont nécessairement & inégalement élevées au-dessus d'elles. Les Hollandois n'avoient pas choisi un asile éloigné de leur vaisseau, ils habitoient les bords de la mer. Dans cet endroit bas le rayon de lumiere qui y parvient, rase de plus près la surface de la terre, il rencontre dans son trajet un air plus épais, & il éprouve une réfraction plus grande. Lorsqu'on s'éleve dans l'atmosphere avec les inégalités du globe, le rayon traverse des couchess. d'air plus hautes, plus pures, moins denses, & la réfraction est plus petite. Képler annonça même qu'à une certaine hauteur il n'y auroit plus de réfraction sensible (b).

# S. XIII.

KÉPLER, en méditant sur la marche de la lumiere, créa une nouvelle science, qu'il intitula Astronomie optique; science composée & du mouvement des astres, & des phénomènes de

<sup>(</sup>a) Paralip. p. 134 & 139,

la lumiere qui nous les fait appercevoir. Une inspection attentive ne voyoit plus de limites pour séparer les sciences. La nature, divisée par les premieres vues, se recomposoit, devenoit unique & indivisible par des vues plus grandes. Dans les opérations de l'économie animale, la nature entiere conspire pour l'entretien ou pour la destruction de la vie : les alimens se décomposent, les liqueurs se forment par les affinités chimiques; elles coulent, elles s'élevent, & se distribuent par les loix de la mécanique; leurs routes tortueuses décrivent des courbes qui appartiennent à une géométrie profonde & inaccessible; & tandis que le suc le plus subtil, transmis par les nerfs, s'en va nourrir l'organe de la pensée & faire éclorre les germes du génie, des sucs plus grossiers font végéter d'autres parties: nous portons des plantes comme la terre qui nous porte. Mais ces végétaux mêmes ne s'élevent point à la surface du globe, sans que la physique générale ait préparé & le sol qui les fait naître, & l'air qui les nourrit; leur développement est à la fois un problème de chimie, de mécanique & de géométrie: il faut que le soleil monte à une certaine hauteur pour amener leur maturité, & que les forces des astres s'unissent pour faire fousser des vents favorables, ou pour écarter les vents contraires. L'astronomie, la science des objets qui sont si loin de nous, n'est pas plus séparée, ni plus solitaire que les autres : elle est inséparablement unie à la mécanique par le calcul des forces & des vîtesses, à la géométrie par la description des routes parcourues dans l'espace; elle tient à l'optique par là lumiere; elle tient à tout le reste de la nature par notre armosphere, qui est le voile à travers lequel passent les images des choses, par l'organe de la vue, par l'homme lui-même, qui dépend de tout. Qui sait même si l'astronomie n'a pas d'autres rapports avec la physique? L'attraction des globes

célestes est semblable à celle de l'aimant; il est possible que la matiere magnétique ait quelque analogie avec le fluide électrique, avec le fluide nerveux; & ces fluides ne sont peut-être que les modifications d'un fluide universel, qui est dans la nature le grand ressort du mouvement.

## S. XIV.

CETTE application de l'optique à l'astronomie perfectionna la théorie des éclipses, & servit à expliquer quelques-uns de leurs phénomènes. Les anciens, en reconnoissant qu'elles étoient causées par le passage de la lune dans l'ombre de la terre, avoienteru que cette ombre étoit pure & sans mélange, comme celle qui est produite par les corps opaques, dans un lieu à l'abri de tout réslet. Mais la terre se trouve dans une circonstance particuliere, qui la distingue des autres corps opaques, c'est l'atmosphere qui l'enveloppe. Les rayons passent dans cette atmosphere, s'y plient, & portés par ce détour dans le cône d'ombre, y répandent en quelques endroits de la clarté (a); c'est ce qu'on appelle l'ombre claire. Il en résulte que la lune, quand elle y est plongée, est très-distinctement visible, ainsi que ses différentes parties : quelquefois le centre de la lune est obscur, parce qu'il est dans l'ombre vraie, les bords qui sont dans l'ombre claire, se laissent appercevoir : dans d'autres tems, qui sont assez rares, la lune étant plus éloignée de la terre, au-delà du terme où tombent les rayons réfractés, elle est dans une obscurité totale, & elle disparoît tout-à-sait. Ces bizarreries avoient long-tems intrigué les anciens; cette lumiere, conservée par la lune dans un lieu qu'ils croyoient totalement

<sup>(</sup>a) Dans ce cône d'ombre les rayons se qui a la figure d'une croix de St. Andréz croisent & éclairent soiblement un espace voy. la fig. I.

privé de clarté, leur avoit paru propre à la planete. Képler, qui avoit des idées de physique très-saines, ramena ce phéncmène à sa véritable explication (a). Il ajouta encore à la théorie des éclipses la pénombre que les anciens n'avoient pas connue (b). La pénombre est une ombre foible, un commencement d'obscurité. Représentons - nous le soleil comme un large flambeau. projetant derriere la terre une ombre conique; lorsque la partie antérieure de la lune s'y plonge, cette partie ne voit plus le soleil, & abstraction faite des rayons réfractés, elle doit être dans une obscurité totale. Mais l'obscurité n'arrive pas subitement; le soleil a une grandeur considérable, cette partie ne le perd pas de vue en un instant, elle cesse de le voir par degrés : d'abord une portion, puis la moitié, enfin la totalité disparoît. La lumiere qu'elle reçoit, ainsi que les autres parties successives de la lune, diminue en proportion; le passage de la lumiere à l'obscurité se fait par des nuances graduées, & ces nuances d'une lumiere affoiblie sont ce que nous appelons la pénombre. Elle précede toujours sur le disque de la lune, l'entrée de la véritable ombre qui fait le commencement de l'éclipse.

# §. X V.

La lune, dans ses éclipses totales, est souvent teinte d'un touge sombre, où les anciens voyoient une couleur de sang. Képler qui savoit qu'elle est alors éclairée par la lumiere du soleil détournée & pliée dans l'atmosphere, annonça avec consiance que cette lumiere étoit ainsi colorée par la réfraction (c). Il sut conduit sans doute à cette idée par la vue de ces nuages pourprés, qui le jour recoivent un viséclat d'une lumiere

<sup>(</sup>a) Kepler, Paralip, ad Vitellionem, pag. 268,

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 239.

forte & directe; nuages qui vers le soir ont représenté des armées sanglantes à l'imagination craintive des hommes, tandis que le matin, après le repos de la nuit, au retour de la lumiere, les poëtes n'y ont vu que le réveil d'une déesse & l'espérance d'un beau jour.

Képler, avec son-maître Mæstlin, établit que la lune & la terre s'éclairoient mutuellement (a). C'est le symbole de l'égalité des êtres créés & de leurs services réciproques. La terre, où habite une espece orgueilleuse, n'est pas faite pour être servie sans servir elle-même; elle renvoie sur la lune la lumiere qu'elle reçoit du soleil; la lune lui voit des phases, comme nous en voyons à la lune même. Tous les mois nous nous montrons à elle sous l'humble apparence d'un croissant; & tous les mois aussi notre terre, qui a cependant quelque supériorité par la grandeur, tournant vers elle sa face entierement éclairée, paroissant pleine, lui jette dix à douze fois plus de lumiere qu'elle n'en reçoit dans la pleine lune. Cette lumiere réfléchie produit deux phénomenes. Lorsque la lune éclipse le soleil, lorsqu'elle est par conséquent tout-à-fait privée de la lumiere directe, ces rayons réfléchis éclairent sa face obscure, & la rendent visible pour nous. Lorsque la lune est nouvelle, & sous la forme de croissant, par un ciel pur & serein, la même lumiere réfléchie nous fait appercevoir le globe entier, au moyen d'une nuance claire & cendrée qui y est répandue Ce sont ces divers phénomènes qui avoient fait croire aux uns que la lune avoit une lumiere propre, aux autres qu'elle avoit quelque transparence. Cette derniere opinion, conservée par Vitellion, datoit de Plutarque. Reinhold, astronôme d'ailleurs éclairé, approuvoit assez cette explication. Tycho-Brahé croyoit

<sup>(</sup>a) Paralip. ou Aftron. opt. p. 252.

# DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

que la lumiere cendrée étoit fournie par Vénus. Képler détruisit absolument toutes ces erreurs, & fit hommage de la vérité à Mæstlin, qui l'avoit adoptée le premier (a).

On croyoit alors que les taches de la lune étoient des erreurs de la vue (b). Les hommes commençoient à se défier de leurs organes, & la défiance va toujours trop loin, sur-tout dans ses commencemens. Képler montra, en recevant l'image de la lune sur un papier blanc, dans une chambre noire, que les taches y étoient sensibles, y avoient la même place, la même forme, la même étendue que sur le disque même. Il rappela le sentiment des anciens, en regardant la lune comme une terre semblable à la nôtre. Les taches sont des parties moins propres à réfléchir la lumiere. Il remarqua que le cercle de l'ombre dans les éclipses n'étoit pas terminé comme il devoit l'être sur une surface égale & unie. Il y vit des breches, comme si l'ombre s'enfonçoit dans les vallées, tandis que la lumiere se conserve sur les montagnes (c). Ces choses sont aisées à voir par le moyen du télescope; mais il n'étoit pas encore inventé. Képler fit cette remarque, avec le génie, qui est le plus puissant des instrumens & des organes.

## §. X V I.

La chambre obscure, récemment inventée par Jean-Baptiste Porta, fournit quelque utilité à l'astronomie. Tycho avoit remarqué que l'image du soleil, qui se peint sur une muraille ou sur un papier blanc dans cette chambre privée de lumiere, étoit propre à mesurer le diametre du soleil. Les rayons de cet astre se croisent en passant par l'ouverture qui donné entrée

<sup>-(</sup>a) Képler, Paralip. ou Aftronom. opt.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 247. (c) Ibid. p. 240

au rayon, un œil qui y seroit placé, verroit le soleil & l'image sous un même angle & d'une même grandeur. Pour avoir la grandeur du soleil, il ne s'agit que de prendre l'étendue de l'image, l'angle dépend de sa distance à l'ouverture. Ceci est exact, tant que cette ouverture n'est qu'un point, mais lorsqu'elle a une grandeur sensible, les rayons s'écartent en conséquence, cette grandeur s'ajoute à celle de l'image; il faut donc soustraire le diametre de l'ouverture de celui de l'image mesurée. Cette attention ne manqua pas à Tycho (a) : nous ignorons si l'idée lui appartient; mais voilà le premier indice que nous en trouvons. Képler fit beaucoup d'usage de cette méthode & de la chambre obscure. Cependant, comme il falloit mesurer le diametre de l'image avec un compas, tandis que cette image marche avec le soleil, ce mouvement rendoit la mesure incertaine. Mœstlin imagina d'avoir ces mesures toutes faites sur le papier blanc qui recevoit l'image; il y traça une infinité de cercles concentriques, dont les diametres étoient mesurés; un coup d'œil suffisoit pour décider lequel de ces cercles enfermoit l'image du foleil (b). Cette invention ingénieuse a été très - utile depuis pour l'observation des éclipses, Mæstlin s'en servoit dès-lors pour connoître le nombre des doigts éclipsés, & pour déterminer la proportion des diametres du soleil & de la lune. Cette méthode ne servoit qu'aux éclipses de soleil; la lumiere de la lune, en partie éclipsée, est trop foible dans une chambre obscure. Képler n'y mesuroit qu'avec peine & avec incertitude le diametre de cette planete, lorsqu'elle est pleine, entiere & dans la force de sa çlarté (c),

<sup>(</sup>a) Kepler, Paralip. ou Affronom, opt.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 339 & 351, (c) Ibid. p. 345.

# s. XVII.

On agitoit alors ces questions; si le soleil peut être entiérement couvert par la lune, ensorte qu'une nuit subite & momentanée se répande sur la terre; si dans une éclipse centrale les bords du soleil peuvent rester visibles, & former une couronne, un anneau lumineux autour de la lune obscure. L'une de ces questions étoit résolue par l'autre, car si la lune est toujours trop petite pour couvrir entiérement le soleil, il s'ensuit nécessairement que dans les éclipses centrales elle doit paroître entourée des bords lumineux & visibles du soleil. Tycho s'étoit apperçu que le diametre de la lune, mesuré sur le soleil dans ses éclipses, étoit toujours plus petit que lorsqu'elle est pleine & dans l'opposition. Il pensa que l'apparence de la lune étoit diminuée par une cause optique, & par la force de la lumiere solaire; il établit que cette diminution pouvoit être évaluée à la cinquieme partie du diametre de la lune (a): il en concluoit que la lune ne pouvoir nous cacher le soleil entier, & il s'étonnoit en 1600 que Clavius eût vu à Conimbre, en 1560, une éclipse totale de soleil avec nuit & ténebres (b). Képler accorde que le diametre de la lune, lorsqu'elle est pleine, paroît plus grand qu'il n'est réellement, par la raison que les objets fort éclairés paroissent plus grands fur un fond obscur (c), & à cause de la dilatation de la lumiere, Mais il pense que dans une éclipse de soleil, la lumiere de cet astre, en se dilatant, empiete sur le disque de la lune, & le rétrécit en apparence; il en donne un exemple bien sensible. Il faut prendre un corps opaque, tel qu'une regle, qui

Tome II.

<sup>(</sup>a) Tychonis Progymnasmata, pag.

<sup>(</sup>b) Képler, Astron, opt. p. 285. (c) Ibid. p. 217.

ait un bord bien droit & bien terminé; en le posant entre l'œil & la lune, & très-près de l'œil, on voit sensiblement la lumiere de cette planete se dérober sur la regle, & la partie interposée semble devenue plus étroite (a). C'est par de telles expériences que la raison découvre l'erreur des sens, & apprend à estimer leur rapport. Képler établit donc que si le diametre de la lune, lorsqu'elle est pleine, paroît plus grand, ce diametre paroît plus petit que le véritable, lorsqu'il est mesuré sur le soleil.

Ce grand homme, savant dans tous les genres, prouva par une infinité de passages de l'histoire, qu'il y avoit eu des éclipses de soleil accompagnées de ténebres (b). Il montra également que les anciens ont parlé des éclipses annulaires. Clavius, parmi les modernes, en avoit observé une en 1567 (c). Cependant Képler avoit peine à se figurer que cet anneau, cette couronne lumineuse fut une zône visible du soleil. Aristarque avoit dit que le disque du soleil étoit égal à celui de la lune; Hypparque & Ptolémée, qui virent dans ce dernier quelque variation de grandeur, établirent que sa plus petite apparence étoit égale à celle du foleil. Ces déterminations étoient encore respectées après vingt siecles! Quand les hommes instruisent leurs semblables, l'envie active envers les vivans se rend difficile pour tout ce qu'ils proposent; c'est avec effort que la vérité s'insinue: mais lorsque la mort & le tems les ont séparés de l'envie, lorsque leurs pensées ont reçu l'hommage de plusieurs générations, le génie, vu dans l'éloignement, a quelque chose de respectable & de sacré; il s'établit une sorte de prescription, & il faut autant d'efforts pour

<sup>(</sup>a) Kepler, Paralip. on Aftronom, opt, (b) Ibid. p. 287, pag. 218, (c) Ibid. p. 297.

rectifier ces anciennes pensées; qu'il en a fallu pour les faire admettre. Képler n'osa point croire que le soleil pût paroître plus grand que la lune: voici comment il s'y prit pour expliquer le phénomène de la couronne lumineuse dans les éclipses annulaires. Il proposa deux causes : l'une, que la matiere de l'éther pouvoit être plus serrée & plus dense à l'entour du soleil, & que nous résléchissant quelques-uns de ses rayons, elle paroissoit le ceindre d'une couronne; l'autre, que la lune elle-même pouvoit être enveloppée d'un air plus dense que l'éther, où les rayons du soleil se réfractent, amplissent son image, & le font paroître plus grand que la lune; Képler se trompoit, puisque cet excès de grandeur est une réalité, & non une apparence. Mais ce qui est remarquable, ce qui prouve la sagacité de son esprit, & l'instinct que la nature lui avoit donné pour le vrai, c'est que dans ces erreurs mêmes il se rencontre des vérités. En inventant ces causes (a), il a touché de très-près à deux phénomènes, qui n'ont été découverts qu'après lui: savoir, l'atmosphère solaire, & l'inflexion des rayons qui passent auprès de la lune, & qui réellement se réfractent dans son atmosphere pour aggrandir l'image du foleil.

## S. XVIII,

KÉPLER 2 traité de la parallaxe dans son astronomie optique; il associoit la seconde de ces sciences à la premiere, pour dépouiller les phénomènes de toute illusion; la parallaxe est une de ces illusions. Il passe au calcul des éclipses de soleil, qui en sont affectées, & il leur donne un usage & une utilité, en les appliquant à la recherche des longitudes terrestres (b).

<sup>(</sup>a) Aftron. opt. p. 301 & 302.

De l'observation des circonstances de l'éclipse, c'est-à-dire; des instans du commencement & de la fin, du nombre des doigts éclipsés, &c. Képler déduit la position respective & apparente de la lune à l'égard du soleil. Les parallaxes pouvant toujours être calculées, il est facile de dépouiller de leur effet cette position apparente, de fixer pour un instant donné la vraie place de la lune, & sa vraie distance au soleil; alors, au moyen du mouvement connu des deux astres, on calcule l'instant où ils ont été en conjonction à l'égard du centre de la terre; c'est la conjonction vraie. Cet instant est le même pour toute la surface du globe, toutes les observations de la même éclipse, qui y ont été faites, doivent donner le même instant. Il ne peut y avoir de différence que celle de l'heure que l'on compte à la fois dans les différens lieux, à raison de la différence des méridiens (a); & cette différence des momens de la conjonction vraie dans les lieux divers est la différence des méridiens, ou des longitudes. Hypparque avoit donné un moyen de trouver les longitudes par les éclipses de lune, Képler en ajouta un second par les éclipses de soleil; & celles-ci, long-tems négligées des anciens comme inutiles, assujetties enfin à la regle, au calcul & aux besoins de l'homme, lui devinrent aussi utiles que les autres.

Képler perfectionna la méthode du calcul des éclipses de soleil, par une de ces idées qui n'appartiennent qu'à un homme de génie. La parallaxe, continuellement changeante & différente pour chaque lieu, fait la difficulté de ces calculs; Képler trouva le moyen de s'en débarrasser (b). Lorsque nous voyons la lune passer sur le soleil, & l'éclipser en tout ou en partie, un obser-

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 114.

(b) Epit. Astr. Copern. p. 874....

Tables Rudolphines, Chapitre XXXII, przec, 158,

Vateur, qui seroit placé dans cet astre, verroit au contraire la terre entrer dans l'ombre de la lune; & comme cette ombre est trop petite pour contenir notre globe entier, ce spectateur ne verroit que quelques régions, & successivement différentes régions, qui fussent entierement plongés dans cette ombre. Tous les spectateurs, placés dans l'hémisphere du soleil, verroient au même instant l'éclipse de la même grandeur; la parallaxe de la lune n'y influeroit point, & cette éclipse de terre, vue du soleil. seroit en tout semblable à une éclipse de lune vue de la terre. Cette maniere d'envisager la question, de réduire un phénomène compliqué à un phénamène simple, étoit neuve & heureuse. Le soleil voit la terre sous l'apparence d'un disque; la terre tourne sur elle-même, & les différens points du globe traversent ce disque; selon que le soleil est plus ou moins élevé au-dessus du plan de l'équateur, les cercles de leur révolution. à cause de la projection, ont la forme d'ellipses plus ou moins courbes, moins ou plus applaties. On peut tracer, par exemple. sur ce disque, la demi-ellipse que Paris, vu du soleil, y doir décrire, & marquer sur cette route à chaque instant le point où cette ville sera placée. Supposons que la lune arrive entre le soleil & la terre, le soleil la verra passer sur notre disque. on y pourra dessiner la trace de son centre, décrire autour de ce centre le cercle de son ombre (a). Chaque point de la terre qui s'y trouvera plongé, verra le soleil éclipsé, comme le soleil voit ce point éclipsé: l'éclipse paroîtra d'autant plus grande que ce point sera plongé plus avant dans l'ombre, & s'il est un instant où ce point coincide avec le centre de cet ombre. l'éclipse sera centrale. On peut donc calculer ces éclipses comme on a calculé les éclipses de lune; on pourra même, en les

والمستعا

<sup>(</sup>a) Voyez la figure IL

dessinant sur un plan, en déterminer à chaque instant les appasserences, au moyen de la regle & du compas.

### S. XIX.

IL est curieux de suivre la durée des préjugés, leur résistance; de voir comment ils s'affoiblissent par les vérités nouvelles, & comment ils subsistent encore long-tems avec elles. Kepler avoit prouvé que la lune n'avoit que la lumiere qu'elle reçoit du soleil; il expliqua les phénomènes, qui avoient fait penser aux anciens qu'elle brilloit aussi de sa propre clarté; mais il n'étendit pas d'abord cette vérité aux autres planetes. En 1602 il soutint une thèse, où il tenta de prouver qu'elles brilloient de deux lumieres différentes, l'une empruntée du Soleil, l'autre qui leur étoit propre (a). Il introduisit un rayon de la lumiere de Vénus avec un rayon lunaire dans une chambre obscure; il les compara, & en remarquant que la clarté des images étoit dans le rapport de 4 à 1 (b), il vit que la scintillation de Vénus existoit encore dans son image, tandis que la lumiere de la Lune étoit tranquille & sans mouvement, d'ailleurs les planetes, telles que Saturne, Jupiter, Mars Vénus & Mercure ont une lumiere colorée: la couleur & la scintillation lui parurent les caracteres d'une lumiere propre-Voilà quel fut son premier sentiment; mais lorsque les télescopes furent inventés, lorsque Galilée eut montré que toutes les planetes avoient, comme la lune, un disque argenté, une lumiere tranquille, enfermée & terminée par un cercle, au lieu que les étoiles brilloient par jets & par des rayons, comme un point réellement lumineux, Képler revint à ce sentiment,

<sup>(</sup>a) Afron. opt. p. 261.
(b) Il y introduiût également la lumière de Jupiter & de l'Épi de la Vierge. Il pen-

soit que cette méthode pouvoit servir à déterminer les hauteurs & les azimuths des astres, p. 253.

# DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

& convint que toutes les étoiles étoient comme des foleils, & les planetes des globes opaques & des terres semblables à la nôtre (a).

### §. X X.

C'étoit l'opinion de la haute antiquité, conservée par quelques philosophes, qui avoient enseigné la pluralité des mondes habitables, & même la pluralité des soleils (b). Cette idée fut renouvelée par Jordanus Brunus, Napolitain, homme hardi & inquiet, né pour aimer sur-tout le changement, pour fronder les opinions reçues. Il attaqua les vérités de la religion, parce qu'elles étoient crues & respectées, il attaqua la philosophie d'Aristore, parce qu'elle étoit enseignée dans les écoles : un esprit qui s'éleve contre toutes les opinions des hommes est sûr de rencontrer quelques vérités. Il faut convenir cependant que la maniere dont il saisst l'idée de la pluralité des mondes annonçoit des talens, qui pour cette fois furent bien employés. Il établit que l'univers étoit infini, que l'éther étoit un vaste espace sans terme & sans figure, où étoient semés tous les corps célestes: aucun d'eux n'occupe le centre de l'univers, parce que l'univers infini n'a point de centre. Les astres sont de deux especes, les soleils & les terres; les soleils immobiles, les terres errantes autour d'eux, & dans ce nombre il comprend les cometes. Les planetes, qui tournent autour des différens soleils, sont invisibles pour nous, & le nombre de celles qui accompagnent le nôtre est inconnu. Il ajoutoit que la terre est habitable & à sa surface & dans son intérieur, enfermant dans son sein une infinité d'êtres que nous ne verrons jamais (c).

<sup>(</sup>a) Képler, Dissertatio cum nuncio sidereo, 1610, p. 22.

<sup>(</sup>b) Hist. de l'Astr. anc. p. 206, 213, 231.

<sup>(</sup>e) Weidler, p. 410. Le livre de Brunus est intitulé de innumerabilibus, immenfo & infgurabili. Ufut imprimé à Francfort en 1591.

Ces idées ont de la grandeur, ce sont celles de la physique moderne. Il est fâcheux que celui qui aggrandissoit ainsi le monde, qui développoit l'ouvrage de la création, ait osé méconnoître son auteur. Les esprits remuans ne sont pas toujouts utiles à la vérité; elle est suspecte & méconnue dans leur bouche: d'ailleurs les paroles de Brunus n'avoient aucune autorité, il n'étoit point astronôme. Les principes, les pensées de Copernic, de Tycho, de Képler saisoient loi. On combattit ses opinions, & elles n'ont été adoptées que lorsqu'elles surent reprises par des esprits plus sages.

### S. XXI.

Depuis que Tycho avoit vu naître & se perdre dans la constellation de Cassiopée l'étoile de 1572, aucun phénomène de ce genre ne s'étoit montré dans le ciel; ils sembloient réservés aux grands astronômes, tels qu'Hypparque & Tycho. Blaeu apperçut une étoile inconnue dans la poitrine du Cigne (a); mais on doutoit si elle étoit réellement nouvelle. Lorsque Képler, né pour surpasser Hypparque & Tycho par le génie, eut le bonheur de jouir de ce spectacle si rare, c'étoit en 1604, cette année étoit la premiere du grand cycle de 800 ans, commençant par la triplicité du feu, & le huitieme depuis l'origine du monde. Les astrologues qui avoient encore une grande influence, étoient attentifs à ce renouvellement. Jupiter & Saturne devoient se rencontrer dans le Sagittaire au mois de Décembre 1603, Mars devoit, en 1604 atteindre successivement Saturne & Jupiter, pour compléter la conjonction (b). Ceci nous fair connoître ce que les anciens entendoient par conjonction; ils ne la restreignoient ni à un moment, ni

même

<sup>(</sup>a) De stella nova in pede Serpentarii, (b) De stella nova in pede Serpentarii, 1606, p. 164.

même à un jour, il suffisoir que plusieurs planetes sussent unies dans un petit espace du ciel, & qu'ensuite elles s'atteignissent successivement dans le cours d'une année.

La conjonction de Mars & de Jupiter avoit dû arriver le 9 Octobre. Le 10, les nuées s'étant ouvertes un moment après le coucher du Soleil, on apperçut trois astres au lieu de deux (a). Le troisieme étoit une étoile au pied du Serpentaire. Képler ne la vit & ne l'observa que le 17 Octobre : elle étoit ronde, sans queue, sans barbe, ni chevelure; sa couleur étoit blanche, & quelquesois mêlée de rouge; elle étoit moindre que Vénus, mais plus apparente que Jupiter ne l'étoit alors; elle parut tout-à-coup, & avec éclat; elle scintilloit comme les autres étoiles, & étoit comme elles sans mouvement (b). Le 3 Janvier 1603 elle commença à diminuer, le 18 Octobre elle sur effacée par l'approche du soleil, on ne la revit plus, & elle s'est perdue entre le 18 Octobre 1605 & le 6 Février 1606.

### S. XXII.

KÉPLER commence le livre qu'il a écrit sur cette étoile par les conséquences astrologiques de son apparition. Il s'est cru obligé de débuter ainsi, ce qui doit être remarqué pour connoître l'esprit du siecle. Mais il ne le fait pas en homme per suadé; au contraire il reconnoît la vanité de cette science, il la regarde comme une maladie de l'esprit humain (c). Qu'on nous permette une réslexion. Il y avoit à peine cinq ans que Tycho étoit mort; Képler avoit été son disciple & son admirateur; comment un si petit intervalle de tems met-il tant de

<sup>(</sup>a) De fiella nova, p. 2. Elle fut apperçue à Prague par Brunokius.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 4 & 6. (c) Ibid. p. 10.

différence dans les opinions? Cette différence est celle de l'éducation, & sur-tout du génie. Tycho n'étoit point revenu sur la croyance de sa jeunesse; Képler, quand son génie a été développé, examinoit tout à son slambeau.

Il nie que les noms des signes du zodiaque ayent aucun rapport avec leurs vertus prétendues. Képler est obligé de montrer, par le raisonnement, que des espaces vides, divisés arbitrairement par les hommes, ne peuvent avoir aucune action; & que les aspects des astres, s'ils ont des influences, ne laissent dans ces espaces aucune vertu, lorsque ces astres n'y font plus. Il combat également l'opinion que les influences des étoiles ont un rapport naturel avec leurs noms. Ces noms sont arbitraires & de l'invention des hommes. Comme les levers des étoiles ont réglé long-tems les travaux de la campagne, on a pu nommer Arista l'étoile dont le lever annonçoit la moisson, Vindemiairix celle qui paroissoit au tems de la vendange; mais il est ridicule de croire que cette méthode ait été employée dans l'imposition des autres noms. Les étoiles ont été nommées dès qu'elles furent connues, & bien avant que l'expérience eût déterminé ce qu'elles pouvoient annoncer (a). Lorsqu'on voit d'un côté Tycho défendre cette erreur, & de l'autre Képler l'attaquer, du moins en détail, ces soins si différens de deux grands hommes prouvent quel étoit encore l'empire de la superstition.

# S. XXIII.

CE n'est pas que Képler fût tout-à-fait libre du préjugé: il croit encore que les conjonctions des planetes peuvent avoir quelqu'effet sur les choses sublunaires; il cite volontiers la



coincidence des grands évenemens politiques, des révolutions des empires avec les grandes conjonctions des planetes. On voit chez lui le combat de sa raison naturelle & de l'erreur commune; son esprit éclairé tend à s'élever, mais il est retenu par le contrepoids de l'habitude (a): sa sagesse sut de douter & des dogmes astrologiques, & des raisonnemens qui les combattent. Il censure Pic de la Mirandole, qui s'étoit déclaré l'ennemi des astrologues; il lui objecte que si le soleil & la lune, dans leurs conjonctions, ont quelque influence sur la terre, la rencontre de Saturne & de Jupiter doit avoir quelque effet. Les deux grands luminaires sont plus près de nous, mais leurs conjonctions passent plus vîte : celles des astres les plus éloignés, mais les plus lents, durent plus long-tems, & leurs effets s'accroissent en s'accumulant. Au reste voici comment Képler concevoit les influences des astres, il les comparoit à l'action des objets sur les sens; les astres agissent sur les choses terrestres comme la lumiere sur l'œil, le son sur l'oreille, la chaleur sur le tact (b). Quand la raison se place à côté de l'erreur, pour la suivre, celle-ci est bientôt démasquée. Les prédictions hasardées, les rêveries absurdes des astrologues décréditoient l'art: mais l'apologie de Tycho, les explications les plus favorables de Képler faisoient tort à l'astrologie; car les gens sensés, qui naissent pour apprécier & les opinions & ceux qui les ont établies, pouvoient juger de la cause, en comparant le mérite éminent de ses défenseurs avec la foiblesse de leur défense.

### S. XXIV.

KÉPLER passe à des objets plus dignes de son attention;

<sup>(</sup>a) De stella nova, p. 17.

curieux de connoître l'astre nouveau, il s'occupe de l'estimation de sa distance, de la recherche de sa parallaxe; mais sa distance étoit trop grande, Képler ne lui trouva point de parallaxe, ou du moins s'il en existoit une, elle étoit confondue avec l'erreur inévitable des observations. Il paroît qu'on évaluoit alors cette erreur à deux minutes, quantité qui est à peu près celle qu'on supposoit à la parallaxe du soleil. Képler démontre donc que dans le système de Ptolémée l'étoile nouvelle est au moins aussi éloignée que le soleil. Cette hypothèse étoit encore placée de front à côté de l'hypothèse de Copernic, mais celle-ci gagnoit tous les jours, elle offroit un moyen plus sûr & plus exact de déterminer la distance des astres. Képler, après avoir observé l'étoile pendant six mois, ne remarqua aucun changement dans sa position. La Terre avoit cependant parcouru la moitié de son orbite; elle s'étoit transportée d'une extrémité du diametre à l'autre; soixante millions de lieues de différence dans le lieu de la Terre font changer de 6° le lieu de Saturne. Celui de l'étoile n'en fut point affecté, du moins à cela près de l'erreur des observations; si ce lieu eût varié de deux minutes, la parallaxe annuelle auroit été encore 180 fois plus petite que celle de Saturne. L'étoile est donc au moins. 180 fois plus éloignée de nous que Saturne, ou 1800 fois. plus que le Soleil (a). Képler fut donc fondé à placer le nouvel. astre parmi les étoiles fixes dont la distance se refuse à nosmesures; & s'il n'en put atteindre la connoissance, il posa des limites, en montrant que cette distance surpassoit plus. de 1800 fois celle du soleil; & la précision des moyens des deux systèmes est aussi dans ce rapport.

<sup>(</sup>a) De fiella nova, pag. 80 & 82.

### §. X X V.

LA cause de la scintillation des fixes occupa Kepler; il pense qu'elles ont un mouvement de rotation qui en est la source; il les compare au diamant, où le mouvement fait éclorre les couleurs de l'arc en ciel. Il dit que comme les étoiles ont des couleurs assez constantes, ces nuances tiennent à leur nature & à leur configuration. Les étoiles peuvent être anguleuses comme le diamant taillé; il n'est pas nécessaire qu'il se fasse une révolution à chaque scintillation, il suffit qu'elles soient semées de parties plus brillantes les unes que les autres (a). Cette explication, quoiqu'ingénieuse, est détruite depuis que le mouvement de rotation des planetes a été découvert, car ces planetes ne scintillent pas. Scaliger, à peu près dans le même tems, donna une meilleure raison du phénomène (b); il attribuoit la scintillation à l'agitation de l'air, ou plutôt au mouvement des vapeurs qui y nagent. Une particule intercepte un rayon de lumiere, elle passe, la lumiere reparoît; cette succession, cette alternative d'une lumiere enlevée & rendue produit le tremblement ou la scintillation des étoiles : c'est jusqu'ici la cause la plus vraisemblable. Dans certains climats où l'air est tres-pur, on n'a point, dit-on, remarqué ce phénomène; mais les témoignages ne sont ni assez clairs, ni assez uniformes. Il seroit à souhaiter que ceux qui sont montés sur les hautes montagnes, y fussent restés pendant la nuit, pour faire attention à cet effet, & eussent observé si la scintillation avoit lieu.

# S. XXVI.

On juge bien que dans un tems où l'astrologie dominoit

d .

<sup>(</sup>a) De stella nova, . p. 94.

<sup>(</sup>b) In Exercitat. p. 63.

encore, où la philosophie d'Aristote régnoit dans les écoles, on s'occupoit de beaucoup de questions oiseuses & insolubles. Képler se fatigue pour les résoudre. On demandoit quelle étoit la matiere de l'étoile (a)? Si cette matiere existoit auparavant, ou si elle avoit été créée exprès (b)? Si l'étoile étoit descendue des profondeurs du ciel pour s'avancer dans la région des fixes visibles (c)? Ces questions avoient déjà été agitées en 1572: l'ignorance & le préjugé n'ont qu'une allure, & ils se répetent depuis le commencement du monde. La derniere de ces questions étoit la seule qui méritat un examen & une réponse. Mais, dans les choses nouvelles de la nature, il est souvent plus aise de dire les causes qui n'agissent pas, que de pénétrer celles qui ont agi. Képler établit que si cette étoile a un mouvement circulaire, à la maniere des planetes, par lequel elle s'approche & s'éloigne de nous, ce mouvement doit changer son lieu dans le ciel. Si l'on dit que l'effet en est insensible, il répond que l'étoile est cependant visible, & il est ridicule de prétendre que l'étoile le soit, & que l'orbe qu'elle décrit, qui doit être considérablement plus étendu que son globe, soit insensible à la vue. L'étoile ne doit pas non plus s'être avancée en ligne droite; car alors pourquoi ne marche-t-elle point à pas égaux? Pourquoi a-t-elle paru tout-à-coup, tandis qu'elle s'est éteinte peu à peu? D'ailleurs Képler objecte encore qu'il n'y a point d'espace pour ce mouvement dans l'univers; il s'éleve contre Brunus, & contre son opinion de l'étendue infinie du monde. Quelques disciples de Copernic étendant ses principes, & enchérissant sur ses idées, disoient déjà que les étoiles les plus proches étoient séparées par des distances égales à celles de la terre aux étoiles mêmes.

<sup>(</sup>a) De stella nova in pede Serpentarii,

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 100. (c) Ibid. p. 104.

Képler demandoit dans quel sens on devoit placer cette distance? Supposons deux étoiles, qui à la vue semblent trèsprès l'une de l'autre; si l'on rapproche une de ces étoiles, en la faisant marcher vers nous, elle doit acquérir une parallaxe; leur éloignement est donc égal. La distance ne peut être non plus dans leur écart, dont les yeux démontrent la petitesse. Mais Képler oublioit que si dans le système de Copernic le diametre de notre orbe n'est vu des étoiles que comme un point, la plus petite distance entr'elles, & telle qu'elle paroît à notre vue, peut être énorme. Képler ne permettoit pas qu'on reculât une des deux étoiles dans les profondeurs du ciel, parce qu'il y trouvoit l'inconvénient de multiplier les espaces vides qu'on avoit reprochés à Copernic. Il se plaint qu'on abuse du système de ce grand homme (a). Képler avoit beaucoup de philosophie, il étoit zélé pour ce systême, mais il étoit timide, comme on l'est toujours avec la vérité nouvelle. Il craignoit de trop étendre des conclusions déjà étranges, déjà trop fortes pour la plupart des esprits. Les conséquences d'un principe ne doivent pas être présentées à la fois, elles ne peuvent être admises que successivement. L'ame se nourrit de la vérité, mais nos forces ne s'augmentent que par l'usage modéré des alimens.

L'infini sans bornes effrayoit Képler lui-même; accoutumé aux idées de limites, de cercles, de centre, il demandoit où étoit le milieu de cet espace. Il ne pouvoit concevoir que ce milieu, ce centre sût partout & ne sût nulle part; cette contradiction le choquoit; mais la contradiction naît de ce qu'il compare des choses incomparables. L'idée de milieu tient à celle de limites, elle n'appartient qu'à un espace borné. Il est

<sup>(</sup>a) De stella nova, p. 106.

donc insensé, & contre la nature des choses, de cherchet dans l'infini ce qui est l'essence du fini. Ces difficultés, ces incertitudes de Képler prouvent ce que nous avons avancé, lorsque nous avons parlé d'Aristarque & de son idée de la distance infinie des étoiles (a). Si un grand homme comme Képler, si une tête philosophique a tant de peine à admettre l'infini dans toute son étendue, & dans sa vérité, après avoir été cependant précédé d'Aristarque & de Copernic, les deux premiers apôtres connus de l'infini, combien cette idée a-t-elle été difficile à imaginer, puisqu'elle est si difficile à recevoir! Nous n'y sommes parvenus que par extension, en devenant plus hardis, & en convenant de bonne foi qu'il est bien des choses de la nature que nous ne concevrons jamais, pour lesquelles il nous manque des sens, & qui existent à notre égard comme les sons & les couleurs existent pour les sourds & pour les aveugles.

#### S. XXVII.

KÉPLER, développant la pensée de Tycho, que ces étoiles nouvelles étoient produites de la matiere céleste, de la matiere condensée de l'éther, donne à ces idées la tournure philosophique que Tycho ne s'étoit pas embarrassé de leur donner. S'il se trompe comme lui, c'est en homme plus éclairé sur la physique; ses vues sont grandes, générales, & ses erreurs sont mêlées à des vérités.

Nous avons déjà parlé de la couronne lumineuse qui enveloppe le soleil dans ses éclipses totales. Naples vit ainsi cet astre couvert par la lune au mois d'Octobre 1605. Képler attribuoit cet effet à des parties plus denses de l'éther, amassées

<sup>(</sup>a) Supra, Tome I, p. 14.

autour du soleil; c'est à cette source qu'il puise la matiere nécessaire pour former les nouvelles étoiles (a). Mais il lie ce phénomène à la physique générale, & pour l'expliquer, il se place à une grande hauteur. Toutes les parties de la nature sont douées d'une vertu créatrice : l'homme nourrit des animaux nés de sa substance; les teignes habitent les toisons des brebis; la mousse croît sur l'écorce des arbres; l'eau produit les poissons, les grenouilles, les sang-sues; l'air les mouches, les scarabées, les papillons; la terre fait germer & mûrir les métaux & les plantes. Dieu a donc répandu partout une faculté génératrice; cette faculté c'est la chaleur : elle existe dans le vague de l'air & des cieux comme dans les profondeurs de la terre. L'éther qui est liquide, ne peut être tel que par la chaleur; Képler l'assimile aux liqueurs du globe de l'œil, dont une température douce conserve la liquidité & la transparence. Cette chaleur peut donc produire dans les espaces infinis, comme Dieu a permis qu'elle produisît sur la terre. ·Képler considere les globes, les étoiles comme les habitans de l'éther; ils y vivent, ils y sont nés comme les papillons dans l'air (b), comme les plantes, comme les animaux qui sortent du sein de la terre pour l'embellir par leur existence, & pour lui rendre par leur mort la fécondité qu'ils en ont reçue. Les essais d'une philosophie commençante avoient besoin d'être rectifiés; l'art des rapprochemens, si utile à la découverte de la vérité, peut avoir ses abus. On sera étonné de voir comparer la production des corps célestes à celles des êtres vivans. Mais ne blâmons point ces applications de la nature terrestre & familiere aux phénomènes de la nature éloignée; elle est partout semblable à elle-même. Les causes ont été inconnues tant que les

<sup>(</sup>a) De fiella nova, p. 115 & 120.

Tome II.

hommes, pénétrés de respect pour cette grande nature, ont posé une barriere entre les choses du ciel & celles de la terre; dès que l'homme a osé croire qu'il avoit en lui & autour de lui la mesure & l'exemple de tout ce qui existe, il a tout rapporté, tout comparé à lui-même, & il a pu tout connoître. C'est avec la coudée, avec la longueur de son bras, qu'il a mesuré le globe & l'univers; c'est par les petits faits de son existence, par les propriétés des êtres soibles qui l'entourent, qu'il a développé les phénomènes généraux de la nature.

### S. XXVIII.

KÉPLER étoit très-savant, c'est ce qui forma en lui l'esprit philosophique par lequel il est distingué. Ses premiers ouvrages ne furent que les amusemens de ses loisirs, il étoit destiné à de plus grandes choses. L'union de l'optique & de l'astronomie avoit préparé celle de la physique générale à cette derniere science. Cette application est la marque de son génie & l'origine de ses succès.

Képler, physicien autant qu'astronôme, considéra la nature comme un tout dont l'ensemble & les détails ont la même source, & dans lequel les petites choses s'operent par le même mécanisme que les plus grandes. Cette premiere pensée est une découverte & une vérité très-séconde: de là des applications sans nombre, des comparaisons multipliées, d'où sortent des rapports & des vérités. Cette pensée sut la regle de ses travaux, elle est devenue la base de la physique & de l'astronomie; & si Képler, en voyant beaucoup, n'a pas tout vu, nous sommes aujourd'hui guidés par sa pensée, & nous voyons encore par ses yeux.

Emporté presque invinciblement vers la connoissance des causes, Képler ne rencontra pas un fait dont il ne cherchât l'explication. Tycho modéra quelque tems cette ardeur, en le

### DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

rappelant aux faits & aux observations, en lui sermant même les dépôts où ils étoient contenus. Mais lorsque la mort de Tycho sit passer ces dépôts à son successeur, il y vit un immense recueil de vérités, il les considéra comme les matériaux de l'édissice du monde; peut-être y voyoit-il déjà l'ordre des l'univers, les causes du mouvement, & les loix de la nature, comme un statuaire habile apperçoit dans la masse d'un bloc de marbre une belle sigure, dont l'attitude & les proportions existent dans sa tête. Il médita ces observations pendant sept ans, avec une sagacité égale à sa persévérance; & ces sept années produisirent le commentaire sur les mouvemens de Mars, l'un des plus beaux ouvrages qui ait jamais été exécuté par l'homme, armé de la patience & du génie.

# S. XXIX.

Un heureux hasard porta ses méditations sur les mouvemens de cette planete, qui offroit en même tems plus de difficultés & plus de moyens pour les résoudre. Après Mercure, qu'on ne peut observer que rarement, c'est la plus excentrique de toutes les planetes; quelle que soit la cause qui les écarte d'une orbite circulaire, il est évident que les effets doivent être ici plus marqués & plus multipliés; voilà les difficultés; une course plus rapide, une révolution plus souvent recommencée multiplie les observations; voilà les moyens de solution. Képler raconte (a) que Rheticus, disciple distingué de Copernic, avoit desiré de résormer l'astronomie, mais qu'étonné du mouvement de Mars, il n'avoit jamais pu l'expliquer. Rheticus invoqua son génie familier, qui apparemment sâché d'être interrompu, le saisit par les cheveux, l'éleva au plasond;

& le laissa tomber sur le plancher, en lui disant : voilà le mouvement de Mars. C'est le desir d'une imagination échaussée, & le désespoir d'un esprit perdu dans la complication des essets. Képler ne raconte cette vision prétendue que pour montrer la difficulté du labyrinthe où il avoit osé entrer, & d'où son génie l'avoit sait sortir avec gloire.

### S. XXX.

KÉPLER commence par poser des principes physiques, il développe l'idée de la gravité, que les anciens ont eue, & qui lui avoit été transmise par Copernic. Mais on va voir combien cette idée s'étoit aggrandie en passant par sa tête.

Toute substance corporelle, en tant que matiere, est de nature à rester en repos, lorsqu'elle est isolée, & hors de la sphere d'activité des corps qui ont de l'affinité avec elle. La gravité est l'affection que les corps doués de ce rapport ont pour s'unir ensemble; la force magnétique en est un exemple. Cette faculté est générale; mais le globe de la terre tire plus un caillou que le caillou ne tire la terre. Les corps ne sont point portés à son centre, comme au centre du monde, mais comme au centre des choses, qui sont de la même espece & de la même famille. En quelque lieu que vous transportiez la terre, vous y transporterez le centre de cette tendance. Si la terre n'étoit pas ronde, les corps ne seroient point portés en ligne droite au point milieu, mais ils tendroient à différens points. La seule erreur qu'on mêloit à ces vérités, c'est qu'on regardoit cette force comme animale. Tout est nuancé dans les progrès des hommes; entre l'ame que les anciens accordoient aux planetes, & la force inhérente à la matiere que Nevton a découverte, est placée la nuance, l'idée intermé-

## DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

diaire d'une force animale, que l'on croit le principe du mouvement (a).

Si la terre & la lune, continue Kepler, n'étoient pas retenues chacune dans leurs orbites par une force animale, la terre monteroit vers la lune de la cinquante-quatrieme partie de leur distance, & la lune feroit, en descendant, le reste du chemin pour s'unir à elle. La sphere d'activité, dont la lune est le centre, s'étend jusqu'à la terre, & attire les eaux dans la zône torride. La lune passe au zenith, les eaux suivent son cours, & montent avec elle, plus sensiblement dans les mers ouvertes & profondes, avec moins de liberté dans les mers méditerranées & dans les golfes. L'air suit le même cours, & de là naît le vent d'est, qui souffle entre les tropiques. Nous nous arrêtons avec plaisir sur les idées philosophiques de Képler, & sur les endroits où il semble avoir deviné les pensées des grands hommes qui l'ont suivi. Il remarque que ce flux des eaux est la cause des syrtes & des amas de sable. Les îles sont formées ou détruites dans les passages resserrés où s'établissent des tournans d'eau; la terre légere & fertile des Indes semble avoir été plus creusée, plus travaillée par ce flux & ce déluge successif, aidé de quelque mouvement général de la terre. Les Moluques, qui appartenoient autrefois à la Chersonese d'or, & tenoient par elle à la terre ferme; les Maldives, qui sont les restes de l'île Taprobane, sont les produits de ces grandes & longues opérations, & les preuves que le globe fillonné par la mer, est alternativement figuré & défiguré par elle (b).

De cette action de la lune, étendue jusqu'à la terre, il suit

<sup>(</sup>a) Képler nous paroît cependant en male, douter; car il dit : par une force ani-

male, ou par quelque chose d'équivalent. (b) Comment. in fiellam Martis, in introd.

qu'à bien plus forte raison l'action de la terre s'étend jusqu'à la lune. Combien Képler est ici proche de Newton! Aucune portion de la matiere qui existe sur la terre, qui la compose, ne peut s'élever & échapper à ce lien puissant. Il n'y a rien de leger, tous les corps sont matériels: la légereté n'est qu'une moindre pesanteur (a).

### §. X X X I.

Képler se proposa d'examiner les différentes hypothèses qui l'avoient précédé; les phénomènes du mouvement n'avoient été ni approfondis, ni médités; il est le premier qui ait tenté de les éclairer par des principes métaphysiques. Tycho ayant détruit sans retour les cieux solides que Purbach avoit rétablis, il falloit bien concevoir que le mouvement s'exécute dans l'espace vide & libre. Alors le moteur a deux fonctions, l'une de transporter le corps de la planete; l'autre, qui est une espece de science, consiste à lui faire trouver la ligne circulaire dont il ne doit pas s'écarter. Képler, avec son œil d'aigle, pénetre l'essence du mouvement; il s'éleve contre Aristote, contre toute l'antiquité, qui avoit admis des mouvemens primitivement & réellement circulaires: il connoît déjà trop bien la nature pour y appercevoir ce mouvement. Tout mouvement s'exécute en ligne droite, c'est la loi du créateur, c'est la nature des choses qui le veut ainsi. Nous pouvons retrouver l'enchaînement des idées de Képler. Quelle que soit la cause qui transporte un corps d'un lieu à un autre, c'est l'effet d'une impulsion, c'est la suite d'un effort intérieur ou extérieur; mais une impulsion, un effort agit dans une direction; tat que la cause reste la même, la direction ne change pas. Une cause premiere,

<sup>(</sup>a) Comment, in stellam Martis, in introdue.

un principe de mouvement doit être simple & invariable, ses effets doivent être également simples, & les variations annoncent un effet composé. Considérons un corps qui suit une ligne droite: si la faculté de se mouvoir, si la force qui transporte les corps est un mystere de la nature, du moins le second pas est pareil au premier; on reconnoît la même cause à des effets semblables, & le second pas est conçu par cette seule raison que le premier a été fait. Mais si nous suivons un corps qui parcourt un cercle, nous le voyons à chaque pas changer d'aspect; il regarde successivement les différens points du monde; si sa vîtesse est constante, sa direction varie. Outre la cause qui le fait mouvoir, il est donc une autre cause qui la modifie, qui détourne le corps de sa route. On peut donc conclure que tout mouvement circulaire, ou dans une courbe quelconque, est dû à plusieurs causes : l'essence du mouvement est de s'exécuter en ligne droite. C'est ainsi que Képler déroboit à Descartes l'invention de la premiere loi du mouvement, & la premiere vérité de toutes les sciences qui ont le mouvement pour objet.

Il appuie cette métaphysique de quelques vues prosondes & justes. Tous les mouvemens du corps humain sont produits par les muscles, qui tirent constamment en ligne droite. C'est la multiplicité des muscles qui produit le mouvement de flexion en rond, l'ame choisit ceux qui doivent l'exécuter. Si la nature avoit une cause simple pour le mouvement circulaire, cette cause eût été employée à l'économie des sonctions animales; elle ne manqueroit pas dans la machine de l'homme, la plus parsaite des choses existantes, & peut-être l'ouvrage le plus soigné du créateur (a). Quelque spécieuse que soit cette raison,

<sup>(</sup>a) In stellam Martis, pag. 8.

elle auroit été susceptible de réponse; mais elle venoit à l'appui de considérations prosondes & vraies sur la nature du mouvement; elle tenoit d'ailleurs au principe qui a toujours guidé Képler, c'est que la nature ne peut être éclairée que par sa comparaison avec elle-même, & que partout où elle opere, elle a la même marche & les mêmes moyens.

### S. XXXII.

Dès que les cieux sont de grands espaces vides sans routes marquées, sans barrieres, pour empêcher les écarts, dès que le mouvement circulaire n'existe pas de soi-même dans la nature, il faut donc concevoir, comme quelques anciens (a), que la planete, en décrivant un cercle, est animée par une intelligence assujettie à regarder constamment le centre, pour rester toujours à la même distance; ou bien il faut que le génie substitue à ces idées vieilles & absurdes quelque cause nouvelle, plus conformes à la nature & à la vérité. En attendant, Képler combat ce préjugé, grossi par la rouille de plusieurs siecles, avec une force qui montre la supériorité du philosophe, & en même tems avec un acharnement qui prouve la résistance des esprits. Il parcourt les différens systèmes, & les détails multiplient les absurdités. Dans le système de Copernic, la lune, par exemple, se meut dans un épicycle, dont le centre parcourt un second épicycle, tandis que le centre de ce dernier suit une circonférence excentrique à la terre, Il faut une attention particuliere pour chaque centre; il faut donc trois intelligences pour ces trois centres (b). L'hypothèse plus moderne, fondée par un astronôme éclairé, par Tycho lui-même, n'étoit pas plus exempte de ces inconvéniens. Elle avoit encore

<sup>(</sup>b) Hift. Aftron. anc. p. 245.

<sup>(</sup>b) In fellam Martis, p. 14, 39.

des épicycles; les planetes, en marchant, sont donc obligées d'avoir égard au centre de leur épicycle dans lequel elles tour. nent, au soleil qu'elles enveloppent dans leur cours, & à la marche de cet astre qu'elles doivent suivre autour de la terre. Ce n'est pas tout, le soleil n'est pas au milieu de leur orbe, la révolution qu'elles font n'est pas précisément autour de cet astre, c'est autour d'un centre sictif, d'un point, qui sans étendue, sans force, sans existence visible, semble tout régir & tout animer. Sans connoître les causes du mouvement des planetes, l'esprit conçoit que la même raison, qui assujettit ces astres à accompagner le soleil, doit les forcer de circuler autour de lui, & non autour d'un centre idéal (a). D'ailleurs, comment dévorer l'absurdité de faire mouvoir le centre d'un épicycle; ce centre est encore un point sans étendue. Képler paroît avoir connu le principe, que le mouvement est lié à la matiere, de maniere que s'il ne lui est pas essentiel, du moins il ne peut pas exister sans elle; & ce principe, destructeur de tant d'idées bizarres & fausses, fut un des rayons de son génie. Les cieux solides étoient moins absurdes & plus admissibles que ces rêveries; la solidité oppose des obstacles, qui deviennent la regle du mouvement des planetes. L'imagination a du moins quelque chose où se prendre; elle voit des murailles qui fixent des bornes, des rainures par où les corps tombent & circulent; elle voit les raisons de la liberté & des obstacles. Mais cette solidité des cieux ayant été détruite par Tycho. les épicycles devoient tomber après elle. Leur chûte attendoit une main hardie, qui osât toucher à cette ancienne architecture. Copernic, dans son nouveau système, avoit laissé subsister ces restes de la vieille astronomie de Ptolémée, comme

<sup>(</sup>a) In fiellam Martis, p. 47.

Tome II.

les architectes ont quelquesois mêlé les ornemens gothiques à l'ordonnance greque & romaine. Képler ne se permit point ce mélange; il ne vit dans l'univers que des corps massifs, transportés dans un espace libre; il leur falloit une route qu'ils suivissent sans effort, sans intelligence, & une cause pour la leur faire parcourir: Képler trouva la route, la cause attendoit Newton.

#### S. XXXIII.

Presque toutes ces vues appartiennent à la jeunesse de Képler. Si les hommes, qui ont avancé les sciences par leurs travaux, si ceux à qui il est donné d'éclairer le monde, veulent revenir sur le chemin qu'ils ont fait, ils verront que les idées les plus belles, les plus grandes, sont les idées de leur jeunesse, muries par le tems & par l'expérience. Elles sont renfermées dans les premiers essais, comme les fruits dans les boutons du printems. Képler, à peine âgé de trente ans, avoit communiqué ses vues à Tycho: elles produisirent entr'eux des débats. On écoute avec peine un jeune réformateur. Képler attaquoit une erreur au moins aussi ancienne que le renouvellement de l'astronomie; elle datoit de Ptolémée, elle avoit été suivie par la foule de ses imitateurs, & par Tycho lui-même. Dans le grand usage que l'on faisoit des oppositions des trois planetes supérieures, on déterminoit ces oppositions relativement au lieu moyen du soleil. C'étoit chercher à établir la vérité sur des mensonges, sur des rapports évidemment faux; les astronômes ne peuvent ignorer que les positions moyennes n'existent point: c'est une supposition du calcul pour arriver à connoître les positions vraies. Rappelons les principes : les planetes se meuvent inégalement dans leur orbite, leurs inégalités sont réparties dans les différens points de cette orbite, & reviennent

les mêmes, lorsqu'après une ou plusieurs révolutions la planete se retrouve dans les mêmes points. Il faut donc connoître le lieu de la planete dans son orbite, pour connoître son inégalité; c'est à quoi sert le moyen mouvement; il donne le lieu moyen de la planete, le lieu où elle seroit si elle n'avoit point d'inégalité: alors on calcule cette inégalité pour corriger le lieu moyen, & connoître le lieu vrai ou apparent, qui est celui où nous voyons réellement les astres dans le ciel. Pourquoi compare-t-on le lieu des planetes à celui du soleil, c'est pour avoir le rapport de leurs mouvemens, c'est parce qu'on ne connoît un mouvement qu'en le comparant à un autre? Mais pour avoir des résultats exacts, il faut prendre ces mouvemens tels qu'ils sont dans la nature, les mouvemens vrais donnés par l'observation, & non les mouvemens moyens déduits d'une hypothèse fausse. Tycho n'entendoit point ces raisons : il prétendoit que les oppositions devoient être rapportées au lieu moyen du soleil, sans quoi on ne pouvoit représenter les observations (a).

# s. XXXIV.

KÉPLER, emporté par l'enthousiasme de la vérité, par l'ardeur de son âge, & peut-être aussi par l'envie d'avoir raison contre un grand homme, entreprit des calculs énormes. Les dimensions des orbites des planetes, établies sur l'ancienne hypothèse, lui étoient suspectes; il établit de nouveau celles de l'orbite de Mars, en rapportant les oppositions au lieu vrai du soleil. Il employa une orbite circulaire, suivant l'usage du tems, & il détermina l'excentricité avec autant d'exactitude que cette hypothèse le comporte; mais comme il entrevoyoit

<sup>(</sup>e) Arg. du chap. I, dans la table in stellam Martis.

une exactitude plus grande, il fit des efforts incroyables. Les logarithmes n'étoient pas inventés, le calcul n'étoit pas alors si facile qu'il l'est aujourd'hui. Chacun de ces calculs occupe dix pages in-folio; il les répéta jusqu'à 70 fois: 70 calculs sont donc 700 pages. Les calculateurs savent combien on fait de fautes, combien il faut recommencer, & le tems qu'exigent 700 pages de calcul (a). Cet homme étoit étonnant, son génie n'étoit point rebuté de ces recherches minutieuses & pesantes, & ces recherches n'usoient point son génie.

Avec ces élémens, Képler calcula douze observations de Mars opposé au soleil, faites par Tycho lui-même, & il montra que ces observations étoient beaucoup mieux représentées lorsqu'on les rapportoit au lieu vrai, que lorsqu'on les rapportoit au lieu moyen du soleil: sa méthode étoit donc présérable; elle approchoit plus de la vérité, & l'auteur l'emportoit sur Tycho. Mais Képler étoit trop grand pour ne sui pas rendre justice; il déclare qu'un excellent observateur tel que Tycho, est un présent de la bonté divine pour la perfection de l'astronomie, & que la reconnoissance de ses successeurs doit être d'établir des théories aussi bonnes que ses observations (b).

Cette méthode ne suffisoit pas cependant encore: en représentant la longitude de Mars à deux minutes près, elle ne représentoit pas la latitude, à moins qu'on ne partageât l'excentricité de la terre en deux, & alors la longitude n'étoit plus représentée qu'avec des erreurs de huit minutes. Si Képler, comme il le dit lui-même, eût négligé cette erreur, l'astronomie arrêtée n'eût plus sait aucun progrès entre ses mains (c).

<sup>(</sup>a) In fiellam Martis, Cap. XVI,

<sup>(</sup>b) Ibid. C. XVIII & XIX, p. 108&113. (c) Ibid. C. XIX, p. 113.

### S. XXXV.

CETTE proposition de partager l'excentricité en deux éleva une question entre Képler & Tycho. Puisque les planetes se meuvent avec une vîtesse inégale autour du soleil, vîtesse qui est la plus grande & la plus petite aux deux extrémités des absides, il s'ensuit que dans cette ligne, à une certaine distance du soleil, il y a un point où la vîtesse paroîtroit égale. Cette distance a été nommée l'excentricité, ce point est le centre de l'équant; & dans tous les orbes des planetes, suivant l'hypothèse des anciens, il est au-delà du centre du cercle qu'elles décrivent. Mais Ptolémée, Copernic, ni Tycho n'avoient point donné d'équant à la terre ; ils supposoient que les mouvemens, vus du centre de son cercle, devoient être égaux : c'est ce qui résulte nécessairement de l'hypothèse d'une orbite circulaire, parcourue uniformément. La nécessité de l'équant prouvoit donc au moins que l'orbite des autres planetes n'étoit pas pourcourue toujours avec la même vîtesse, & les anciens quelquesois ont abandonné l'uniformité sans s'en douter. C'est parce qu'on entend mal son hypothèse, qu'on en suit une fausse; si l'on étoit conséquent, l'erreur seroit presque toujours découverte.

Képler conçut des soupçons; il étoit choqué de voir que cet équant, ou l'épicycle par lequel Copernic l'avoit remplacé dans son système, ne sussemment à la terre & aux planetes. Ce grand homme voyoit clairement que les loix de la nature sont générales (a). Il en résultoit que l'orbite de la terre paroissoit variable: Arzachel l'avoit cru, & Copernic & Tycho l'avoient suivi (b).

Il imagina une méthode singuliere & ingénieuse de déter-

Mais il respecta les anciens, en laissant aux planetes l'uniformité; il pensa que leurs inégalités étoient optiques: les astres se meuvent également dans leurs cercles; mais la terre ou le soleil étant hors du centre, les mouvemens semblent inégaux. Képler plus hardi, alla encore plus loin: en montrant que les mouvemens étoient inégaux autour du centre même, on fut forcé de croire que l'inégalité des planetes étoit réelle; les astres perdirent cette constance si long-tems admirée, & Képler les dépouilla du caractere divin de l'uniformité. Mais cet effet nouveau demandoit une cause. Képler étoit porté à cette recherche, & par la nécessité de rendre la nouveauté vraisemblable, & par son ardeur naturelle pour tout pénétrer & pour tout expliquer. Il dit lui-même très-philosophiquement que les occasions, la méthode par lesquelles les hommes parviennent à la connoissance des choses, n'est pas moins admirable que ces choses mêmes (a). Nous allons le voir étendre les faits par des conjectures, s'appuyer d'une idée pour en atteindre une autre. C'est à nous de présenter l'ordre de ses pensées, & de suivre avec un fidélité respectueuse, l'homme de génie qui contemple la nature.

# S. XXXVIII.

Les planetes se meuvent d'autant plus lentement qu'elles sont plus éloignées du centre du monde, ou du soleil, d'autant plus vîte qu'elles en sont plus proches. Leur vertu motrice ne peut être que dans elles-mêmes ou dans cet astre. Ces deux effets, qui concourent toujours, diminution de vîtesse, augmentation de distance, doivent avoir la même cause. Képler

<sup>(</sup>a) Table des arg. pour le Cha. XLV.

fait ici une distinction assez ingénieuse, en observant que dans l'ordre des choses la distance doit être considérée avant le mouvement gyratoire, ou de translation circulaire dans l'orbite, car ce mouvement ne peut exister sans un espace où il puisse s'accomplir, il suppose nécessairement quelque distance du centre. La distance est donc antérieure au mouvement, & ne peut être produite par lui; il est donc plus conforme à la vraisemblance de supposer au contraire que c'est la distance qui altere ce mouvement. On peut observer comment l'esprit humain s'essayoit avant de s'élever à la hauteur de Newton. Cette idée métaphysique guide le génie de Képler; il découvre que les causes de la variation de la vîtesse, & la source du mouvement sont dans le centre du monde. C'est une belle & grande conclusion! Son esprit porté aux similitudes, apperçoit les planetes comme attachées aux bras d'une balance, & pesant d'autant moins qu'elles sont plus près du centre; il en concluoit que pesant moins, elles devoient marcher plus vîte. Newton a démontré au contraire qu'elles marchent plus vîte, parce qu'elles pesent davantage.

Mais le centre du monde, où réside la vertu motrice, ne peut être que le soleil, qui regle les distances & les altérations de la vîtesse de chaque planete; il est leur modérateur commun. Tycho veut en excepter la terre seule; on demande lequel est plus vraisemblable, que le soleil où réside la vertu motrice des cinq planetes, possede aussi celle qui fait mouvoir la Terre, ou que ce Soleil, modérateur des lourdes planetes, telles que Jupiter & Saturne, soit mu lui-même, accompagné de ces masses, par une sorce proportionnée, infiniment puissante, & cachée dans notre petit globe. Képler eut la gloire de donner la premiere consirmation du système de Copernic. L'immobilité

Tome II.

du soleil sut motivée par la sorce que Képler appercevoit dans cet astre. " Je sens, disoit-il qu'on peut tirer de la lune, qui " se meut autour de la terre, une objection du même genre " que celle que j'oppose à Tycho; mais j'aime mieux per- mettre à la lune de suivre & d'envelopper notre globe en " vertu d'une parenté particuliere, que de transporter à la " terre la faculté de mouvoir le soleil, chargé de toutes les " planetes qu'il enchaîne & qu'il retient par sa sorce prépon- dérante (a).

#### 6. XXXIX.

Une belle idée, c'est la comparaison que Képler établit aussi-tôt entre cette vertu motrice du soleil. & la lumiere; l'une & l'autre se transportent instantanément à de grandes distances, toutes deux agissent en ligne droite, la vertu motrice est plus active & plus forte, comme la lumiere est plus serrée & plus dense à un moindre éloignement. Cette comparaison va lui fournir l'estimation de la vertu motrice, & on peut s'étonner de le voir approcher la vraie mesure, sans l'atteindre, ni l'appercevoir. La lumiere s'affoiblit en s'éloignant du corps lumineux; elle se propage en rayons divergens, qui forment des cônes dont la base va toujours en s'élargissant, & où la même quantité de lumiere, occupant de plus grands espaces, a moins de vivacité & de force. Le contour de ces bases circulaires augmente comme les distances au point lumineux; Képler croit que la lumiere diminue dans la même raison: il conçoit que la vertu motrice se répand comme elle par des rayons divergens, s'affoiblit en embrassant plus d'espace, & enfin diminue en raison de l'augmentation de la distance.

<sup>(</sup>a) In stellam Martis, Cap. XXXIII, p. 170.

Il n'est pas question ici du contour des cercles, mais de leur surface, puisque c'est pour couvrir cette surface que la lumiere s'assoiblit en se partageant. Kepler a bien vu que ces surfaces augmentent, & que la lumiere diminue comme le quarré des distances, mais il n'étend pas jusques-là sa comparaison; il n'établit pas la même proportion dans le décroissement de la force motrice, il la regle sur la simple distance lorsqu'en faisant un pas de plus il déroboit au philosophe Anglois la loi de la gravitation. Voilà pourtant à quoi tiennent les grandes découvertes; la vérité étoit saisse s'il avoit voulu la voir. Les petites choses sont les progrès de l'esprit humain comme le destin des empires. Mais la nature, en portant Képler si loin, en avoit assez fait pour une sois, il falloit qu'elle se reposât pour élever Newton. Nous ne décrivons ici que les travaux de son précurseur.

### §. X L.

Cette considération de la vertu motrice s'affoiblissant par la distance, agissant comme la lumiere en ligne droite, amena une dissiculté. Cette vertu ne peut agir que comme elle se propage, & il n'en peut résulter qu'un mouvement en ligne droite. Il semble encore ici que tout sut préparé pour décomposer le mouvement circulaire des planetes, pour voir l'effet de deux actions, dont l'une tendoit au soleil. Archimede avoit considéré le cercle comme un polygone d'une infinité de côtés, & par conséquent composé de petites lignes droites réunies. Képler ne connoissoit de mouvemens naturels que ceux qui s'exécutent en ligne droite. Fracastor avoit montré que le mouvement suivant une direction, pouvoit se décomposer en deux autres. Tartalea avoit enseigné que dans le jet des bombes il peut naître un mouvement plié en courbe, des forces combinées de la poudre & de la pesanteur, qui agissent en ligne

droite. La faculté de ces rapprochemens manqua tout-à-fait à Képler, les principes de Tartalea & de Fracastor étoient apparemment trop nouveaux. Il semble que les idées ayent comme nous une enfance & un premier état de foiblesse; elles ne produisent point à leur naissance, & elles ne tiennent que de l'âge & du tems leur vertu féconde. Képler vit une seule action dans la translation des planetes. L'esprit philosophique, qui le portoit à tout simplifier, lui fit regarder le soleil comme la fource unique du mouvement. Alors il se demanda comment la vertu motrice de cet astre, agissant en ligne droite, faisoit cependant tourner & circuler les planetes. La question étoir embarrassante, il jeta les yeux sur la terre qui se meut circulairement sur son axe, entraînant ensemble toutes les Parties de sa masse, les corps placés à sa superficie, le fluide de l'air qui les baigne, portant cette puissance jusqu'aux limites de l'atmosphere, & la réponse de Képler sut de déviner la rotation du soleil. Il conçut que le soleil devoit tourner sans cesse sur lui-même. L'influence qu'il répand dans l'univers conserve cette gyration, & la communique aux planetes. Les émanations de cette vertu sont considérées comme des rayons, comme des leviers infiniment étendus, mais toujours attachés à leur centre, autour duquel ils font leur révolution, en poussant devant eux les corps qu'ils rencontrent. C'étoit cependant en 1609, avant l'invention des luneres, que Képler, par la vue de l'esprit, appercevoit la rotation du soleil. Il conclut du mouvement des planetes que cette rotation devoit se faire dans le sens du zodiaque; c'étoit encore une vérité que lui revéloit son génie. Mais s'il fut assez heureux pour prévenir ces découvertes, il ne réussit pas si bien à deviner le tems que le soleit emploie à tourner sur lui-même. Il déduisit d'une certaine proportion imaginaire que ce tems ne devoit être que d'environ

trois jours. Il supposa également que le mouvement de la lune naissoit de la révolution diurne de la terre : il établit que les effets de la rotation du soleil s'étendoient dans tout le système planétaire; mais supposant que les planetes doivent résister, il sonda sur ce qu'il nomme l'inclination au repos, ou sur la sorce d'inertie, la lenteur du mouvement des planetes. Elles se meuvent infiniment moins vîte que le globe solaire en raison de leur inertie ou de leur masse.

On ne peut pas dire que ces idées de Képler ne soient pas justes. On n'a pas encore démontré qu'il n'est aucune liaison entre la rotation du soleil & le mouvement des planetes. Il est certain qu'il y a quelque cause physique qui les retient dans une zône étroite du ciel. C'est dans cette zône que s'opere la rotation du soleil. Képler avoit si bien vu que nous n'avons pu rien voir de plus; un siecle, une multitude de découvertes ne nous ont rien appris à cet égard: & cent trente ans après Képler, M. Daniel Bernouilli a repris cette idée pour expliquer comment les planetes sont réunies dans des routes si voisines, & se serrent de si près dans un ciel libre, où tant d'espaces sont vides.

### S. XLI.

GILBERT, Anglois, avoit comparé la terre à un grand aimant, Képler compare le soleil à un aimant plus grand & plus actif encore (a); il y avoit un phénomène difficile à expliquer. Si la rotation du soleil est la cause du mouvement circulaire des planetes, pourquoi cet astre n'est-il pas au centre de leurs orbites? Pourquoi cette circonvolution, toujours la même, n'a-t-elle pas des rayons égaux? Les planetes allant

<sup>(</sup>a) In fellam Martis, Cap. XXIV, p. 162.

de leur aphélie à leur périhélie, s'approchent continuellement, & semblent descendre vers le soleil. Képler répond que c'est l'esset de la vertu attractive & magnétique. Mais ensuite, en allant du périhélie à l'aphélie, les planetes semblent fuir le soleil, & s'en éloigner autant qu'elles s'en étoient approchées. Képler trouve la solution de cette dissiculté dans les propriétés de l'aimant. Les planetes ont, ainsi que la pierre de fer, des sibres rangées suivant une certaine direction: elles ont un pôle qui est attiré & un pôle qui est repoussé, un pôle ami, & un pôle ennemi du soleil. Comme elles conservent toujours leur parallélisme, comme leurs points regardent toujours les mêmes points du ciel, il s'ensuit que tous ces points se présentent successivement au soleil; elles doivent donc être attirées dans une moitié de leur révolution, & repoussées dans l'autre (a).

### S. XLII.

KÉPLER, en établissant la vertu motrice du soleil, ouvroit la voie où devoit entrer Newton, & préparoit les esprits. La gravitation n'est qu'une vertu motrice, comme celle de Képler, mais dont la marche & les essets mieux connus, sont calculables. Chaque objection que résolvoit Képler étoit autant de peine épargnée à Newton. On disoit que comme l'interposition d'un corps cause une éclipse, en interceptant la lumiere, il devoit y avoir également interruption de mouvement pour le plus éloigné de deux corps, qui, vus du soleil, se trouvoient dans la même ligne droite: l'un nuit à l'autre, en fermant les passage à l'action de la force. Képler répond que quelque analogie qu'il y ait entre la vertu motrice & la lumiere,

<sup>(</sup>a) Epit. Astron Coper. p. 587.

cette analogie n'exclut pas quelque disférence. La lumiere ne se répand que sur les surfaces où elle est repoussée & résléchie, l'opacité arrête son passage; mais la vertu motrice pénetre la masse, puisqu'elle transmet le mouvement à toutes les Parties, & l'opacité par conséquent ne lui fait rien. Il n'oublie pas d'appuyer cette raison philosophique d'un exemple sensible, c'est que le magnétisme agit à travers les corps solides. Képler est si persuadé de cette vérité, qu'il ne veut pas qu'on attribue à cette interruption de mouvement l'anticipation de l'aphélie des planetes; il sent bien que c'est un changement, une altération; mais il remarque que si ce changement arrivoit par diminution, les aphélies reculeroient au lieu d'avancer: c'est donc au contraire une addition de force & de mouvement. Sa vue fut assez perçante pour appercevoir que cet effet devoit appartenir à une cause étrangere (a). Il y ramene aussi les excentricités, les inclinaisons des planetes. Tout ce qu'elles ont de commun, elles le tiennent du soleil; les différences seules ne viennent point de lui (b). Si, comme nous le pensons, le génie s'annonce par la grandeur des vues, par la généralité des idées, peu d'hommes ont été mieux partagés de ce don si rare de la nature. Toutes ces idées sont bonnes & exactes, le tems en a vérifié une partie. Nous sommes obligés d'avouer qu'il ajoute que cette cause peut être animale; c'est le sceau du siecle où cette opinion expirante avoit encore des partisans. Képler dominoit puissamment ce siecle, mais en le réformant sur tant de points, il a bien fallu lui céder sur quelque chose : on ne doit pas s'étonner si en qualité d'homme, il a payé son tribut à l'éducation, à l'habitude & à la foiblesse humaine. Cependant on peut voir comment

<sup>(</sup>a) In stellam Martis, C. XXXV, p. 177.

<sup>(</sup>b) Ibid. C. XXXVIII, p. 184.

il a pressé les partisans de cette opinion de l'ame ou de l'intelligence des astres (a). S'il conserve des égards, c'est qu'il traitoit cette opinion antique comme souvent à la Cour on traite les gens en crédit, qu'on respecte tant qu'ils sont en place, en cherchant à les détruire.

Nous ne suivons point Képler dans l'explication des équations de la lune, dans les raisons pourquoi les planetes ne s'écartent pas du zodiaque, & s'écartent inégalement de l'écliptique (b); car il entrevoyoit plutôt le principe qu'il ne le voyoit réellement & distinctement; en conséquence plus on s'éloigne de cette image altérée de la vérité, plus les conséquences deviennent incertaines & sausses.

## S. XLIII.

La marche des hommes est d'étudier la nature par des faits séparés. Lorsqu'ils ont assez vu, ils se retirent avec euxmêmes. Les faits sont amassés dans leur tête, la chaîne manque; mais cette chaîne existe, il est donc possible de la découvrir. Ceux qui ont reçu du génie, prennent le crayon, ils dessinent un plan : voilà où étoit parvenu Képler. Alors il ne s'agit plus que d'appliquer ce plan tracé par l'imagination sur le grand modele, qui est la nature; il faut revenir à l'observation. Le don le plus heureux du ciel, l'invention est placée entre les saits qui sondent les systèmes & les saits qui les vérissent.

Képler avoit établi que les planetes se mouvoient inégalement, avec plus ou moins de vîtesse, il en avoit cherché & trouvé la cause; il revint sur ses pas pour trouver la mesure

<sup>(</sup>a) In stellam Martis, Cap. XXXIX, (b) Ibid. C. XXXVI, p. 181; C. XXXVII, p. 182.

## DE L'ASTRONOMIE MODERNE. 65

de ces inégalités & de ces changemens de vîtesse: mais dans un ouvrage où nous sommes destinés à parler de mouvement, de vîtesse & de force, il faut définir le sens de ces mots qu'on prononce souvent sans les entendre.

## S. XLIV.

Le mouvement, la vîtesse, la force, n'ont de mesure que dans l'espace & dans le tems, dans ces deux infinis qui renferment tous les êtres créés. L'ordre, l'arrangement de ces êtres, quand ils existent ensemble, forment l'espace, ou l'étendue; la succession de ces êtres détruits & renaissans forme le tems ou la durée (a). Cela posé, le mouvement transporte dans l'étendue les corps d'un lieu à un autre; on le détermine par l'espace parcouru; il suppose deux points fixes, celui du départ & celui de l'arrivée. La nature du mouvement, la maniere dont il s'opere sont des mysteres impénétrables. Ce grand phénomène répété partout, mais cependant unique en son espece, ne peut être comparé qu'à lui, ne peut être connu que par lui-même. Il faut donc comparer les mouvemens de plusieurs corps, alors il en naît une nouvelle considération; c'est celle du tems. Partout où il existe du mouvement, il y a de l'espace parcouru. Les mouvemens ne peuvent donc différer que par l'inégalité d'espace parcouru dans un même tems, ou par inégalité de tems pour un même espace parcouru. De-là l'idée de vîtesse. Nous disons qu'un corps se meut plus

nous ne pouvons avoir l'idée de la durée, qu'en rappelant en nous-mêmes les sensations successives que nous avons reçues du même objet, ou celles qui ont affecté des individus successifs, & qui nous ont été transmises par le récit, & par la traddition.

<sup>(</sup>a) Nous ne connoissons rien qu'en qualité d'êtres sensibles, nous ne pouvons donc avoir l'idée de l'étendue que par les sensations présentes, réellement reçues à la fois, ou bien par celles que l'imagination réunit pour les présenter à notre ame, & pour nous peindre l'univers. De même

parcourent plus d'espace en moins de tems, elle est donc aussi proportionnelle à la vîtesse. La grandeur, ou plutôt la masse des corps, leur vîtesse, voilà les élémens de la force, les essets ou les signes sensibles par lesquels ce mécanisme inconnu se dévoile à nos yeux.

## §. X L V.

Képler, quoiqu'il eût l'esprit très-métaphysique, n'avoit peut-être pas des notions si nettes du mouvement & de la force. Nous les avons réunies pour les présenter à la fois & les éclairer l'un par l'autre. Cependant il sentoit que les planetes se mouvoient inégalement, il les voyoit perdre de leur vîtesse, en augmentant leur distance au soleil; il en attribuoit la cause à la diminution de la force émanée de cet astre. Il mesuroit cette diminution de force, cette perte de vîtesse par l'augmentation de distance; une distance double donnoit une force & une vîtesse une fois plus petite. Cette hypothèse le conduisit à une grande découverte. Il imagina qu'en sommant les distances, en prenant ensemble toutes celles qui avoient en lieu dans un intervalle, il auroit la somme des vîtesses; mais les vîtesses, nous l'avons dit, sont représentées par la grandeur des arcs, ou des angles décrits autour du centre, en tems égaux. Il falloit donc comparer ces arcs, décrits par les planetes, à la somme de toutes les distances qu'elles avoient eues dans le même tems. Cette comparaison lui parut difficile, & comme les difficultés aiguisent le génie & amenent l'invention, il imagina de substituer les aires au tems.

Les aires ne signifient proprement que les surfaces. L'aire d'un secteur de cercle, c'est l'espace ensermé entre deux rayons menés du centre, & l'arc qu'ils embrassent. Il est aisé de voir que dans le cercle lorsque les arcs sont égaux, les secteurs le

sont aussi; ils seroient donc comme les arcs proportionnels au tems pour un astre qui parcourroit ce cercle uniformément. Képler substitua, pour mesurer le tems, les aires aux arcs de ces secteurs. Ce premier pas étoit décisif dans le chemin de la vérité; il suivit le trait de lumiere qui la lui faisoit appercevoir, il se transporta dans le soleil placé hors du centre: alors ces rayons menés du soleil, ces rayons qui sont la distance des planetes, croissent, décroissent, & avoient été reconnus par Képler pour la mesure de l'inégalité. Képler vit que si le demi-cercle pouvoit être considéré comme la somme de tous les rayons égaux, menés du centre, il étoit également la somme de tous les rayons inégaux, menés du point occupé par le soleil, & il pensa que l'aire des secteurs, comptée de ce point, étoit proportionnelle au tems. Si vous prenez un arc dans un cercle, & que vous meniez de ses deux extrémités deux rayons au centre, & deux autres au point excentrique où est le soleil, il en naîtra deux secteurs, dont le premier mesurera le tems égal & uniforme, le second le tems accéléré ou retardé. Si cet arc est la douzieme partie du cercle, l'aire du premier secteur sera la douzieme partie de toute la surface circulaire, & le tems, s'il étoit égal & uniforme dans cet arc, seroit aussi la douzieme partie de la révolution entiere du cercle. Mais ce tems ne l'est pas, & son inégalité est mesurée par le rapport du second secteur à la surface circulaire. Si ce secteur au soleil est plus grand ou plus petit que le secteur au centre, le tems sera plus long ou plus court, il sera plus ou moins que la douzieme partie de la révolution (a).

<sup>(</sup>a) Le secteur CBD, ou BKL (fig. 4) formé au centre du cercle, est la mesure du tems unisorme, le secteur CAD, ou LAK formé au point excentrique A, est la mesure du tems inégal, retardé de C

en D, puisque le secteur CAD est plus grand que CBD, & le tems plus song, accéléré de K en L, puisque le secteur LAK est plus petit que BKL & le temsplus court,

Képler appliqua cette hypothèse au mouvement de la terre autour du soleil, & ayant déduit toutes les inégalités qui répondent aux dissérens point de l'orbe annuel, il les compara aux inégalités observées par Tycho; les unes & les autres se trouverent semblables, & son hypothèse, sur vérissée. Il établit donc cette regle simple, que les surfaces ou les aires des secteurs autour du soleil, sont proportionnelles aux tems employés à les décrire.

## S. XLVI.

KÉPLER, dans cette recherche, s'étoit encore servi des mouvemens circulaires; il se plaint des peines & du tems que cette hypothèse lui a coutés : erreur d'autant plus dangereuse qu'elle étoit appuyée sur une haute antiquité & sur un grand nombre de suffrages illustres (a). Elle lui manqua tout-à fait, quand il passa à la théorie des mouvemens de Mars, qui avoit fait le désespoir de Rheticus. Képler avoit déduit des observations de Tycho les distances exactes de Mars au Soleil dans les différentes parties de son cours. Ces distances comparées lui faisoient connoître la quantité de l'excentricité & le lieu de l'aphélie. Mais lorsque Képler décrivoit un cercle sur ces dimensions, ce cercle ne représentoit plus les autres distances de Mars. Ces distances étoient plus courtes que celles qui appartenoient au cercle. La planete n'étoit vraiment sur ce cercle que dans l'aphélie & dans le périhélie, dans les points où elle est le plus loin & le plus près du soleil (b). Il sembloit qu'en partant de l'aphélie, elle rentrât en dedans & s'éloignat

<sup>(</sup>a) Tanto nocentior temporis fur, quanto erat ab autoritate omnium philosophorum instruction, & metaphysica in specie conveniention, Cap. XL, p. 192,

<sup>(</sup>b) Voyez la figure 5; la planete est toujours en dedans du cercle, excepté dans les points B, D de l'aphélie & du pécihélie.

## DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

7 Ï

du cercle toujours de plus en plus jusqu'à peu-près la moitié de sa demi-révolution; elle s'en rapprochoit ensuite pour s'y retrouver au point du périhélie, & s'en éloigner encore de même pendant la durée de l'autre demi-révolution. Sa route étoit donc un cercle applati dans son milieu, ou pour mieux dire, ce n'étoit pas un cercle. L'hypothèse des mouvemens circulaires n'avoit donc été qu'une longue erreur! il falloit une courbe fermée, puisque la planete reprenoit constamment la même trace par des révolutions enchaînées & successives: la nature de cette courbe étoit indiquée par la figure de cette trace même; c'étoit une ovale, ou une ellipse (a).

## S. XLVII.

Cette idée d'ovale s'étoit déjà présentée. Reinhold avoit remarqué que par les hypothèses de Ptolémée, la lune ésoi-gnée de la terre dans ses conjonctions & ses oppositions, sort rapprochée dans ses quadratures, décrivoit à travers l'espace une route dont la figure étoit une ovale (b); mais il crut n'observer qu'une apparence, & sa remarque sut sans fruit. Mœstlin, le maître de Képler, expliquant la marche des cometes, & leur donnant un épicycle, supposa, pour représenter les bizarreries de leur mouvement, que cet épicycle se projetoit dans le ciel sous la figure d'une ovale (c). C'est ainsi que marche l'esprit humain: il semble que les idées s'essayent avant de se montrer au grand jour; plusieurs têtes les conçoivent, mais proportionnellement à leur capacité. Qu'on n'en insere rien contre les inventeurs en général, & contre Képler en particulier; leur gloire n'est point affoiblie par cette prépa-

<sup>(</sup>a) &c. Cap. XLIV, p. 212.
(b) Hist. Astron. moderne, T. I, p. 367.
(c) Histoire de l'Astron. Mod., Tom. I.

ration des idées. C'est le terroir qui donne à un germe son entier développement. Dans le travail de la nature, le seul but est la production; on ne compte point les germes avortés, la terre les cache dans son sein, & ne se pare que de ceux qui portent du fruit. Le mérite de l'invention n'est pas dans une idée offerte par le hasard, dans une idée que l'on n'est pas en état d'apprécier, & que l'on produit avec indissérence. Toute vérité nouvelle est liée par des rapports avec des vérités déjà connues, avec d'autres vérités qui en doivent éclorre. On ne la possede réellement que quand on peut montrer ses prémices & ses conséquences. Képler mérite la gloire d'inventeur, parce qu'il peut rendre compte de ses progrès; il s'est avancé le slambeau à la main dans la connoissance de la nature, & il a éclairé tous ses pas,

## S. XLVIIL

It a commencé par montrer l'erreur de rapporter les oppositions des planetes au lieu moyen du soleil; il a donc subtitué des résultats vrais aux résultats saux, qui jusques-là avoient égaré tous les astronômes; voilà son premier pas. Le second sut de partager l'excentricité de la terre, de montrer que les mouvemens n'étoient pas égaux, vus du centre de l'orbite; il n'y avoit donc plus d'unisormité dans ces mouvemens, & Képler avançoit, en abattant des préjugés. Le trésor des observations de Tycho le mettoit en état de comparer toujours ses idées neuves aux phénomènes. Un excellent observateur & un grand philosophe ont dévoilé la nature. Jusqu'à Képler, on s'étoit attaché particuliérement à représenter la marche des planetes dans leur orbite, on ne s'étoit gueres embarrassé de leurs distances: là cependant étoit caché le principal défaut des théories. Le troisieme pas de Képler fut de considérer attentivement les variations des distances; il suivit, calcula péniblement ces distances mêmes, & ayant toujours placé la planete à leurs extrémités, il la vit sortir de cette circonférence circulaire, si chere aux anciens, rentrer dans l'intérieur pour lui montrer une route plus applatie, & lui en dévoiler la figure elliptique. C'est par cette suite d'idées & de progrès, c'est par de semblables efforts qu'on se rend digne de déchirer un voile étendu sur vingt siecles, & de devenir la lumiere des siecles suivans, en révélant aux hommes une vérité éternelle.

Képler la possédoit dans toute son étendue cette vérité; il transporta dans la route elliptique la loi qu'il avoit démontrée pour le cercle de la proportionnalité des aires au tems (a). Il est vrai qu'il ne la démontrera pas dans l'ellipse. Le tems n'étoit pas venu de prouver qu'elle doit exister, mais il prouva qu'elle existe en esset; il l'appliqua aux mouvemens de toutes les planetes, & ces mouvemens s'y conformerent. Les causes découvertes ne sont jamais que des hypothèses inventées; les hommes imaginent tandis que la nature opere, & lorsqu'elle justisse leurs pensées, ils ont droit de dire qu'ils ont sais son mécanisme. Toutes les planetes, à la voix de Képler, marcherent dans des ellipses; ces ellipses ne different que par des excentricités plus ou moins grandes, mais le soleil occupe le foyer commun. Cet astre, adoré dans l'antiquité primitive, comme l'ame & le pere de la nature, comme le biensaiteur

<sup>(</sup>o) Dans une ellipse (fg. 6) l'espace IFH rensermé par deux lignes FI, FH menées du soyer F, & par une portion de l'ellipse IH, est un secteur ellipsique. Képler établit que si les deux secteurs IFH, BFE sont égaux, s'est à-dire, s'ils renserment une étendue,

un espace égal, les arcs IH, BE, quoiqu'inégaux, seront parcourus par la planete en tems égaux. L'espace IFH, BFE se nomme l'aire du secteur; c'est pourquoi on dit que les aires sont proportionnelles aux tems.

de la terre, qu'il rend féconde & qu'il couvre de verdure, comme le bienfaireur des hommes, qu'il éclaire & qu'il échausse, sur placé par Copernic au milieu de notre système planétaire, d'où il répand mieux partout sa chaleur & sa lumiere. Il étoit donc le centre de toutes les parties du grand tout. On dit que les anciens avoient connu la gravité, ou du moins une certaine tendance de quelques corps vers d'autres corps; mais elle étoit particuliere & semblable à celle qui fait tomber devant nous les graves vers la surface de la terre. Les anciens n'ont point généralisé cette idée; ils n'ont point dirigé cette tendance au soleil; le soleil tournoit autour de nous, il étoit entraîné, il ne pouvoit être la cause du mouvement. Si c'est dans l'antiquité que Kepler a saisi cette idée, il l'a prise restreinte & bornée, pour lui donner toute son étendue, pour l'élever à la classe des vérités générales. Keplet démontre réellement que le globe solaire est le lien universel; il y place une force par laquelle tout mouvement est produit, il feit du soleil l'esseu du monde. Les planetes l'enveloppent dans leurs cours: la ligne de leurs absides passe par le centre de cet astre; & si ces absides se meuvent, elles roulent autour de lui comme les rayons d'une roue sur son centre, & comme les planetes elles-mêmes y roulent.

## S. XIIX.

Voul à donc quatre vérnés essentielles & fondamentales. Les astres dans leurs cours périodiques, décrivent des ellipses; le soleil occupe le soyer commun; la ligne des absides passe par le soleil; enfin la planete, par son mouvement inégal à chaque pas qu'elle sait dans la circonférence elliptique, coupe dans la surface de la courbe des societs, ou des aires propor-

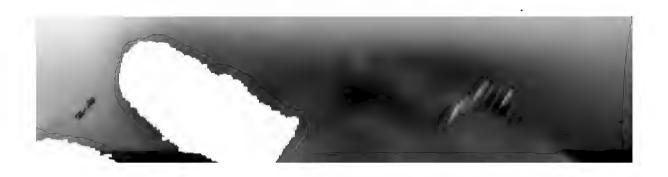

cionnelles au tems. Peut-être un reste de l'ancien préjugé a-t-il fait sortir cette derniere vérité. Képler instruit par une tradition successive, imbu d'une philosophie dont la simplicité étoit la base, ne cherchoit qu'elle à travers les saits multiplies' & les hypothèses compliquées; il ne la trouve ni dans Ptolémée, ni dans Copernic. En reconnoissant l'inégalité réelle du mouvement des planetes, il se vit forcé d'abandonner l'uniformité; mais sans doute il regrettoit de s'écarter de la sagesse des anciens. L'égalité, la constance inaltérable paroissent les attributs de tout ce qui est permanent. Il chercha cette égalité quelque part, & il la trouva dans les aires décrites aurour du foyer. Il a failu cependant passer par un grand nombre d'erreurs; il a falla substituer des suppositions forcées à des suppositions absurdes; il a fallu une longue suite de siecles pour arriver à ces principes simples. Ils étoient alors sans doute aussi neufs qu'ils sont vrais. Les sciences ont été fondées, oubliées & reconstruites avant de découvrir le secret des mouvemens si long-tems observes, mais ce secret est connu pour jamais; cette découverte est une faveur du ciel. Combien peut-on compter d'hommes dont les travaux utiles ne soient pas détruits par leurs successeurs? Combien d'esprits célebres dont l'influence ne passe pas leur siecle? Le privilége du génie, qui est un rayon de l'intelligence suprême, est de pénétrer dans l'essence des choses, d'asseoir des vérités sur les fondemens de la nature, & de les rendre aussi durables que ses ouvrages.

Ce n'est pas encore toute la gloire de Képler; nous devons interrompre le récit de ses travaux; son émule, son contemporain, Galilée nous appelle en Italie. Les progrès de la lumiere leur avoient été consiés; ils parurent à la sois pour les rendre plus rapides. Tous deux honorés par des décou-

# N ISTOIRE

vertes fondamentales, tous deux également biensaireurs de l'esprit humain, ils s'élevoient à la même hauteur & se partageoient l'admiration des hommes, comme jadis les Césars de Rome, placés sur deux trônes semblables, partageoient l'empire du monde.





# HISTOIRE

DE

## L'ASTRONOMIE MODERNE.

## LIVRE SECOND.

De Galilée & des dernieres années de Képler.

#### S. PREMIER.

De tous tems on a vu les corps tomber & se mouvoir, la pierre abandonnée dans l'air se précipiter vers la surface de la terre, ou cette pierre, lancée par la main de l'homme, continuer de parcourir une route marquée, comme s'il lui avoit communiqué son ame & sa volonté. Ce phénomène du mouvement se multiplie de toute maniere autour de nous: nous naissons, nous vivons avec lui; & lorsqu'il cesse pour nous, la partie matérielle de notre être, la machine humaine se détruit. L'habitude de voir ces merveilles nous les sait méconnoître; l'ignorance ne s'en étonne pas. Mais la philosophie, en apprenant à voir, apperçut des mysteres de la nature dans

les choses les plus familieres. Tandis que Képler en Allemagne therchoit la cause des mouvemens céleste, Galilée en Italie méditoit profondément sur la chûte des corps. On avoit déjà reconnu leur accélération; on avoit vu qu'en tombant de plus haut, ils tomboient plus vîte relativement à l'espace parcouru dans la chûte. Si un corps emploie une seconde de tems à tomber d'une hauteur de quinze pieds, il tombera de trente ou quarante pieds en moins de deux secondes. Le mouvement s'augmente donc dans la chûte; il semble qu'il se reproduise & que le mouvement soit engendré du mouvement. Ce phénomène singulier, mal observé, fut mal expliqué; il ne produisit que des erreurs. On doit cependant distinguer dans cette carriere, & parmi les prédécesseurs de Galilée, Michel Varro, Genevois (a), qui eut des idées assez justes sur la gravité, sur la force d'inertie : il parla même avant Képler de cette derniere force. Elle est prouvée par la résistance à l'effort qui tend à déplacer les corps, elle est mesurée par l'effort nécessaire pour la vaincre. Il ne fut pas si heureux en expliquant l'accélération, il entrevit seulement le principe. La pesanteur, dit-il, est l'effet d'un certain desir naturel que les corps ont de se réunir. Dans le premier instant cette force agit sur eux pour les mettre en mouvement; & lorsque dans le second, elle agit sur ces corps, qui dejà se menvent, elle augmente leur mouvement & leur vîtesse, elle produit l'accélération. Mais il crut que les vîtesses étoient proportionnelles aux espaces parcourus dans la chûte. Il se trompa, parce qu'il ne fit que raisonner. Les philosophes Grecs avoient trop d'influence sur

<sup>(</sup>a) Ces idées se trouvent dans un ouvrage imprimé en 1584. Cet ouvrage est très-rare aujourd'hui; on en conserve un exemplaire dans la bibliothèque de Gé-

neve. Monfieur Senebier, homme éclairé, à qui cette bibliothèque est confiée, à bien voulu nous en communiquer quelques palfages.

les esprits; on croyoit pouvoir se passer des faits comme ils s'en étoient passes. Le premier moyen du génie est l'art des expériences; c'est par elle qu'il amene les objets à sa portée, pour les pénétrer de son regard.

## §. I I.

GALILÉE, fils de Vincent Galilée, né à Pise en 1564, étoit le génie qu'attendoit la science du mouvement: il en posa les sondemens, les premieres vérités; & si Newton est le créateur d'une théorie sublime, nous ne devons pas oublier, en considérant ce grand édifice, que la premiere pierre sur placée par Galilée; Képler & Galilée surent ses précurseurs. Si Newton les eût précédés, il auroit été obligé de commencer par ce qu'ils ont sait, & il n'est pas été jusqu'au terme où nous l'avons vu, puisque les grandes sorces sont limitées comme les petites.

Destructeur des anciennes erreurs, qui sondoient le savoir des mécaniciens de son tems, destiné à se faire des ennemie par des vérités, Galilée souleva les partisans d'Aristore. Il bannit la distinction ridicule des corps pesans & des corps legers; il sit voir par une expérience saite en grand & en public, que les corps de pesanteur inégale tomboient de la même hauteur, avec la même vîtesse, & à peu près dans le même tems, abstraction saite de la résistance de l'air. Il banoit également la distinction des mouvemens nauvels & violens, des mouvemens rectiliques & circulaires. Tout ce que l'observation présente est naturel. La nature est le seul agent de l'Este suprême; elle est souveraine maîtresse & ne soussire point de violence: mais elle se varie à l'infini; elle n'est la même, & toujours simple, que pour qui sait voir ses principes à trayers ses produits. Les mouvemens circulaires sont une nature contre

posée, les mouvemens en ligne droite sont une nature plus simple. Képler avoit entrevu cette vérité par une métaphyfique profonde; Galilée la démontra par le principe de la composition du mouvement. Un corps poussé par deux sorces dans deux directions disférentes, suit une direction intermédiaire: si les deux directions sont les côtés d'un quarré, il parcourt la diagonale. Or une courbe pouvant être considérée à la maniere d'Archimede, comme la réunion d'une infinité de petites lignes droites, on voit que chaque pas dans une courbe doit être fait en vertu de deux forces qui ont des directions différentes. Cette vérité de théorie est confirmée par l'expérience; elle conduisit Galilée aux principes de la ballistique & de l'artillerie. Une bombe en tombant ne suit une courbe que parce qu'elle obéit en même tems à deux forces, l'impulsion de la poudre qui la lance, & son poids qui la sollicite à descendre. Les bombes, les fusées volantes, tous les corps jetés obliquement, nous ont revelé, nous ont mis sous les yeux la maniere dont la nature opere les mouvemens curvilignes. Les mouvemens circulaires sont dans la même classe, ils naissent des mêmes moyens. L'antiquité a donc perdu son tems avec la loi primordiale des mouvemens circulaires; Képler a donc eu raison de ne la point admettre. Tout mouvement s'exécute en ligne droite, & une suite de petites lignes droites successivement inclinées les unes aux autres, nous offre l'apparence d'une coupe réguliere, à nous qui n'avons que les yeux de l'esprit pour appercevoir les détails des choses & les pas de la nature.

## §. I I I.

LA chûte accélérée des corps étoit un phénomène digne



sont pesans; Galilée considéra la pesanteur comme une force attachée au corps, comme une force continuellement agissante; il y trouva la cause de l'accélération. Dès que la pesanteur agit dans le premier instant de la chûte, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'agisse pas dans le second & dans les dissérens instans successifs. La vîtesse acquise & la vîtesse nouvelle forment une vîtesse proportionnelle au tems, & le mouvement s'accélere. Galilée s'éclairoit par la réflexion, mais il marchoit l'expérience à la main. La chûte verticale des corps est trèsrapide & pour donner un peu plus de tems à l'observation, il se servit de plans inclinés; il y fit rouler des corps, & il montra que quelle que fût l'inclinaison, le mouvement s'accéléroit constamment, les espaces parcourus dans les instans successifs étoient comme la suite des nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, 11, &c., & ces espaces, pris du commencement, étoient toujours comme les quarrés des tems écoulés (a). Telle est la loi de l'accélération. Grande & utile découverte! C'est une lumiere nouvelle jetée sur l'avenir; ce travail de Galilée influera sur tous les travaux futurs. On ne peut entrer dans la théorie des mouvemens accélérés, sans avoir recours à ce beau théorême, que les espaces parcourus sont comme les quarrés des tems. Ici tombe encore un préjugé; c'est un des débris de l'antiquité, brisés sous les pas des modernes. Il n'existe pas plus de mouvemens uniformes que de mouvemens curvilignes. Képler, en découvrant la vraie forme, la forme elliptique des orbites planétaires, avoit apperçu & constaté une inégalité réelle dans le mouvement des aftres; Galilée montra & mesura cette

<sup>(</sup>a) Les corps parcourent 15 pieds dans la premiere seconde, trois fois 15 ou 45 pieds dans la deuxieme, cinq fois 15 ou 75 dans la troisieme, &c. en 1" ils ont

donc quinze pieds de chûte, en 2" soixante pieds, en 3" cent trente-cinq. Ces nombres sont comme les quarrés 1, 4, 9 des nombres 1, 2 & 3.

même inégalité dans les mouvemens terrestres, qui se passent sous nos yeux, dont nous sommes plus maîtres, & que nous pouvons varier & faire recommencer à notre gré.

## §. I V.

Mais cette découverte importante n'auroit peut-être pas été faite sans une autre découverte, qui sut présentée par le hasard, c'est celle de la mesure du tems par le pendule. Dans l'étendue des petits espaces que l'homme peut faire parcourir, la chûte des corps ne se mesure point par des heures, ni par des minutes. Un corps tombant du sommet d'une tour, ou roulant sur des plans inclinés, unis & façonnés exprès, n'emploie que des secondes, & en petit nombre. Nous doutons que les horloges les plus parfaites de ce tems pussent marquer exactement ces petits intervalles de la durée. Il n'étoit pas nécessaire que ces intervalles fussent précisément d'une seconde, il suffisoit qu'ils fussent égaux, & que l'on pût observer l'inégalité des espaces parcourus & correspondans. C'est le hasard sans doute qui nous présente ce tableau changeant & infiniment varié des faits & des circonstances, mais c'est le génie qui fait les voir & les distinguer dans la foule. Galilée considéroit un jour les oscillations d'une lampe suspendue à une voûte: ce spectacle, souvent renouvelé, étoit muet pour le reste des spectateurs; Galilée y trouva un sujet de méditation. Il s'apperçut que toutes les vibrations s'accomplissoient dans un tems sensiblement égal, quoique leur étendue diminuât g'continuellement, jusqu'à l'instant où le mouvement cesse, & où la lampe reste en repos dans la ligne verticale. Ce phénomène, qu'on nomme l'isochronisme des pendules (a), lui parut

<sup>(</sup>a) On appelle pendule, un corps, ou ou d'une verge de métal, qui oscille auteux un poids suspendu à l'extrémité d'un fil, d'un fixe.

important & utile. Il s'apperçut encore que, toutes choses égales d'ailleurs, les vibrations étoient d'autant plus lentes que le pendule étoit plus long, que la lampe suspendue étoit plus éloignée du point de suspension. Il se vit donc en possession d'un instrument propre à mesurer la durée; instrument qui donnoit des intervalles toujours sensiblement égaux, & des intervalles qu'on pouvoit augmenter ou diminuer à volonté, en rendant l'instrument, ou le pendule, plus long ou plus court. Nous ne doutons point que Galilée n'ait sait usage du pendule dans ses belles expériences de la chûte des corps; la durée égale de leurs vibrations lui servit de moyen & de degré pour arriver à la connoissance des loix de leur accélération.

## §. V.

CETTE découverte, qui devint depuis si utile & si féconde entre les mains d'Huygens, ne précéda pas de beaucoup la découverte également importante des télescopes. Cette derniere ne pouvoit être imaginée, ni même conçue avant de paroître sur la terre. Si un souverain eût ouvert un concours, en disant, vous voyez ces astres éloignés de plusieurs millions de lieues. ces astres, qui sont l'ouvrage du créateur, je demande la maniere de les rapprocher de nous, du moins en apparence, & de leur donner plus de grandeur & plus d'éclat, le projet auroit paru ridicule, personne ne se sût présenté, & ce souverain eût paru insensé. Ce n'est que le hasard qui peut produire ces inventions inespérées; l'Etre suprême en tient les moyens dans sa main, & les laisse échapper au moment marqué dans l'ordre des choses. Le dix-septieme siecle commençoit, où l'astronomie alloit marcher à pas de géant; la nature, qui, à cette époque, devoit faire éclorre une foule de grands hommes, leur

préparoit des moyens & des ressources; elle ouvrit le ciel, elle étendit le théâtre de leurs travaux.

On connoissoit depuis le treizieme fiecle la propriété qu'ont les verres convexes & lenticulaires de grossir les objets. On faisoit usage de ces verres pour les vues affoiblies; on travailloit aussi des verres concaves pour les vues courtes. Descartes rapporte qu'un nommé Jacques Métius de la ville d'Alcmaer en Hollande, homme sans étude, mais qui s'amusoit à faire des miroirs & des verres brûlans s'avisa un jour de regarder à travers deux verres dont l'un étoit convexe & l'autre concave. Ce premier hasard eût été inutile, s'il n'avoit pas été accompagné d'un second encore plus extraordinaire, c'est que ces deux verres se trouverent placés & dans la disposition, & à la distance nécessaire, mais unique pour grossir les objets (a). Ce phénomène lui dévoilà tout à coup son bonheur, & l'avantage de sa découverte. Le télescope inventé sur bientôt construit : il ne s'agit plus que de renfermer les lentilles dans un tuyau pour en fixer la position, & pour écarter la lumiere étrangere. On fait même honneur de cette découverte à l'enfance, qui moins guidée par la raison, est l'agent naturel du hasard. Les enfans d'un lunerier de Middelbourg jouant avec des verres dans la boutique de leur pere, tomberent sur la combinaison qui grossit les objets; ce lunetier se nommoit Zacharie Jans; on cite encore Jean Lapprey de la même ville. Ainsi avec Jacques Metius voilà trois prétendans; mais malgré le témoignage de Descartes, M. de Montucla, qui a discuré ce fait dans fon excellente histoire des Mathématiques (b), paroît porté à croire que le premier & véritable inventeur est

<sup>(</sup>a) Dioptrique, p. 1. (b) Borel, de vero telescopii inventore.

Histoire des Mathématiques, Tome II,

Zacharie Jans, lunetier de Middelbourg. Ne nous étonnons plus que les inventions anciennes soient enveloppées de tant d'obscurité, puisque cette invention récente au tems de Descartes, étoit déjà couverte de tant d'incertitude. Les académies offrent à cet égard un avantage; les objets qu'on leur présente, qui sont inscrits dans leurs registres, ont des dates fixes, authentiques, les inventeurs sont déterminés. Ces dépôts sacrés sont les archives de l'esprit humain.

## §. V I.

Les effets merveilleux du nouvel instrument frapperent les esprits; ce prodige excita la curiosité publique, & la renommée en porta la nouvelle à Galilée (a). Il sut seulement que l'on avoit trouvé une combinaison de deux verres, par laquelle les objets paroissoient fort aggrandis. Il ne lui en fallut pas davantage; cette étincelle embrasa son génie. Il eut bientôt épuisé les combinaisons des verres & des distances; son coup d'essai fut une lunette qui donnoit des images trois fois plus grandes que les objets vus à l'œil nu : il parvint bientôt à en composer une qui les amplifioit trente-trois fois; & c'est à peuprès la perfection de cette espece de lunette & de cette combinaison d'un verre convexe avec un verre concave, combinaison bornée par sa nature (b). Si le véritable inventeur est celui qui cherche avec connoissance de cause, & qui de principe en principe parvient au but qu'il s'est proposé, Galilée est l'inventeur du télescope. Voilà donc Galilée, & par lui l'espece humaine, en possession de deux nouveaux organes, l'un pour mesurer les petites portions de la durée, les pas égaux du

<sup>(</sup>a) Vers le mois de Mai 1609, Nuncius
(b) Histoire de l'Astron, mod. Infractive p. 6.

rems, l'autre pour étendre l'empire de l'homme, pour sapprocher de lui, & ramener à sa portée les choses qui échappent à son œil, ou par leur petitesse, ou par leur distance.

Au reste, comme le remarque M. l'abbé Frisi (a), c'est l'usage du télescope qui sait le plus d'honneur à Galilée; cet instrument sut d'abord en Hollande, comme l'aimant à la Chine un objet de curiosité. La vue humaine, ainsi étendue, devenoit trop précieuse pour l'employer aux choses terrestres & familieres. Galilée n'eût vu sur le globe que des domaines occupés, partagés entre les grands & les riches; il tourna sa lunette vers le ciel, où la philosophie devoit acquérir des connoissances nouvelles, & le génie trouver des domaines, qui n'appartiendroient qu'à lui.

#### 6. V I I.

In considéra d'abord la lune; sa surface claire & argentée, semée de taches obscures que le vulgaire prend pour les traits d'un visage, lui parut sillonnée de creux & de prosondeurs, hérissée d'aspérités. En observant les variations de la partie éclairée du disque, depuis le croissant jusqu'à la nouvelle lune, il vit que les progrès de l'illumination étoient irréguliers, il vit des traits de lumiere s'élancer du sond obscur. La lune emploie un demi-mois à s'éclairer toute entiere : il jouit du spectacle de voir marcher le jour sur cette petite planete, comme un être suspendu au haut de l'atmosphère verroit les rayons de l'aurore se porter d'abord sur le sommet des monts dorés de leurs couleurs, puis descendre dans les plaines pour y porter le jour. Galilée étoit libre des préjugés de l'école; il ne

<sup>(</sup>a) M. l'abbé Frisi, Essai sur la vie & sur les découvertes de Galilée.

## DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

87

balança point à reconnoître la nature terrestre dans la lune (a). Il jugea que ces traits lumineux sur le fond obscur, ces points brillans, qui s'éloignent hors du terme de la lumiere & précedent son arrivée, sont des sommets de montagnes éclairées avant les plaines. Il jugea que les parties unies, mais lumineuses, étoient les plaines du sol, les parties obscures les plaines des caux. L'apparence extérieure de la lune est donc semblable à celle de la terre; Galilée pensa même qu'elle pouvoit avoir une atmosphère (b). Mais il vit de ses yeux, il put démontrer ce que les anciens avoient seulement soupçonné, que les astres errans de la nuit, les globes lumineux sont aussi lourds, aussi matériels que celui qui nous porte, & qu'ils nous rendent l'office que nous leur rendons (c) de nous éclairer pendant l'absence du soleil, qui est la source commune de la lumiere. Galilée ne se borna pas à ces considérations philosophiques; il mesura ou estima la distance des points lumineux vus sur la lune au cercle qui termine sa portion éclairée, & il en tira la méthode de déterminer la hauteur des montagnes lunaires. Selon lui cette hauteur surpassoit une de nos lieues; d'où il résulte que la lune a des inégalités plus grandes que notre globe, relativement à sa petitesse (d)

## S. VIII.

GALILÉE, en tournant son télescope vers les étoiles fixes, fut bien étonné de ne pas voir ces astres aggrandis comme il avoit vu la lune. Le philosophe sut trompé; il avoit cru vraisemblablement y appercevoir des détails qui éclairciroient leur nature; mais il n'y vit rien de plus que des points brillans,

<sup>(</sup>a) Galilée, Nuncius sydereus, p. 7.

<sup>(</sup>b) Ibid, p. 12.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 15. (d) Ibid. p. 13.

rels\_qu'on les voit à la vue simple. Les étoiles grandes & petites présentoient à-peu-près la même apparence (a); les plus helles, dépouillées de leurs couronnes, rentroient dans l'égalité. La scintillation avoit disparu, Galilée y trouva la cause du phénomène. Ce tremblement de la lumiere augmente considérablement les étoiles; & les lunettes, en faisant disparoître cet esset, les diminuent plus que la puissance des verres ne les augmente. Mais ce qui l'étonna le plus, c'est la multitude des étoiles que le télescope sit paroître, &, pour ainsi-dire, créa dans les champs du ciel. On n'avoit connu jusqu'alors que six degrés de grandeur parmi les étoiles; il est le premier qui air parlé du septieme ordre, qu'il appelle le premier des invisibles (b). Il voulut les compter, mais effrayé du nombre, il s'arrêta; le tems lui auroit manqué: il s'est borné à parcourir quelques-unes des plus belles constellations, pour y observer les nouveautés, dévoilées à la curiosité humaine. Orion est le plus grand & le plus brillant des astérismes. célestes; son baudrier & son épée, où l'on n'avoit jamais vu que neuf étoiles, en laissoient voir plus de quatre-vingt : la constellation en contenoit plus de cinq cent nouvelles. Galilée en découvrit trente-six dans les Plésades, qui étoient au nombre de six ou sept pour les anciens.

Le ciel, ainsi étendu, devenoit un nouveau monde: ce spectacle étoit, pour un astronôme, ce que seroit celui de la lumiere & des objets de la nature pour un homme dont l'œil s'ouvriroit tout à coup à la sensation de la vue. Appelé à tant de jouissances, tourmenté du nombre & de la variété des choses, toutes auroient son hommage, seroient touchées de ses mains, pénétrées de son regard; mais impatient, il voudroit

<sup>(</sup>a) Nuncius sydereus, p. 16.

8 4

se multiplier pour jouir partout à la fois & dans un seul tems. Tel étoit Galilée; il eût desiré que son télescope eût embrassé le ciel entier. Il étoit naturel que des étoiles il passât à cette bande lumineuse nommée voie lactée, à cause de sa blancheur. Nous disons que les astres nous éclairent, que la lumiere est lancée de leur sein vers nous : là nous voyons de la lumiere sans astres; il n'est plus de rayons, ni de centres lumineux; ce sont des particules amassées, revêtues d'un éclat doux & tranquille, c'est, pour ainsi dire, une semence impalpable de lumiere que le toucher de l'œil ne peut distinguer. Galilée s'assura, ou du moins il crut s'assurer, à l'aide du télescope, que cette lumiere foible & blanche, n'étoit causée que par l'amas d'un nombre infini de petites étoiles serrées par l'éloignement, trop petites pour être distinguées; leur lumiere presque éteinte n'a que ce qu'il faut d'intensité pour être foiblement sentie. L'union est partout le principe de la force & de la puissance. C'est par cette union que la lumiere de ces étoiles est propagée, c'est ainsi qu'elle arrive à notre organe; si la nature ne les avoit pas réunies en masse dans une zône du ciel, nous ignorerions leur existence. Nous verrons par la suite ce qu'on doit penser de cette opinion sur la nature de la voie lactée > elle n'étoit point nouvelle; c'étoit l'opinion ressuscitée de Démocrite & des anciens. Galilée y fut conduit, ou du moins confirmé, par l'inspection de quelques-uns de ces petits nuages blanchâtres, répandus, isolés dans les espaces du ciel, mais qui, semblables en tout à la voie lactée, semblent sortis de son cercle & échappés de son sein. Ces petits nuages portent le nom d'ésoiles nébuleuses; étoiles, en ce qu'ils ont de la lumiere & de l'éclat, nébuleuses, en ce que cet éclat est foible, terne condu également dans un petit espace, comme celui des nuages blanchis par la lumiere du jour. Ptolémée M Tome II.

avoit marqué dans son catalogue deux de ces étoiles nébuleus, l'une à la tête d'Orion, l'autre au cœur de l'écrevisse. Galilée y tourna son télescope, il vit avec joie sans doute que cette apparence de nuage, qui s'offroit à la vue simple, avoit disparu dans l'instrument, & n'offroit plus qu'un amas de petites étoiles; il en compta vingt-une dans la premiere, & quarante dans la seconde (a). Nous devons avouer que la consirmation dut lui paroître pleine & entiere; car s'il observa d'autres nébuleuses, sans y distinguer des étoiles, il put croire que son télescope n'avoit pas la force de les séparer, & qu'il avoit atteint le terme de sa puissance.

## , §. I X.

GALILÉE, toujours avide de parcourir le vaste champ qui s'étoit ouvert devant lui, porta sa vue sur les petites planetes. Le soleil & la lune avoient encore joui seuls du privilége de paroître à nos yeux, tous deux sous la forme d'un globe lumineux, d'un disque terminé; mais l'un s'annonçant par une lumiere rouge & brûlante qui fait baisser les regards, l'autre par une lumiere argentée, qui les appelle vers le ciel. Galilée, le 7 Janvier 1710, vit Jupiter, éclairé d'une lumiere semblable, enfermé dans un cercle, & comme une petite lune dans son plein. Les planetes qui jusqu'alors n'avoient été distinguées des étoiles que par leur mouvement propre, peuvent donc l'être par ce nouveau caractere, au premier coup d'œil aidé du télescope. Les étoiles ont une lumiere flamboyante; le nouvel instrument les en dépouille, & ne leur laisse que l'apparence d'un point brillant plus ou moins sensible. L'observateur apperçut trois de ces points lumineux à côté de la

<sup>(</sup>a) Nuncius Sydereus,

planete: il ne s'en étonna pas, c'étoient des étoiles qu'elle avoit rencontrées dans son chemin. Deux paroissoient à l'orient, une à l'occident. Le lendemain elles étoient toutes trois à l'occident; le fait étoit simple à expliquer, l'astre les avoit dépassées: le lendemain il n'en vit plus que deux, & elles étoient à l'orient; la troisseme pouvoit être cachée sous le disque, éclipsée par Jupiter, mais comment les deux autres avoient-elles changé de côté? Jupiter étoit-il revenu sur ses pas? Cela ne pouvoit pas se supposer. Il conclut que ces étoiles avoient un mouvement: de là il s'imposa la loi de les observer avec grand soin. Le 11 Janvier lui offrit la même apparence, le 12 il vit trois étoiles, le 13 il en vit quatre: enfin par des observations long-tems continuées, en suivant Jupiter pendant deux mois & dans différens lieux du zodiaque, il se demontra qu'il existoit dans notre système quatre petits astres semblables en apparence aux plus petites étoiles, mais qui étoient forcés d'accompagner Jupiter comme ses gardes, & qui passant tantôt de sa droite à sa gauche, se montrant à des distances différentes de son disque, se cachant quelquesois derriere ce disque même, l'enveloppoient nécessairement par un mouvement circulaire, & pareil à celui des autres planetes. La comparaison de ces astres à la Lune étoit naturelle, l'analogie étoit frappante. Jupiter se transporte avec ses quatre satellites, comme la Terre marche avec la Lune solitaire, qui est son unique satellite. Voilà donc quatre astres créés dans le commencement des choses, & que nous n'avons connus qu'après des siecles. Habitans du même monde, sans l'industrie de l'homme, l'homme & ces astres n'auroient eu aucune relation. Que de choses existent dans cet univers immense, & n'existeront jamais pour nous! Galilée se félicita de cette conquête; elle est aussi pure qu'elle est utile. Ce monde,

ajouté au nôtre, ne coûte ni trajet de mer orageuse, ni perte d'hommes. On n'y trouve point d'or, mais les sciences y ont gagné des vérités, la perfection de la géographie & de la navigation: le commerce appuyé sur elles s'est étendu; la vie des hommes a été plus assurée. Il n'est point de conquêtes de Prince qui aient si peu coûté à l'humanité, & qui lui aient valu tant d'avantages! Képler avoit donc bien deviné que la Lune pouvoit suivre la Terre; l'exemple n'étoit plus unique. Les fatellites de Jupiter détruisent une objection élevée contre Copernic (a); ils font découvrir un nouvel ordre de planetes secondaires & subordonnées; de planetes qui reçoivent la loi, qui obéissent à une autre planere, comme elle-même obéit au Soleil. Galilée tenta de nommer ces planetes astres de Médicis. Cette apothéose n'étoit point une flatterie, ce n'étoit que l'expression de la reconnoissance d'une grande ville, longtems gouvernée par une famille bienfaisante. Le nom de Médicis étoit déjà cher aux arts; mais les honneurs les mieux mérités ne sont pas les plus durables. Au sortir des mains de Galilée, la théorie de ces astres fut cultivée en France & en Angleterre, où ce nom n'avoit pas les mêmes titres. Ces planetes appartiennent plus à Jupiter qu'aux princes de la terre, elles garderent le nom de ses satellites.

#### §. X.

GALILÉE passoit de surprise en surprise; il considéra Saturne, & il dût être bien étonné de le voir sous la forme d'un triple corps. Deux moindres disques paroissoient attachés au plus grand, rangés à ses côtés, & lui formant comme des bras. Ce n'est pas encore le moment de dire la raison de ces apparences:

<sup>(</sup>a) Nuncius sydereus, pag. 17 & suiv.

il ne faut pas aller plus vîte que le tems, qui laisse agiter les difficultés, & qui amene ensin les éclaircissemens. L'imagination travaille avant de produire; on se représenta le vieux Saturne, le plus ancien des Dieux, l'emblême du tems, marchant lentement, chargé du poids des siecle, à l'aide de deux écuyers qui soutenoient sa décrépitude (a). Mais lorsque Galilée eut occasion de revoir Saturne après un intervalle (b), il le trouva parsaitement rond, il n'y avoit plus qu'un disque, les deux écuyers avoient disparu; il devenoit l'image de la vieillesse abandonnée, mais on se rappela son histoire, & on dit qu'il avoit dévoré ses ensans.

Une autre découverte non moins singuliere fut celle des taches du soleil. Galilée avoit la vue d'une aigle, il osa fixer cet astre, & il vit ce que l'antiquité n'auroit jamais imaginé, & ce qu'elle n'auroit vu qu'avec douleur. Il y découvrit des taches d'autant plus noires qu'elles contrastoient avec l'éclat du soleil: inégalement semées sur son disque, elles étoient tantôt grandes, tantôt petites, & en plus ou moins grand nombre; quelquefois aussi l'absence de ces taches honteuses laissoit à l'astre toute sa gloire. La source de la lumiere n'est donc pas pure! Ce n'étoit pas assez d'avoir ôté aux planetes leur intelligence & leur ame, de les avoir montrées sous la forme de corps lourds & matériels, sillonnés, hérissés d'aspérités, maîtrisés par des loix inconnues, mais mécaniques; il falloit forcer l'antiquité dans son sanctuaire, en montrant que le seu, ceue plus digne substance, qui avoit mérité l'hommage des philosophes & les adorations des hommes, étoit souillé de taches & d'impuretés. Tout est mélange dans la nature; les contraires unis sont les élémens de tout ce qui est physique & matériel:

<sup>(</sup>a) Voyez la figure 6.

le monde n'a de pur que la vérité dans le ciel, & la vertu sur la terre.

## S. XL

Un des plus grands services que Galilée ait rendu à l'astronomie, c'est de lui avoir fourni une nouvelle preuve & une démonstration du système de Copernic. Parmi les planetes les plus éloignées, Saturne, Jupiter & Mars, dans les deux systêmes, offriroient à peu près les mêmes apparences; elles seroient toujours presque également éclairées à cause de leur distance, soit qu'elles tournassent autour du Soleil, soit qu'elles eussent la Terre pour centre de leur mouvement. Mais les deux plus petites, Vénus & Mercure, si elles tournent autour de la Terre, en suivant pas à pas le Soleil, ne peuvent jamais paroître que pleines, si elles sont au delà; presque toujours noires & obscures, si elles sont en-deçà, & à peine avec un croissant très-délié de lumiere, lorsqu'elles s'éloignent vers la droite ou la gauche du Soleil. Dans le système de Copernic au contraire. où elles tournent autour de cet astre, elles doivent montrer tantôt un disque plein, tantôt un disque obscur, & toutes les phases intermédiaires que l'on observe dans les changemens de la Lune depuis son foible croissant jusqu'à sa lumiere pleine & entiere. Copernic avoit ofé annoncer que si notre organe avoit la faculté de voir ces deux petites planetes comme nous voyons notre satellite, on verroit qu'elles subissent les mêmes variations. L'organe reçut cette faculté des mains du hasard. & Galilée vit ces phases; il les observa distinctement se succéder les unes aux autres. Les anciens Egyptiens avoient bien connu ce mouvement de Vénus & de Mercure autour du Soleil; mais chez eux ce n'étoit qu'un système vraisemblable. une combinaison établie sur certaines apparences & sur la

difficulté des explications. Ici c'étoit un phénomène apperçu des yeux du corps, on ne pouvoit pas s'y refuser, le doute n'étoit plus permis. On voyoit Vénus entierement éclairée, puis à moitié, puis en croissant; elle cessoit de paroître, paroissoit de l'autre côté du Soleil. Le croissant, le demi-disque, le disque entier se remontroient. Il est clair que dans l'intervalle elle avoit passé devant le Soleil, & qu'en achevantt cette révolution, elle passoit derriere lui. Ce mouvement évidemment démontré conduisoit au mouvement des autres plapetes & de la terre elle-même autour du même centre. Tycho seul auroit pu expliquer tout dans son système bizarre; mais ce système détruisoit l'uniformité de dessein & de vues dans le plan général de l'Univers: il étoit aussi contraire à la raison qu'à la nature; car la raison nous apprend que la simplicité des principes est la perfection de ce grand ouvrage, & la nature ne nous montre de variété que dans les détails & dans les formes. Tycho à peine mort, le système étoit déjà abandonné, il n'avoit plus de partisans. On peut résister à la vérité nouvelle, mais la vérité bien connue est un torrent qui entraîne tout.

## S. XII.

Voila ce que l'astronomie dût à l'invention du télescope; l'instrument inventé en Hollande, connu & sabriqué en Italie par Galilée, trois ou quatre grandes découvertes, tout cela sût l'affaire de quelques mois. Ce court intervalle nous révela plus de vérités de la physique céleste que trente siecles ne nous en avoient appris. Képler cependant resta tranquille en Allemagne: on s'étonnera sans doute qu'il ne soit point entré dans une carrière ouverte à tant de gloire; mais Képler composoit alors les Tables rudolphines, sondées sur les observations de Tycho.

Fidelle à ses engagemens, il s'étoit imposé le devoir de publier le fruit des longs travaux de ce grand observateur; il sentoit encore l'obligation d'en faire jouir le public : & disons tout, un intérêt personnel l'attachoit à ce travail. La découverte des loix des mouvemens célestes étoit un bonheur dont il concevoir toute l'importance; ces loix ne pouvoient être justifiées; irrévocablement établies que par leur accord avec les observations. Des Tables dressées sur les observations de Tycho, & fondées sur ces loix, étoient un monument qu'il élevoit à la gloire de Tycho & à la sienne; d'ailleurs il avoit plus le génie de la recherche des causes que le goût de l'observation. L'homme ne suffit pas à tout; concentré dans lui-même, seul avec ses grandes idées, il livra le monde à la curiosité de Galilée. Quand on écrit pour le tems, on grave sur le bronze; Képler écrivit pour la durée des sciences & de l'esprit humain, en enchaînant ses loix aux mouvemens des astres, & dans le ciel, où elles sont tous les jours manifestées.

Il étoit cependant fait pour être frappé de l'idée du télefeope; il y appliqua même son génie. Nous lui devons la meilleure construction des télescopes, celle qui nous a rendu le plus de services, & la seule dont aujourd'hui nous faisions usage. La premiere disposition de cet instrument étoit un verre concave, combiné avec un verre convexe; mais elle est trèsbornée dans ses essesses. On ne peut faire grossir beaucoup sans resserrer beaucoup la petite partie du ciel, exposée à la vue, qu'on appelle le champ de la lunette. Képler apperçut qu'on pouvoit combiner ensemble deux verres convexes (a). Cette nouvelle disposition a seulement l'inconvénient de renverser les objets. Il paroît cependant que ne s'étant pas arrêté sur

<sup>(</sup>a) Dioptrique, Képler, prop. 86.

## DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

34

cette idée, il n'en a point connu tous les avantages; pout-êtte. comme l'a foupçonné M. de Montucla(a), est-ce parce qu'il jugea assez inutile d'essayer une combinaison, qui ne devoit différer de la premiere qu'en ce qu'elle renverseroit les objets. Il p'en faut pas davantage pour arrêter l'esprit humain dans sa marche.

# e from the state of the intil X

Nous allons expliquer les principes & l'usage de l'instrument auquel nous avons tant d'obligations.

Nous avons dit que la lumiere, en passant d'un milieu dans un autre, par exemple, de l'air dans le verre, se réfracte change sa route, excepté dans le cas unique où elle se présente perpendiculairement à la surface du milieu (b). Quand on oppose à la lumiere une lentille convexe de verre, le rayon qui l'enfile par son milieu, passe droit sans se détourner, on l'appe le l'axe du verre, les autres éprouvent en entrant & en sortant deux réfractions qui tendent également à les rapprocher de cet axe (c). Tous les rayons s'y réunissent dans un petit espace nommé le foyer, & y forment une image; quand la lentille a une ou deux surfaces concaves, la lumiere au contraire s'écarte de cet axe (1). Cela posé, les objets éloignés cessent d'être vus par deux causes, parce que leur lumiere s'affoiblit, & parce que leur grandeur diminue. La visson distincte exige qu'il se réunisse un certain nombre de rayons dans un seul point de notre œil, sur la rétine, afin que le nerf optique foit plus fortement ébranle. Un corps lumineux peut être considéré comme l'assemblage d'une multitude de points lumineux?

Tome II.

<sup>(</sup>a) Hist. des Math. Tome II, p. 170.

(b) Supra Tome I; p. 200.

(c) Voy. la fig. 7, le rayon AF passe droit, & en N, & s'écarte de l'aze en sortant, de le rayon KM se réfracte en M & en N, & s'écarte de l'aze en sortant, de le rayon KM se réfracte en M & en N, & s'écarte de l'aze en sortant, de le rayon KM se réfractions la converge y vers un point ? qui est de l'autre côte de verre. deux réfractions le rapprochent de l'axe AF.

Chacun de ces points est le centre d'une infinité de rayons; qui se propagent tous en ligne droite, mais en s'écartant les uns des autres, & cet écartement mutuel s'appelle leur divergence. La lumiere divergente, en s'éloignant du centre, est toujours de moins en moins serrée, il y en a moins dans un espace égal, & c'est ainfi qu'elle s'affoiblit. Lorsqu'un œil se présente dans la sphere de ces rayons, on conçoit qu'il en tombe une certaine quantité sur l'ouverture de la prunelle; à mesure que l'objet s'éloigne de l'œil, la prunelle en reçoit moins, & en même tems la divergence des rayons, qui y sont reçus, diminue (a): or l'œil est conformé pour bien voir, de maniere que les rayons, qui arrivent avec une certaine divergence, réfractés dans le cristallin & dans les humeurs de l'œil. deviennent convergens, pour se réunir & se peindre dans un seul point de la rétine. Mais on sent que ces humeurs doivent avoir une réfringence déterminée: lorsque l'objet s'éloigne, lorsque la divergence diminue avec excès, la réfraction dans l'œil les rend trop convergens; ils s'unissent avant d'arriver à la rétine, & l'on voit confusement, ou l'on ne voit point du tout : lorsque l'objet est trop proche, la divergence est trop grande, la réfraction ne peut rendre les rayons affez convergens, ils vont se réunir au-delà de la rétine; & l'on voit mal par une raison contraire. Si la forme de l'œil étoit invariable, on ne verroit un objet que d'une distance déterminée & unique, Mais la nature, qui a particuliérement travaillé pour l'homme, la nature qui lui étale tant de merveilles, a voulu qu'il vécût avec tous les êtres, du moins dans une certaine sphere dont il est le centre, & elle lui 2 donné le peuvoir de varier la forme de son œil. La prunelle . . . . .

<sup>(</sup>a) Voyez la figure 9.

## DE L'ASTRONOMIE MODERNE.

s'ouvre pour recevoir plus de rayons, forfque la luttilete alle foible; elle se rétrécit pour tempérer l'éclat d'un jour trop vif: en même tems elle s'applatit, le fond s'approche pour atteindre le point de réunion des rayons trop convergens. partis d'objets éloignés; l'œil s'allonge, le fond s'éloigne pour suivre les rayons moins convergens qui vont se réunir au-dell de la rétine. Les presbites, dont l'œil est conformé pour voir de loin, voyent mal, par trop de divergence, les objets proches; alors ils usent de verres convexes, on d'une loupe qui diminue cette divergence. Les miopes au contraire, ou les vues courtes, voyent mal les objets un peu distans, parce qu'il n'y a pas assez de divergence; c'est pourquoi ils se servent d'un verre conçave qui disperse les rayons, & leur donne le degré de divergence nécessaire pour la vision distincte. Le verre objectif (a) d'un télescope est une loupe tournée vers les objets célestes ou vers les objets terrestres éloignés. La plupart de ces objets sont assez loin pour que les rayons n'ayent presque plus de divergence, & puissent être regardes comme parallèles: alors le verre, la loupe les rend si convergens, que l'objet ne peut être vu distinctement par un œil place au foyer; mais si l'œil se place avant le foyer, où réside cet excès de convergence, s'il se sert comme les miopes, d'un verre doncave, qui disperse les rayons, il donne à ces rayons la disposition nécestsaire pour opérer la vision distincte; c'est ce qui arrive dans le télescope de Hollande ou de Galilée.

s. XIV.

Telle évoit la construction fournie par le hasard, & devinée

<sup>(</sup>a) Dans une lunette composée ordinaigement de deux verres, celui qui est tourné duquel on applique l'œil se nominel oculaire.

par Galilée: Képler alla plus loin; il vit que cette constructionn'étoit pas unique; il vit qu'il n'étoit pas nécessaire d'aller prendre les rayons avant le foyer, & qu'on pouvoit très-bien les saisir après leur passage & leur réunion dans ce point. La convergence n'est que la tendance de deux ou de plusieurs lignes vers un point; les rayons s'y croisent, passent sans s'y arrêter, se séparent en suivant chacun leur ligne droite, & la convergence devient divergence. C'est cette remarque:qui doit avoir fondé la théorie du nouveau télescope de Képler. Il sentit que les rayons qui se réunissent au foyer, y portent, y peignent une image de l'objet : cette image ; c'est comme l'objet même; c'est comme si malgré la distance, par une puissance magique, on avoit amené dans l'intérieur de la lunette & 442 foyer de l'objectif l'astre que l'on observe. Qu'arriveroit-il alors? Ce qui arrive aux objets que l'on voit de trop près. Les rayons toujours d'autant plus divergens qu'ils sont plus près de leur départ, les rayons partis de cette image, comme d'un nouvel objet, ont trop de divergence; cette divergence a besoin d'être corrigée par un second verre convexe; il faut donc employer la loupe pour rendre l'objet distinct.

Tel est l'avantage du télescope pour remédier à l'affoblissement de la lumiere; mais il n'eût jamais rendu de grands services à l'homme, si le moyen de disposer la lumiere pour la visson n'étoit pas attachée par la nature des choses à la puissance d'aggrandir les objets. Tout ce que nous avons dit de la convergence & de la divergence des rayons lancés d'un seul point du corps lumineux, peut se dire également des rayons envoyés des deux points opposés, qui embrassent la grandeur ou l'étendue d'un objet. Deux rayons partent des deux extrémités du diametre de la lune, ils s'inclinent, ils convergent l'un vers l'autre pour aboutir dans un point de mon

teil; c'est avec ces deux rayons que je saisis l'objet, & c'est par leur écartement que j'estime la grandeur. Le verre convexe qui augmente la convergence, doit donc nécessairement aggrandir l'objet. L'image formée au foyer de l'objectif est déjà plus grande que celle qui eût été formée dans l'œil nu. Mais ce n'est pas tout; Képler, en appliquant sur cette image un nouveau verre convexe, nous a rendus les maîtres d'augmenter presque à volonté cette convergence, & de grossir considérablement les objets. Le télescope doit donc être considéré comme un véritable microscope. Le premier verre, l'objectif, vous soumet une image de l'objet éloigné, & vous y portez la loupe, qui a le pouvoir de l'amplifier; vous considérez donc Jupiter, qui est à cent cinquante millions de lieues de vous, qui est mille fois plus gros que notre terre, de la même maniere que vous observez le ciron, qui échappe à la vue par sa petitesse, comme le vaste globe par sa distance. L'homme les soumet également à son pouvoir, ils sont tous deux vus au microscope: s'il osa se faire le centre des choses, la nature le justifie; elle l'a placé comme un milieu entre la petitesse & la grandeur, elle le suspend entre deux infinis dont il est enveloppé.

# §. X V.

KÉPLER, en inventant cette construction, ne l'exécuta pas, & n'en sit point usage. Les hommes, toujours indolens pour les découvertes d'autrui, toujours paresseux pour employer ce qu'ils n'ont point inventé, ont été long-tems sans s'en servir; cette invention est restée ensouie pendant trente ans dans l'optique de Képler, il a fallu qu'elle sût renouvelée par le P. de Rheita; c'est lui qui en a fait jouir le monde savant, & l'idée de Képler étoit si inconnue, que le P. de

Rheita en a eu long-tems tout l'honneur; c'est même avec une sorte de justice, puisqu'il en a mieux connu les avantages que Kepler, occupé & distrait par d'autres méditations. Afin de ne pas revenir sur ce sujet, puisque nous avons vanté la puissance du télescope, nous devons dire les limites que la nature y a mises. Dieu ne nous permet que des moyens bornés comme nous; il nous laisse acquérir des organes pour nous avancer dans l'univers, mais non pas pour atteindre les termes de la nature, dont il s'est réservé la connoissance entiere. L'image formée au foyer de l'objectif, l'image que nous considérons avec la loupe est éclairée des rayons, qui ont passé à travers l'ouverture de cet objectif. Lorsque nous voulons grossir cette image, nous ne pouvons y parvenir, nous l'avons dir, qu'en augmentant la convergence des rayons : en diminuant la longueur du faisceau des rayons réfractés dans cette loupe, nons rendons le faisceau plus large; un espace égal contient moins de lumiere que dans un faisceau plus allongé; c'est, à la lettre, une pointe que nous émoussons: l'impression se partage sur plus de points de la rétine, la lumiere s'affoiblit, & les objets deviennent sombres, à proportion de ce qu'on les grossit. Il est donc un terme où l'obscurité arrête nos efforts, & où l'on cesse de voir distinctement, lorsqu'on a trop augmenté la grandeur des objets aux dépens de leur clarté. Telle est la condition humaine, que nous n'inventons pas un moyen sans rencontrer un obstacle, & que chaque ressource est liée nécessairement à l'inçonvénient qui la limite.

## S. XVI.

GALILÉE eut des rivaux qui n'étoient pas de son ordre, & des prétendans à ses découvertes, qui n'ont fait aucun tort à sa gloire. Simon Marius, astronôme de l'Electeur de Brande-

bourg, prétendit avoir découvert les fatellites de Jupiter au mois de Novembre 1609; il prend à témoin de la vérité du fait M. Fuchs à Bimbach, conseiller intime de l'Electeur, mais il ne mit au jour l'ouvrage où il publia cette découverte qu'en 1614, quatre ans après Galilé. Il faut publier promptement e qu'on sair, ce qu'on a vu de nouveau dans les sciences, les tardifs font toujours malheureux. Il feroit injuste de prononcer sur la prétention de Simon Marius, mais il ne peut l'emporter contre un grand homme qui avoit parlé avant lui: fon idée la plus singuliere fur d'avoir voulu donner aux satellices les noms des maîtresses de Jupiter, Io, Europe, Calisto, auxquelles il joignit Ganimede (a). Ce n'étoient plus des gardes, c'étoit le ferrail du maître des Dieux. Mais ce qui lui fait réellement tort, c'est qu'il se pressa trop de déterminer les mouvemens de ces astres; il accompagna son annonce d'une trèsmauvaise théorie. Galilée, peut-être un peu fâché de le rencontrer dans fon chemin, alla même jusqu'à croire qu'il ne les avoit jamais vus. Dominique Cassini lui est plus favorable; il ne doute point que Simon Marius n'ait vu les satellites de Jupiter, mais il pense sur sa théorie comme Galilée. On peut dire encore que deux prétentions se nuisent; il avoit également vu les taches du soleil. Quand on a vu taut de choses, il est fâcheux de se laisser prévenir, & de ne le dire qu'après les autres. Une découverte qui lui appartient réellement est celle de la Nébuleuse dans la ceinture d'Andromede; Nébuleuse différente de celles qui étoient connues. Celles ci ont une lumiere pâle, terne, mais partout égale; la Nébuleuse d'Andromede est un point blanc d'où fortent plusieurs traits d'une lumiere de la même nature, mais distinguée en rayons. Cette lumiere

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 432,

a donc un degré de plus pour s'approcher de l'éclat des étoiles; elle est une sorte de nuance entre la lumiere mate & égale des Nébuleuses ordinaires, & la lumiere rayonnante des fixes.

# S. XVII.

GALILÉE trouva des concurrens plus redoutables pour la découverte des taches du soleil. Celui qui paroît les avoir vues le premier, du moins si l'on consulte les titres publics, c'est Jean Fabricius, qui les vit à Vittemberg, & qui fit imprimer le détail de ses observations au mois de Juin 1611. Le second concurrent fut le P. Scheiner, Jésuite, qui les apperçut, dit-il, dès le mois d'Avril ou de Mai de la même année; il les fit voir à ceux qui affistoient à ses observations. On prétend qu'ayant fait part de sa découverte au provincial de son ordre, zele peripateticien, celui-ci refusa d'y croire. » J'ai lu, lui. » dit-il, plusieurs fois mon Aristote tout entier, & je puis » vous assurer que je n'y ai rien trouvé de semblable; allez, » mon fils, ajouta-t-il, tranquillisez-vous & soyez certain » que ce sont des défauts de vos verres ou de vos yeux que » vous prenez pour des taches dans le soleil (a) ». C'est en croyant que tout étoit renfermé dans la philosophie greque. en ne cherchant point de nouveaux faits, en n'examinant pas les anciennes conclusions; c'est en se reposant ainsi, que l'esprit humain a été si long-tems sans mouvement & sans progrès. Le savant Jesuite ne sut point arrêté par ce jugement; il se convainquit que les taches n'étoient point dans ses yeux, parce qu'elles étoient différentes, différemment placées un jour que l'autre, parce qu'elles étoient les mêmes pour différens yeux. Elles n'écoient point dans le verre, parce que faisant tourner

<sup>(</sup>a) Histoire des Mathématiques, Tom. II, p. 127.

en rond, les taches auroient suivi ce mouvement du verre, si elles avoient été adhérentes; mais elles restoient immobiles comme l'astre. Ces apparences ne sont point non plus dans l'air interposé entre le soleil & nous; elles se levent & se couchent avec lui. Cette constance à s'accompagner seroit bien extraordinaire, si les taches & l'astre ne se tenoient pas; elles sont vues à travers les nuages legers de l'atmosphere, elles ne sont pas plus de parallaxe que le soleil, elles sont donc aussi éloignées que lui (a). Le Provincial instexible ne voulut point que le P. Scheiner publiât ses idées & ses découvertes sous son nom; il lui permit seulement de les exposer dans trois lettres adressées à son ami Velser, en se cachant sous le nom d'Apelles post tabulam. Elles ont été imprimées en Janvier 1612.

## S. XVIII.

LE P. Scheiner alla plus loin; il reconnut que ces taches avoient un mouvement propre, très-sensible, sur le disque du soleil (b). Il les vit diminuer de grandeur en approchant de ses bords, puis disparoître au bout d'environ treize à quatorze jours de trajet, & se remontrer au bord opposé, après avoir achevé leur tour. Il en conclut que ces taches enveloppoient le Soleil de leur mouvement; mais il oublia, ou il ne connut point la conjecture ingénieuse de Képler sur la rotation du Soleil (c): il crut que ces taches ne tenoient à cet astre que comme Jupiter tient à ses satellites; il en sit de petites planetes qui tournosent autour du Soleil. Quelques-unes de ces taches lui avoient paru assez rondes pour autoriser ce soupçon. Si elles nous paroissent plus grandes au centre du disque, c'est, selon lui, qu'elles

<sup>(</sup>a) Epistola ad M. Velserum, 12 Nov.

<sup>(</sup>b) Ibid.

<sup>(</sup>c) Suprà, p. 60.

nous présentent alors toute seur partie obscure; en approchant des bords, en s'éloignant du centre du soleil, cette partie commence à s'éclairer; ce qui est illuminé se confond dans l'éclat du soleil, seur partie obscure est échancrée, & c'est ainsi qu'elles diminuent de grandeur (a).

Velser ayant fait part de ces lettres à Galilée, celui-ci répondit que ce phénomène n'étoit pas nouveau pour lui; il avoit vu les taches dix-huit mois auparavant (b). Il fut d'accord avec le P. Scheiner, que ces apparences n'étoient ni dans l'œil, ni dans le verre, ni dans l'air, & qu'elles se mouvoient avec le soleil. Mais il le combattit sur l'idée ridicule d'en faire des planetes; elles sont d'une figure irréguliere, leur forme varie, le mouvement est le même pour toutes, il faudroit qu'on les vît reparoître constamment, ce qui n'arrive pas. Il en est qui naissent au milieu du soleil, sans qu'une inspection attentive les y ait vu entrer; d'autres disparoissent avant d'avoir approché les bords de cet astre, & atteint le terme de leur mouvement visible (c). C'est ce qui décida Galilée à regarder ces taches comme produites de la substance du soleil, & adhérentes à sa surface. C'est parce qu'elles tiennent à cette surface, qu'elles nous paroissent plus grandes dans le milieu du disque, dans la partie qui est le plus directement exposée à nos yeux. Vers les bords, dont la rondeur fait fuir les parties, & ne nous les laisse voir qu'inclinées, les taches qui y sont attachées diminuent de grandeur apparente comme ces parties. Cette explication appartient à Galilée, on ne peut la lui disputer. Mais on a tort de n'en faire honneur qu'à lui. Lorsqu'un homme de génie s'est élevés, s'est fait connoître, il enchaîne l'attention de tous

<sup>(</sup>b) Galilée in macul. fol. Epift. ad M. Velf. (c) Ibid. 25 Jul. 1612.



<sup>(</sup>a) Enissola ad M. Vels., 26 Décemb.

les esprits; on épie ses regards, on recueille ses paroles : ceux qui sont assis plus bas ne sont pas entendus. Tout ce qui est abandonné au jugement des hommes est donc sujet à l'injustice; & dans la république des lettres comme dans les autres états, les rangs font tout, & les droits des grands engloutissent tous les autres! Jean Fabricius avoit dit les mêmes choses que Galilée, & avant lui; il avoit reconnu que les taches étoient dans le soleili même, que sa rondeur étoit la cause de leur diminution vers les bords; il avoit même rappelé la conjecture ingénieuse de Kepler sur la rotation de cet astre. On voit qu'il incline à assigner cette cause, non encore suffisamment établie, au mouvement des taches (a). Nous lui rendons ici la justice qui lui est due : c'est après l'enthousiasme cessé, après les honneurs' décernés au génie vivant, que l'histoire impartiale prononce; elle distribue avec équité les places grandes & petites, & à chacun suivant sa mesure. Ce Jean Fabricius étoit fils de David Fabricius, qui avoit découvert en 1596 l'étoile changeante de la Baleine (b); étoile nouvelle, plus singuliere que les autres du même genre, étoile qui nous présentera des phénomènes étonnans, mais que nous ne devons pas annoncer avant le tems. David Fabricius fit des observations ; il est encore remarquable pour une explication de la route elliptique que Kepler avoit assignée aux planetes, il faisoit voir que cette courbe, selon lui apparente, naissoit de la composition de plusieurs cercles (c). Son fils avoit meilleure vue, étoit plus philosophe que lui; ce n'étoit pas l'être alors que de combattre pour le système de Ptolémée & pour les mouvemens eirculaires.

34 Oak

107

<sup>(</sup>a) Joan. Fabricius, Narratio de maculis,

<sup>(</sup>b) Kepler , Astron. opt. p. 446. (c) Kepler , Epitom. astron. cop. p. 673.

## S. XIX.

L'HOMME, aidé du télescope, s'étoit avancé dans l'espace, mais la nature, en lui ouvrant tant d'avenues de la vérité, n'auroit rien fait pour lui, à qui le tems manque toujours, si elle ne lui avoit inspiré le moyen de le ménager & de l'étendre par l'économie. Les recherches, en devenant plus nombreuses, plus profondes, plus délicates, exigeoient de longs calculs arithmétiques. Les sinus, par exemple, dont on fait un si grand usage dans l'astronomie, les sinus qui sont des fractions du rayon, considéré comme l'unité, étoient exprimés en décimales. Ces décimales sont d'autant plus exactes qu'elles contiennent plus. de chiffres. On employoit alors cinq décimales; il falloit donc sans cesse multiplier, ou diviser des nombres de cinq chiffres: multiplier cinq chiffres l'un par l'autre, c'est faire vingt-cinq multiplications. Lorsqu'un travail demandoit une infinité de ces opérations, l'esprit étoit découragé, le tems s'écouloit, la vie se. consumoit en efforts & en dégoûts; heureux encore d'achever sans qu'une faute commise eût forcé de recommencer. Tel calcul où l'on emploie un mois aujourd'hui demandoit peut-Etre alors trois années; c'est pourquoi nous avons tant loué Képler d'avoir trouvé du tems, & de n'avoir pas été rebuté de son emploi (a). Le baron de Neper, Ecossois, montra des, routes plus faciles, & il a rendu son nom immortel, comme celui des bienfaiteurs du monde. Son moyen est simple, c'est l'union d'une progression arithmétique avec une progression géométrique. Mais ces moyens simples sont le fruit des idées profondes & lumineuses. Tout est progression dans le monde physique: le tems, ce sont des instans ajoutés à d'autres instans;

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 52.

l'ensemble des êtres, c'est la nature diversifiée, s'avançant par des pas plus ou moins sensibles depuis la molécule de terre brute & inanimée, jusqu'à l'Être éclairé, honoré de la lumiere immortelle: elle a ses degrés de grandeur, de dureté, de pesanteur, de force & de durée, de nuance en nuance elle passe d'une extrémité à l'autre. C'est elle que nous avons imitée dans la progression arithmétique, où en ajoutant sans cesse un nombre à un même nombre, nous nous transportons comme elle, à pas égaux; nous parcourons l'échelle depuis zero, depuis le néant jusqu'à l'infini. L'esprit humain, en s'élevant de l'addition à la multiplication, a imaginé une nouvelle maniere de marcher vers l'infini, une nouvelle progression, en multipliant sans cesse un nombre par un autre, ce sont encore des pas égaux, mais plus pressés, plus rapides. Telle est la progression géométrique.

#### §. X X.

Si l'on conçoit une suite de nombres, commençant par 0, & croissant toujours d'une unité telle que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &c. ensin la suite des nombres naturels, ce sera une progression arithmétique: si l'on conçoit encore une suite de nombres, formée par l'unité continuellement multipliée par dix, telle que 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, ce sera une progression géométrique. Toutes celles qu'on peut imaginer auroient atteint le but du baron de Neper, il a dû choisir les plus simples. C'est la progression arithmétique qui s'avance par des unités, & la progression géométrique qui se propage par les produits de dix, comme les décimales. Il remarqua que dans ces deux progressions les pas sont égaux, correspondans, & en nombre égal. Dans l'une, l'unité est autant de sois répétée qu'il y a dans l'autre de produits de dix.

Ce nombre égal d'additions & de multiplications lui fit concevoir'. l'idée heureuse de substituer une opération à l'autre; il regardaces deux suites infinies de nombres comme deux langues, dont les expressions analogues pouvoient toujours être traduites de l'une dans l'autre, en employant les termes correspondans. Il donna aux nombres de la suite arithmétique le nom de loga; rithmes, & il écrivit ainsi ces deux suites.

| Nombres. |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Logarithme |   |   |   |    |   |   |   |   |    |  | <b>s.</b> . |     |
|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|----|---|---|---|---|----|--|-------------|-----|
| 3        |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | •  | • | • | • | • | 0  |  |             |     |
| 1 (      | ٠ د | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | •  | • | • | • | • | Í  |  |             |     |
| 100      | ٠ د | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | •  | • | • | • | • | 2  |  |             |     |
| 1000     | ٠ د | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | ٠. | • | • | • | • | 3. |  |             | - ' |
| 1000     | ٠ د | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | •  | • | • | • | • | 4  |  |             |     |
| 10000    | ٠ د | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | •  | • | • | • | • | 5  |  |             |     |
| 1000000  | ٠ د | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | • | • | • | •  | • | • | • | • | 6  |  |             |     |

Lorsqu'on veut avoir le produit de deux nombres de la premiere, il sussit d'additionner les nombres correspondans de la seconde; si l'on veut multiplier cent par mille, les deux nombres correspondans sont 2 & 3, qui ajoutés l'un à l'autre sont 5, & vis-à-vis de 5 on trouve 100000, qui est le produit de cent par mille. Si au contraire on veut diviser 100000 par 100, on prend les nombres correspondans 5 & 1, on les retranche l'un de l'autre, le reste est 3 vis-à vis duquel on trouve le nombre 1000, qui est le quotient de la division. Nous avons choisi un exemple très-simple, mais il sussit pour comprendre les plus difficiles. On conçoit que ces suites peuvent être poussées, en suivant la même loi jusqu'à l'infini; mais on aura remarqué déjà que nous n'avons donné ici les logarithmes que des nombres, qui croissent multipliés par dix. Le baron de Neper n'auroit rien sait, s'il n'eût pas donné les loga-

rithmes des nombres intermédiaires. Les nombres depuis un Jusqu'à dix ont pour logarithmes des fractions au-dessous de l'unité. Les nombres depuis dix jusqu'à cent ont également pour logarithmes des nombres fractionnaires ajoutés à l'unité. &c. On ne découvre tous ces logarithmes que par des calculs longs & pénibles; c'est par là qu'ils tiennent à la haute géométrie, qui depuis abrégea ces calculs. Mais après que Neper eût été éclairé par cette idée de génie, il a fallu qu'il se dévouât à la patience & à l'ennui, pour faire à l'esprit humain le plus beau présent qu'on lui ait jamais fait, celui de substituer à la multiplication & à la division, opérations toujours longues & penibles, deux opérations aussi simples qu'expéditives, l'addition & la soustraction. C'est un instrument éternel pour la recherche de la vérité & pour creuser la nature. Neper a abregé les travaux futurs, il a donné du tems à l'homme, mais il a fallu qu'il consumât sa vie pour allonger celle de ses successeurs. Neper cacha le secret de ces nombres singuliers & utiles; on dit que Képler le devina. Le fils de Neper, après sa mort, dévoilà cette composition mystérieuse; depuis ce tems Brigg, Anglois, Ursinus de Brandebourg, Ulacq, Hollandois, ont perfectionné, étendu ces Tables, & nous devons à l'idée de Neper, & à leurs veilles, les progrès que l'astronomie a faits par le calcul.

#### §. X X I.

Nous avons laissé long-tems Képler, il s'occupore à la construction des Tables Rudolphines, il refaisoir la machine du monde, & après l'avoir posée sur des sondemens neuss, les vicilles parties s'écrouloient successivement. Képler exposa clairement les causes des variations de la latitude des planetes. L'une est réelle & physique, & naît du mouvement de la

planete dans son orbite inclinée à l'écliptique; elle s'éloigne ou s'approche de ce plan, c'est ce qui fait changer sa latitude: l'autre est optique & naît du mouvement de la terre, qui, s'approchant ou s'éloignant de la planete, voit sous un plus grand ou sous un plus petit angle l'élévation de l'astre sur le plan de l'écliptique, ce qui est une seconde cause de variation. Il affirma que l'inclinaison de la route des planetes étoit invariable (a). Il détruisit à jamais toutes les librations imaginées par Ptolémée, & conservées par Copernic & Tycho. Il dit très-bien que Copernic ne connoissoit ni ses richesses, ni la fécondité de son hypothèse (b). Képler conçoit cependant que ces inclinaisons doivent changer, en raison du changement de l'obliquité de l'écliptique. Il ne vouloit pas qu'on établît des recherches fondamentales sur une base variable & inconstante; l'écliptique terrestre ne lui sembloit pas digne de cet honneur, il proposa de choisir un cercle fixe, nommé écliptique royale (c), pour y rapporter tous les mouvemens; & ce cercle, c'étoit l'équateur du soleil, le grand cercle de sa rotation. S'il y quelque chose de permanent dans le ciel, c'est dans la masse immobile qui jouit du repos qu'elle ôte à tous les autres corps.

## S. XXII.

KÉPLER ayant représenté le mouvement de toutes les planetes dans une ellipse, où elles observent la loi des aires proportionnelles au tems, en déduisit très-bien l'équation unique de leur mouvement inégal. C'est ainsi qu'il avançoit dans le travail des Tables Rudolphines; mais la lune offroit des dissicultés de plus. Elle a trois équations différentes, & si l'une de

<sup>(</sup>a) In stellam Martis, C. XIV, p. 82. (b) Ibid. p. 81.

<sup>(</sup>c) Ibid. C. LXVIII, p. 319. Episome Aftron. Copern. p. 754,

ces équations pouvoit être expliquée par le mouvement elliptique, les deux autres, savoir, celle de Ptolémée, qui est la plus grande dans les quadratures, & celle de Tycho, qui a toute sa grandeur dans les octans, présentoient des essets nouveaux & des causes compliquées. Képler ayant remarqué que ces variations suivoient à peu près la même loi que les phases, son génie lui montra que ces inégalités dépendoient du soleil; & s'il se trompa, en leur assignant pour causes la disposition des sibres, la position des pôles magnétiques de la lune relativement à la terre, du moins il posa le principe, que la vertu solaire s'ajoutoit à la vertu terrestre pour modisser le mouvement de la lune; ce qui sera très-vrai, si, comme cela est naturel, on attache au mot vertu l'idée de sorce.

#### S. XXIII.

CE grand homme varia beaucoup sur la distance & la parallaxe du solcil: il paroît qu'il sit tantôt cette distance de 1432, tantôt de 1800, ensin de 3438 demi-diametres terrestres (a), si on la déduit de la parallaxe qu'il établissoit d'environ une minute. C'étoit reculer beaucoup le soleil, c'étoit approcher beaucoup plus de la vérité que Tycho. Il varia également sur la quantité du diametre de la lune. Cette incertitude naissoit du progrès de l'art d'observer. En cherchant à mieux saire, on avoit des résultats dissérens; en variant les dissérentes especes d'observations, on avoit des erreurs dissérentes: on n'étoit pas encore assez éclairé pour un choix dissicile, & l'inconstance étoit naturelle. Képler joignoit à tout cela des principes assez philosophiques; il avança que la dissérence des

Tome II.

Tables Rudolphines, Prec. 141, pag. 98.

<sup>(</sup>a) De stellâ novâ, c. 16. Ephem. p. 2.

révolutions des planetes démontroit la différence de leur den. sité. Il établit que le soleil est de tous les corps le plus dense; ceux qui le sont le plus après lui, sont rangés le plus près de lui; & comme il vouloit toujours rendre les grandes vérités familieres, il cherche dans la nature terrestre, que nous pouvons peser avec la main, des exemples de ces différences & de ces rapports des densités. Il compare Saturne au diamant, Jupiter à l'aimant, Mars au fer, la Terre à l'argent, Vénus au plomb, Mercure au vif-argent, & le Soleil, qui est le plus lourd, &, selon lui, le plus dense des astres, à l'or, le plus pesant comme le plus précieux des métaux (a). Cet ordre des densités (b) des planetes est presque le véritable. Les planetes les plus éloignées sont celles qui renferment le moins de matiere, relativement à leur volume : le soleil que Képler croyoit le plus dense, est le seul qui s'écarte de la regle qu'il osa lui prescrire. Cette regle étoit fondée sur l'hypothèse si naturelle, que les corps les plus lourds devoient être rangés le plus près du centre. Mais souvent ce qui semble naturel nous trompe. Le tems n'étoit pas venu de pénétrer ces mysteres; il étoit réservé à Newton de peser les corps célestes & d'estimer leur pesanteur relative.

Pour mieux embrasser tout, Képler vouloit tout classer; il partageoit l'univers en trois régions principales: la premiere est celle qu'occupe le corps du Soleil, sphere dont le rayon est égal, selon lui, à quinze sois celui de la Terre: la seconde s'étend depuis le Soleil jusqu'à Saturne, embrassant tous les corps mobiles par un rayon de 30000 demi-diametres: ensin

<sup>(</sup>a) Epicom. Astronom. Coper., pag. 487

<sup>(</sup>b) La denfité est la quantité de matiere relativement à un volume donné. De deux corps qui ont le même volume, si l'un pese

le double de l'autre, il renferme une fois plus de matiere, il est une fois plus dense : si avec la même pesanteur, il a une fois plus de volume, il est une fois moins dense.

La troisieme commence à Saturne, & passe jusqu'au-delà des fixes dans une étendue de 60000000 de ces demi-diametres. Ces espaces, quoique beaucoup trop petits, étoient déjà trèsconsidérables. On s'avançoit dans l'infini, dont l'idée ne s'acquiert, comme nous l'avons dit, que successivement & par aggrégation. Il trouva d'autres proportions entre les distances & les grandeurs des astres (a); mais ces proportions étoient appuyées sur des mesures défectueuses; &, comme elles ne sont pas vraies, nous n'en parlerons pas. Il prêtoit le flanc par ses erreurs; aussi le P. Riccioli n'a-t-il pas manqué de l'attaquer (b); mais Képler, déjà repris sur la proportion des diametres apparens par Jean-Remi Quietanus, est convenu qu'ils ne cadroient pas avec ses hypothèses. Il étoit presque tenté de les préférer, ainsi que l'harmonie des nombres, aux observations mêmes, tant les vues générales & les grands rapports peuvent égarer les hommes, mais ce ne sont que les hommes de génie.

## S. XXIV.

KÉPLER mit au jour en 1619 son ouvrage Harmonices mundi. Voici l'occasion de cette nouvelle production. Pythagore avoit représenté les cinq élémens par les figures des cinq corps réguliers (c). Képler les avoit placés dans les intervalles des planetes. Platon nommoit Dieu l'éternel géometre, Képler croyoit qu'il n'avoit rien produit sans y attacher une beauté géométrique (d); les formes idéales les plus parsaites approchoient, selon lui, de celles que le créateur avoit suivies dans la fabrication du monde (e); ou plutôt, comme toutes ces

(e) Ibid. Lib. I, p. 239.

<sup>(</sup>a) Epit. Afron. Cop. p 490. (b) Riccioli Almag., Tom. I, P. 714.

<sup>(</sup>c) Hist Astron. anc., p. 215. (d) Harmonices mundi, Lib. V, p. 194.

formes lui sembloient avoir leur source dans l'entendement divin, il croyoit que la géométrie étoit un rayon de l'intelligence suprême. L'homme, en l'inventant, s'étoit élevé aux idées que Dieu peut se former de la persection (a). De là naissoient les efforts de Képler pour trouver les proportions des distances dans les rapports des corps réguliers. Il ne faut pas que l'admiration nous aveugle, nous ne devons pas placer si haut la dignité des sciences. Dieu sans doute a composé l'univers de rapports, mais ces rapports dont nous appercevons à peine les plus simples & les plus généraux, sont si multipliés, si compliqués, que la plus prosonde géométrie ne les pénétrera jamais. Cette géométrie divine n'est que la science de la nature; son étendue & sa prosondeur sont au-delà des sorces & des moyens humains.

Képler, digne successeur de Platon & de Pythagore, étoit persuadé comme eux que les propriétés des nombres rensermoient une infinité de connoissances. Pythagore y apperçut la musique, les élémens de la nature; Platon y découvrit les attributs divins; Bodin montroit les trois gouvernemens du peuple, des grands & des rois dans les trois proportions arithmétique, géométrique & harmonique (b). C'étoit une ancienne folie que les Grecs nous avoient laissée, & qui nous agitoit encore. Euclide, géometre péripatéticien, a traité des cinq corps réguliers dans les derniers livres de sa géométrie, que Képler regardoit comme le but de tout l'ouvrage. Ramus, peu habile en géométrie, mesurant la clarté par son intelligence, vouloit rejeter ces livres comme obscurs & inutiles. Képler entreprit de venger Euclide, Pythagore & l'excellence des corps réguliers; & ce motif, qui paroît d'abord peu utile au monde, ce travail sur des idées

<sup>(</sup>a) Harmonices mundi, Lib, I, p. 2.

<sup>(</sup>b) Ibid, Lib, III, p. 89.

chimériques & hors de la nature, a produit une des plus grandes découvertes qu'on ait jamais faites. L'ouvrage de Képler, qui est rempli de tant d'idées creuses, contient une seule vérité par laquelle il est immortel.

## §. X X V.

Voila bien du tems perdu, diront les hommes qui blâmeront Képler de s'être amusé à ces recherches vaines. La médiocrité, pour se consoler de son abaissement, s'applaudit du mépris qu'elle a pour ces recherches, & croit être vengée de la hauteur du génie par ses chûtes. Mais qu'il nous soit permis d'exposer ici nos idées & la métaphysique des découvertes. Nous découvrons des vérités particulieres, nous en tirons des résultats, ce sont là nos œuvres. L'observation ne sauroit être trop circonspecte, ni trop timide, il faut qu'elle voie plusieurs fois, il faut qu'elle se multiplie pour assurer ses récits. L'homme est passif en les recevant, mais les résultats sont des actes de sa puissance intellectuelle. Quoiqu'il nous soit interdit de connoître la nature de l'esprit, cependant nous appercevons que son essence est le mouvement; dès que son action cesse, la matiere reste immobile, & l'homme s'endort dans le sommeil de tous les jours & dans le sommeil de l'éternité. C'est ce mouvement qui produit les compositions dans les arts, les découvertes dans les faits généraux de la nature; ce ne sont que des rapprochemens & des combinaisons: si la faculté de mouvoir les idées acquises est l'essence de l'esprit, si le génie n'est qu'une faculté plus permanente & plus étendue, doit-on se plaindre que toutes les combinaisons ne soient pas heureuses? Nous avons cela de commun avec la nature; toutes ses combinaisons ne sont pas profitables; un sol sertile, mais inculte, fait croître plus de plantes parasites que de végétaux

utiles; c'est un surcroît de sorce, un luxe de sécondité. Le génie a comme elle son luxe & son excès de sorce. Peu de sauvageons méritent d'être perpétués par la gresse, peu de rapports apperçus par l'esprit, sont dignes d'être conservés par le tems. Mais tout ce qui naît dans nos campagnes est l'ouvrage d'une nature séconde & biensaisante; tout ce qui vient du génie, ses écarts comme ses chess-d'œuvres, est dû à un mouvement créateur, & découle de la même source productive.

#### S. XXVI.

On dira que Képler se reposant après avoir produit des combinaisons, & méditant sur elles, auroit dû élaguer les rapports futiles, & laisser la vérité isolée & sans ombre étrangere. Nous ne prétendons pas excuser son amour pour les propriétés mystérieuses des nombres; deux grands hommes, Pythagore & Platon, coupables comme lui de cette erreur, peuvent seuls le justifier. Képler, assez voisin du renouvelement des lettres, se laissa entraîner par son respect pour la philosophie antique, imposante comme un objet grand & vaste, & chérie alors comme une maîtresse séduisante & nouvelle. Mais si le génie s'écarte, ce n'est qu'en errant autour de son objet. C'est beaucoup d'avoir senti que la nature avoit des loix simples dans la production du mouvement des planetes, d'avoir assez présumé de l'esprit humain pour tenter de les découvrir, & d'y avoir consumé sa vie. Doit-on compter les efforts quand on voit les succès? Nous qui jouissons des bienfaits de Képler, que nous importent les jours, les veilles perdues, & ce que la vérité a coûté de méprises? Il est indubitable qu'il a cherché ces loix. Il voyoit que les planctes accomplissoient autour du soleil des révolutions d'autant plus longues que leurs orbes

sont plus étendus. Il sentoit par cet instinct, qui conduit l'homme éclairé vers la vérité, qu'il devoit y avoir une relation entre le diametre de ces orbes & le tems employé à les décrire. Il épuisa les combinaisons, & dans le nombre il trouva que les tems des révolutions étoient comme les racines quarrées des cubes de ces diametres. Cette loi établie sur les révolutions de toutes les planetes, a été confirmée par les satellites de Jupiter, dont les mouvemens n'étoient pas bien déterminés du tems de Képler, par ceux des satellites de Saturne, qui n'ont été découverts que depuis. Képler assignoit donc des loix aux astres encore inconnus.

#### S. XXVII.

IL avoit cependant assez de discernement; l'esprit philosophique suivoit assez son génie, pour n'en pas consondre les productions. La découverte de cette loi du mouvement, mêlée à beaucoup de combinaisons, n'est pas exposée comme les autres. Il semble que le doigt de Képler y soit resté pour l'indiquer à ses lecteurs, & pour la séparer de la soule dont elle est environnée; il en donne la date, il compte les essorts qu'il a faits pour y parvenir, il sentoit donc que cette découverte en étoit le prix; il la jugeoit dès-lors mémorable, comme la postérité l'a jugée.

» Après avoir trouvé les vraies dimensions des orbites par » les observations de Tycho, & par l'effort d'un long travail, » enfin, dit-il, enfin, j'ai découvert la proportion des tems » périodiques à l'étendue de ces orbites;

> Sera quidem respexit, Respexit tamen, & longo post tempore venit.

» & si le tems peut en être intéressant, ce sut le 8 Mars de

"l'année présente 1618 que cette proportion me vint dans
"l'esprit; mais l'ayant mal appliquée au calcul, je la rejetai
"comme fausse. J'y revins cependant le 15 Mai par un nouvel
"effort, & le voile tomba de mes yeux. Tant d'épreuves
"répétées, dix-sept ans de travail sur les observations, une
"longue méditation contribuerent au succès. Je croyois d'abord
"rêver & mettre en principe ce qui étoit en question; mais
"il est très-vrai & très-exact que les tems périodiques de
deux planetes quelconques sont précisément en raison des
"racines quarrées des cubes de leurs distances moyennes au
"soleil.

Un homme qui détaille ainsi une découverte, soit raison ou instinct de génie, en a senti toute l'importance. Mais après cet élan sublime, Képler se replonge dans les rapports de la musique avec les mouvemens, les distances & les excentricités des planetes. Dans tous ces rapports harmoniques, il n'y a pas un seul rapport vrai; dans une soule d'idées il n'y a pas une seule vérité. Il redevient homme, après s'être montré comme un esprit de lumiere.

# S. XXVIII.

L'ANNÉE 1618 fut féconde en cometes, il en parut trois. La premiere au mois de Septembre; elle étoit très-obscure, & ne sut apperçue que des astronômes attentiss. La seconde parut dans la Coupe le 19 Novembre (a); son apparition sut courte. La troisseme qui étoit très-brillante, suivie de la queue la plus longue qu'on eût vue depuis cent cinquante ans (b), se montra près de la Balance le 29 du même mois, & parut

julqu'aux



<sup>(</sup>a) Képler, de cometis, p. 53.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 62.

jusqu'au mois de Janvier suivant (a). Ces cometes réveillerent l'attention des astronômes & particuliérement de Képler. Jean-Bapriste Cysatus, Suisse du canton de Lucerne, se distingua par une observation curieuse; il paroît être le premier qui ait considéré une comete à travers le télescope. Au milieu de la nébulosité de la chevelure, qui est le caractere distinctif des cometes, il remarqua un espace plus lumineux & d'une clarté plus dense & plus serrée; c'est proprement le disque & le corps de la comete, il l'appela le noyau: il crut même y remarquer des interruptions de lumiere, & comme des crevasses (b). Mais nous avons peine à croire que les télescopes peu persectionnés qu'on avoit alors pussent montrer de pareils détails, qui n'ont pas même été bien consirmés depuis.

Tycho démontra le premier que les cometes sont au-dessus de la lune. Tycho & Mœstlin avoient regardé le mouvement des cometes comme circulaire; Képler ne sut pas de ce sentiment: il pensoit que les mouvemens circulaires, ou elliptiques, n'appartiennent qu'à des corps qui ont une révolution & des retours périodiques. Il avoit raison, mais il falloit s'élever à concevoir ces retours. Il trouva plus vraisemblable de supposer que le mouvement de ces astres s'exécute en ligne droite; alors les cometes ne tenant point à notre système, passoient selon lui, près de la terre, sans s'embarrasser de nous, & nous approchoient pour s'éloigner à jamais (c). Il s'applaudissoit d'avoir trouvé la route des cometes, sans employer la parallaxe; mais c'est précisément le désaut de sa méthode. Il est simple que le lieu qu'occupe aujourd'hui la comete, sasse mouvemens

<sup>(</sup>a) Kepler, libro de cometis, pag. 47

<sup>(</sup>b) Weidler, p. 448. (c) Képler, de cometis, p. 2 & 3.

observés forme donc une suite d'angles, qui peuvent être traversés par une route droite comme par une route circulaire. Dès qu'on ne connoît pas exactement les distances des cometes, il y a beaucoup de cas où l'on ne pourroit pas décider entre ces deux routes. Mais lorsqu'au moyen de la parallaxe la longueur des distances est bien connue, leur inégalité manifeste la courburé de la route. Un certain Habrechtus, philosophe & Médecin, objectoit à Képler que les anciens avoient distingué les mouvemens rectilignes des circulaires, attribuant les premiers aux choses terrestres, les seconds aux choses célestes. Képler lui répond que les anciens avoient fait aussi les cometes sublunaires, ce qui est démontré faux par les observations modernes; que les anciens avoient fait les cieux solides, dont le cours des cometes en tout sens a prouvé l'impossibilité. Si l'on est forcé d'abandonner ces deux opinions des anciens, on peut bien abandonner leur distinction sur l'emploi des deux mouvemens de nature différente (a). Habrechtus demandoit si par ce mouvement rectiligne une comete pourroit paroître décrire le zodiaque, comme on l'assuroit d'une comete qui avoit paru avant le déluge. Képler, sans croire au fait appuyé sur le témoignage douteux de quelques auteurs Arabes, l'explique ingénieusement, en supposant que la route rectiligne de la comete est perpendiculaire au plan de l'écliptique, & passe au-dedans du cercle de la terre (b); & la terre tournant autour de la comete, qui ne se meut qu'en hauteur, la verroit parcourir en apparence le zodiaque autour d'elle.

#### S. XXIX.

Képler établit toute la théorie des planetes sur cette sup-

J. .

<sup>(</sup>a) Képler, de cometis, pag. 93.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 95.

position d'un mouvement en ligne droite. Il avoit observé la comete de 1607 (a); il détermina le sens de son mouvement dans les régions du ciel, puis calculant les positions qui en résultent, il les compare aux positions observées. Il ne sut pas étonné de trouver quelquesois plus de quarante minutes de dissérence sur la longitude, & plus d'un degré sur la latitude. Les observations des cometes avoient alors beaucoup d'incertitude; on étoit content de ne pas s'éloigner davantage. Mais cette incertitude empêchoit d'examiner une théorie supposée; ses désauts se consondoient avec l'erreur des observations, & on rejetoit tout sur une pratique qui n'étoit pas encore persectionnée.

Comme les deux dernieres cometes de 1618, venues du même lieu du ciel, parurent presqu'en même tems, Képler ne s'éloignoit pas de croire que ce pouvoit être une seule comete partagée en deux. Il s'appuie du témoignage de l'historien Ephore, qui dit qu'on a vu de son tems une comete se diviser ainsi; & il reprend assez vivement Seneque d'avoir douté de la vérité du fait. Il pense que si quelques observateurs ont été assez heureux en 1618 pour saisir le moment de ce partage, on aura deux grands faits pour établir l'existence du phénomène (b). Mais ce moment ne pouvoit être saisi, l'opinion que les cometes, en s'évanouissant, se partageoient en plusieurs petites étoiles, ou en plusieurs cometes, étoit une idée, une erreur de Démocrite, & un préjugé de l'antiquité (c).

On juge bien que Képler s'occupa de la formation des cometes; ces objets profonds plaisoient à son génie. Il établit

2. 4

<sup>(</sup>a) Kepler, de cometis, p. 33. (b) Ibid. p. 49.

<sup>(</sup>c) Histoire de l'Astr. anc. p. 231. Riccioli Almag, Tom. II, p. 44.

qu'elles naissent dans l'éther comme les poissons dans les eaux, Dieu a créé ces astres pour habiter les grands espaces de l'univers, comme il a créé les baleines & les monstres de la mer pour peupler les vastes solitudes de l'océan. Il va plus loin, & remarquant que le soleil a été vu sombre & de couleur de lang pendant quelques jours, comme en 1547, pendant une année entiere, comme à la mort de César pendant quelques jours, il en conclut un épaississement de l'éther; & lorsque l'éther s'épure, les cometes se composent des matieres grossieres qui troubloient sa transparence (a). Nous faisons l'histoire des opinions; ces explications chimériques, ces erreurs font, comme les vérités découvertes, le produit de l'esprit humain. Képler fut plus heureux en expliquant la queue des cometes toujours opposée au soleil; il croit qu'elle est produite par le choc des rayons solaires, qui traversent la masse de la comete, & emportent avec eux les parties les plus legeres de sa substance. Mais la queue des cometes est courbée vers son extrémité; cette courbure ne peut être due aux rayons solaires, toujours mus en ligne droite: elle est donc l'effet d'une autre cause; & Képler indique cette cause, en montrant que la tête se meut avec plus de vîtesse que l'extrémité de la queue (b). Ces explications sont restées; mais leur auteur, qui a fait de si grandes choses, n'étoit pas encore assez débarrassé des idées astrologiques; il avoit cette complaisance pour son siecle. On le voit expliquer l'influence des cometes, en supposant que la terre passe au travers de leurs longues queues : les cometes sont alors en conjonction avec le soleil; elle ne sont pas visibles, & dans l'hypothèse, celles qu'on ne voit pas seroient les plus redoutables. Aussi Képler leur attribue-t-il l'assoiblissement de la

<sup>(</sup>a) Képler, de cometis, pag. 99.

lumiere du soleil, dont les historiens ont plusieurs sois parlé (a). Une chose singuliere, c'est que Képler, moins persuadé de l'astrologie que Tycho, a cependant osé plus que lui, puisqu'il a sait un livre des essets annoncés par les cometes de 1619; a quoique les idées de ce livre soient un peu moins ridicules que celles de tous les astrologues précédens, elles le sont beaucoup pour Képler; il a même sait un autre petit ouvrage, où il compare les évenemens avec les prédictions de la comete de 1607 (b).

#### 6. X X X.

ENFIN les Tables Rudolphines, qui furent pour Képler l'objet de tant de travaux, & l'occasion de tant de découvertes, parurent en 1627, vingt-six ans aprés la mort de Tycho; c'est le plus beau monument qu'un disciple ait jamais élevé à la mémoire de son maître. Ce sont les premieres Tables où l'on ait employé pour le calcul la nouvelle invention des logarithmes. L'astronomie n'en avoit jamais vu de plus exactes; elles furent les meilleures pendant plus d'un demi-siecle; ce qui est une longue durée relativement aux progrès rapides que fit la science dans ce court intervalle. Ce fut presque le dernier ouvrage de ce grand homme: sa vie, si occupée, si glorieuse pour lui, si utile aux sciences, fut encore troublée par le soin de pourvoir à la subsistance de sa famille. Il ne lui suffisoit pas d'élever les sciences à une grande hauteur, il falloit les enseigner pour vivre. Il avoit de modiques pensions, il vivoit dans un tems malheureux, on ne les lui payoit pas: il falloit faire des voyages pour des sollicitations; il perdoit le tems toujours bien cher au génie, & il usoit son ame & ses forces par l'inquiétude.

<sup>(</sup>a) Kepler , de cometis , p. 104

- rour confumer la vie: arce qui le fait exister; = ===e lourdement certe années les hor-= = seloin, il follicitoit ioriqu'il y mourur le remere - neuf ans (a). Il n'a za. qui n'avoit pu le faire == = = = crphelins; leur pauvreté - Le Le Le Képler, avant de \_ === == == === Songe de Képler; u = = = z.obe de la lune, il y dé-, la longueur des années & \_ .. gase de ce qu'ils sont sur le nôtre. . . . . de même arrêté par la mort. accore la superstition & l'astroappé de ces destinées, laissa .... il craignoit d'y perdre la er que les larmes de sa belle-mere e de les enfans. Voilà donc le sort gare & la pauvreté! Leur gloire a locvent très-grande de leurs bien que les services prédes fciences. s con a vivre dans l'avenir, qui rend zenie on joint une ame senpour des êtres chéris, qui

<sup>(3)</sup> Jacques Bartich.

n'ont pas le même attrait & la même récompense, & à qui l'on n'a donné que la vie avec un nom respectable.

#### S. XXXI.

Si l'injustice afflige un mérite supérieur, ou du moins si ce mérite languit sans récompense proportionnée, c'est souvent la faute des contemporains. On n'aime point le génie vivant, présent; sa hauteur incommode & fatigue. L'ignorance orgueilleuse lance le ridicule, l'envie éclairée travaille par des manœuvres sourdes; & une classe plus nuisible encore, est celle des gens médiocres, qui courant la même carriere, osent juger ce qu'ils ne peuvent atteindre. Les dispensateurs des graces, plus conduits qu'on ne pense par l'opinion, seroient guides dans leur choix, si les contemporains étoient plus justes. Ces réflexions naissent du portrait que Riccioli a osé tracer de Képler; c'étoit, dit-il, un homme porté aux fictions hardies, un homme qui, impatient de connoître les causes, persuadé que la postérité ne pourroit le convaincre de ses altérations, n'a pas craint de faire violence aux observations de / Tycho, pour expliquer les mysteres non du ciel, mais de son génie (a). Voilà comment fut traité par un astronôme instruit le vrai fondateur de l'astronomie moderne, le premier auteur de notre supériorité sur les anciens. Képler sans doute a eu bien des idées qui paroîtront ridicules, aujourd'hui que nous fuivons une philosophie plus sage: nous les avons rapportées avec fidélité, pour peindre le fiecle & l'homme; mais ses erreurs ont été grandes, elles ont toujours été au-dessus de son siecle, & elles caractérisent encore un homme supérieur. Et combien de vues saines & vraies sont sorties de ses méditations

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 277.

unvioner. Le rendance recorragne de la terre & de la lune; a numeron nu meni annonces, une force placee dans cet altre pour remain. cour mire circuler les planetes, une force qui niminue numme a niliance augmente; la lune conduite, ou roumes ur irron in faiei jointe a celle de la terre; ces vermes apperentes, munique meices d'erreurs, quoique délignées mutar me remanaes, infirment pour l'immortalifer : ce n'est a memant me a momme partie de la gloire. Képler a été e emisseur de la latence, en potant les trois loix fondamentaes un monvement des planetes; il leur a tracé leur rome sans une elime, cet la première loi; il a déterminé ears incruires rar la learnais loi des aires proportionnelles m mens. L'i : encimine mus des mouvemens par la troisieme, per le propert les revolucions avec les diametres des orbites. Saconi, et anunc cere cerece ioi e, n'en a pas mieux more l'aconne. Mus en accenime la posserité qui apporte me mine encive, comment les princes pouvoient-ils conroute e ma le lapier, à centrup d'aitronomes l'apprécioient and Lecture a store are an inge competent, & cet exemple sont at many serve as serve and especies d'un ordre subalterne, क्षातालं राज्य के प्रयुक्त की मान

# s. XXXIL

Note montes à en surre grand homme, affligé non de la masse de la perioration, c'etoit Galilée. Il avoit de la comme de Coperaic; ce système né en Allement est les fremers partitans. Mæstlin, jeune & comme de la maille de public où il soutint le voire de la maille de public où il soutint le

mouvement de la terre; il convainquit Galilée (a), & il acquit à Copernic le plus zélé de ses défenseurs & le martyr de sa cause. Galilée avoit assez de philosophie pour sentir toute la vraisemblance de ce système; mais quand il découvrit les Lunes dont Jupiter est environné, & que Jupiter entraîne avec soi dans sa marche, il concut que la Terre pouvoit également marcher dans l'espace, accompagnée de son satellite. Quand il vit, sur-tout à l'aide du télescope, les phases de Vénus annoncées par le génie de Copernic, il conçut que ce système étoit une vérité qu'il falloit enseigner & défendre. Il fut dénoncé à l'Inquisition, & le cardinal Bellarmin lui sit promettre de ne plus soutenir ce système ni de vive voix, ni par écrit (b). Mais l'amour de la vérité est une passion aussi impérieuse que les autres, une passion durable comme son objet; l'homme qui a faisi la vérité pendant sa vie, la place & s'appuie sur elle au bord de son tombeau. Galilée avoit promis plus qu'il ne pouvoit tenir: devons-nous promettre ce qui est au-dessus de nos efforts? Tenterons nous de réprimer les vents & les tempêtes, de faire remonter les torrens vers leur source? Le cours des opinions ne remonte pas non plus vers la sienne, il faut qu'il s'accomplisse; & le pouvoir de l'homme ne peut arrêter la vérité lorsqu'elle descend sur la terre. Galilée ne put résister à l'évidence des mouvemens de la terre; cette vérité étoit écrite de toutes parts au ciel, dans le mouvement égal & simultané de tous les astres de l'orient vers le couchant, dans l'apparence du cours des planetes que la terre trouble & dérange par le sien; dans le système de Jupiter, dans les phases de Vénus; enfin dans tous les phénomènes qui revelent l'ordre & l'arrangement du monde. Il ne put forcer sa bouche à enseigner une

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 396.

Tome II.

autre hypothèse; il expliqua le système de Copernic dans le troisieme de ses dialogues; il y montra si évidemment la simplicité de ce système, les inconvéniens des suppositions fausses de Prolémée & de Tycho, qu'il acheva la révolution commencée. L'influence de trois hommes, Copernic, Képler, Galilée, disposa les esprits & changea l'opinion: on commença à voir avec certitude le mouvement de la terre. Ce retour de Galilée vers une opinion condamnée parut un crime; le succès? de ses dialogues réveilla l'envie, l'envie le dénonça une secondé fois; & à l'âge de soixante-dix ans, le vieillard, qui avoit vu' le premier les chefs-d'œuvres de Dieu dans un univers nouveau, fut jeté dans les prisons. Sept cardinaux le jugerent, & l'accablerent de l'autorité de l'église. On décida souverainement sur les propositions fondamentales du système, & le 22 Juin 1633 on prononça l'arrêt suivant, qui portoit contre la vérité plus encore que contre Galilée: Soutenir que le soleil immobile & sans mouvement local, occupe le centre du monde, est une proposition absurde, fausse en philosophie, & hérétique, puisqu'elle est contraire au témoignage de l'écriture. Il est également absurde & faux en philosophie de dire que la terre n'est point immobile au centre du monde; & cette proposition considérée théologiquement, est au moins erronée dans la foi. On osa dicter à Galilée une formule d'abjuration, un mensonge qu'on le força de signer: Moi Galilée, à la soixante-dixieme année de mon âge, constitué personnellement en justice, étant à genoux, & ayant devant les yeux les saints évangiles, que je touche de mes propres mains, d'un cœur & d'une foi sinceres, j'abjure, je maudis & je déceste les absurdités, erreurs, hérésies, &c. (a). C'est un singulier spectacle que celui d'un vieillard couvert de

<sup>(</sup>a) Le decret & la formule d'abjuration se trouvent en entier dans l'Alm. de Riscioli, hist. de l'abbé l'Avosat, art. Galisée.

cheveux blanchis par l'étude, par ses veilles, par ses bienfaits envers les hommes, à genoux devant le livre le plus respectable, abjurant la vérité aux yeux de l'Italie qu'il avoit éclairée, malgré le témoignage de sa propre conscience, & contre la nature entiere qui maniseste cette vérité.

## S. XXXIII.

L'ITALIE peut se consoler de ce décret honteux pour elle, en pensant qu'elle a produit Galilée. Cette gloire, qui est pour les siecles, ne peut être effacée par l'erreur d'un moment; mais le zele de la religion ne fut que le manteau de cette persécution. On vouloit venger Aristote & l'ancienne philosophie détruite par les loix simples du mouvement, par l'ordre aussi simple de l'univers. Le mérite a toujours des ennemis puissans; on n'a point impunément une grande célébrité, & la multitude va frapper de sa masse l'homme qui l'offusque par sa hauteur. La haîne, nous n'en devons pas douter, un nombre d'imputations calomnieuses & répétées, ont séduit les juges de Galilée. Au reste l'histoire doit tout dire, pour être toujours juste; nous ne devons pas juger cette faute avec les lumieres de notre siecle. Le système de Copernic n'avoit alors de partisans qu'en Allemagne; ils étoient en petit nombre. A peine trente ans s'étoient écoulés depuis que Tycho étoit mort; Tycho le premier, le plus grand des astronômes d'Europe; Tycho, qui regardoit ce système comme absurde, & qui avoit cru nécessaire d'en proposer un autre. Képler le désendit d'abord presque seul, ensuite aidé de Galilée; mais la foule des astronômes étoit contraire. Les juges compterent les suffrages & ne les peserent pas. La lettre des passages de l'écriture semble opposée à ce système; avant que l'église se déterminat à les prendre dans le sens figuré, il falloit que les savans fussent

Taccord, & que la vérité fût universellement reconnue (a). Le tort sut de prononcer sur ce qu'on ne pouvoit entendre. On devoit laisser débattre cette opinion par les astronômes; opinion, qui, si elle eût été fausse, seroit à la sin tombée dans l'oubli, & qui, si elle étoit vraie, ne pouvoit être réellement contraire à l'écriture (b). Les juges, peu instruits des sciences humaines, n'étoient pas à cet égard au niveau de Galilée, ils ne savoient pas lire comme lui dans les phénomènes. La nature est un livre où Dieu tous les jours se maniseste : rien de ce qu'il a produit ne peut se contredire; les saits de la religion & de la nature, également vrais, se tiennent nécessairement par une chaîne. Dieu se l'est entiérement réservée, ou la dévoilera quelque jour. En attendant respectons la vérité partout où elle se trouve, elle est toujours son ouvrage.

#### S. XXXIV.

GALILÉE condamné à une captivité dont la durée étoit à la volonté des Inquisiteurs, sur cependant renvoyé dans la Toscane sa patrie, où il eut, dit-on, pour prison la petite ville d'Arcetri avec son territoire. Là il se consola par l'astronomie, par l'étude du ciel, qui dévoile des vérités & qui ne condamne, que les coupables; & la nature, comme si elle eût voulu le dédommager de ce qu'il avoit soussers pour elle, honora ses dernieres années par une grande découverte. En considérant le disque lunaire, il avoit mille sois vu ce que les anciens avoient

Rome, ceux où l'on soutient le mouvement de la terre, Astr. art. 1103. M. de la Lande étant à Rome, sollicita pour qu'on en retranchât aussi nommément les ouvrages de Galilée, ce qui n'a pas encore été fait, à cause du decret lancé contre lui.

<sup>(</sup>a) Lettre du Pere Fabri, Jésuite & pénitencier de la Cour de Rome, citée dans la lettre d'Auzout à l'abbé Charles, page 17.

<sup>(6)</sup> On a supprimé dans la derniere édition de l'Index, ou des livres défendus à

remarqué. La lune nous présente toujours la même face, les mêmes taches; & soit qu'elle soit visible par la lumiere cendrée dans le croissant & dans le voisinage du soleil, soit qu'elle atteigne la quadrature ou son disque plein, les taches sont toujours vues à la même place; l'obscurité les cache, la lumiere les montre, mais rien ne change sur ce disque immuable. La vue de la terre n'est accordée qu'à un seul hémisphere de la lune, l'autre ne nous voit jamais, il est pour nous comme s'il n'existoit pas. Nous ne pouvons pas dire encore la cause de ce singulier phénomène, mais nous dirons comment Galilée payoit son tribut à la foiblesse humaine, à l'ignorance & aux préjugés du tems, en attribuant cette constance à un rapport naturel, à une sympathie de la lune avec la terre; les causes occultes expliquoient alors bien des phénomènes. La tendance, disons le mot, l'attraction de certains corps se manisestoit fouvent à l'homme étonné; & comme fon imagination anime tout, voit partout ses affections, cette tendance devenoit un sentiment, une présérence. L'amitié, l'amour qui lient & consolent les êtres sensibles, le penchant qui porte l'homme vers l'homme, & conserve l'espece humaine, rapprochoit, conservoit également les parties dont l'union constitue l'univers. Galilée, attentif à ce phénomène de la face constante de la lune, apperçut que quelques taches placées près du bord du disque, avoient disparu comme si elles avoient passé dans l'autre hémisphere; il les vit ensuite reparoître; comme si elles étoient ramenées par un balancement du globe de la lune. En étudiant ces apparences nouvelles, il leur assigna deux causes qui n'expliquent pas tout, mais qui toutes deux sont vraies. Son principe est que la lune présenteroit toujours la même face, sans le moindre changement, à un œil qui seroit placé au centre du globe: mais nous ne la voyons que

avons un besoin pressant de fixer la position & l'étendue; ces connoissances quoiqu'importantes, peuvent être attendues; la terre reste, assez d'hommes y passeront, & le tems suffit à tout. Mais la cupidité qui étend le commerce, l'ambition qui veut ajouter des royaumes à des royaumes, nous ont livrés à de nouveaux dangers, lorsque la découverte de la boussole permit à nos vaisseaux de quitter la vue consolante des côtes habitées, & de se hasarder dans les déserts de l'Océan; l'aiguille aimantée nous dirige, elle nous montre la route que nous devons suivre; mais elle ne nous apprend point ni la distance des côtes que nous avons abandonnées, ni celles des bords où tendent nos espérances. L'homme, dans une frêle machine, avec ses biens, avec sa vie qui est le premier de tous, est suspendu sur un abîme; il ne voit qu'un horizon non interrompu, une plaine unie & monotone, il s'est condamné lui-même à l'exil, il ne sait où il est. La connoissance du lieu qu'il habite, la longitude qu'il peut ignorer tranquillement dans ses foyers, est ici de la premiere nécessité: il faut ou ne pas marcher la nuit, & c'est doubler le tems de son voyage. reculer le terme de ses desirs; ou suivre le cours des vents dans l'obscurité, au risque de heurter la terre & de se briser sur les écueils dont elle est défendue. Il faut donc que l'industrie s'assure de la distance de ces terres si redoutables & si desirées. Alors, comme dans tant d'autres circonstances, l'homme ayant tout perdu, n'a plus que le ciel pour ressource; il voit les astres qu'il voyoit dans sa patrie, ce sont les seuls amis qui lui restent. Ces astres sont fixes, il connoît leurs places, il en prend la hauteur sur l'horizon de la mer; & cette hauteur lui fait voir à quelle distance il est de l'équateur. Mais tant de lieux sont à cette même distance, que sans s'écarter ni s'approcher de ce grand cercle, il pourroit faire le tour entier du globe

globe, & y décrire un petit cercle parallèle à l'équateur. Il faut donc connoître encore la distance du lieu d'où l'on est parti, la différence de longitude, & déterminer le méridien qui coupe le parallèle dans le lieu occupé par le vaisseau (a). On ne pouvoit y parvenir alors que par les phénomènes, par les signaux célestes. Ces signaux se réduisoient aux éclipses de soleil & de lune; ces éclipses sont trop rares, un besoin du moment ne peut pas les attendre. Galilée vit que les phénomènes des satellites de Jupiter, prévus & calculés pour un lieu connu, & à des heures convenues, pourroient donner la longitude par la comparaison de l'heure où ils seroient observés sur la mer. Nous ignorons quels étoient les phénomènes dont Galilée proposoit de se servir; mais il falloit toujours une connoissance entiere & précise du mouvement de ces astres. Ici le génie ne pouvoit être secondé que par un long travail, par une observation constante; Galilée offrit de s'y dévouer. Les Hollandois, à qui rien n'échappe de ce qui est utile au commerce, accepterent ses offres, ils lui députerent Hortensius & Blaeu, ils lui destinerent une chaîne d'or, parce que les services rendus à l'humanité, & sur-tout le génie ne se payent dignement que par l'honneur. Cette méthode n'a cependant point encore accordé à la navigation les secours qu'elle demandoir. D'ailleurs elle devoit recevoir sa perfection & sa véritable utilité des mains de Dominique Cassini; mais Galilée la lui avoit indiquée, & il en est le premier auteur. Peu de tems après l'arrivée des députés, Galilée perdit subitement la vue; le ciel se ferma pour lui, comme si la nature avoit dit, tu as assez vu. Il communiqua ses observations & ses idées à son disciple Reinieri; il put voir encore par son organe, mais

1'37

depuis qu'il ne voyoit plus lui-même, la vie sembloit lui devenir inutile. L'âge avançoit, & le traînoit honorablement vers la tombe, qui s'ouvrit en 1642; heureux encore dans sa prison, ou plutôt dans son exil, d'avoir posé la loi sondamentale du mouvement accéléré, satisfait d'avoir vu des merveilles que nul mortel n'avoit vues avant lui, certain sur-tout de n'avoir point offensé l'Être suprême, en démontrant une de ses vérités, il mourut tranquille avec toute sa gloire, plus difficile à ravir que la liberté.

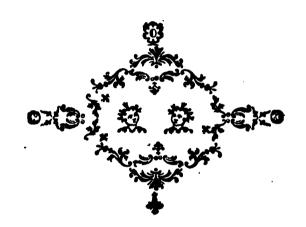





# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

# LIVRE TROISIEME.

Des Astronômes contemporains de Képler & de Galilée. & de ceux qui les ont suivis.

#### S. PREMIER.

Nous avons montré deux hommes, qui ont été des réformateurs, & qui, en créant des vues de la nature, ont ouvert une vaste carrière. Une soule de contemporains & de successeurs ont marché sur leurs pas, mais le nombre des idées acquises n'est pas proportionné au nombre des hommes. Dans l'histoire des sciences, une seule tête occupe une grande place, plusieurs sont serrées dans un petit espace, & l'espace paroît encore vide. Il est des circonstances où c'est beaucoup de ne pas rétrograder; lorsque la lumière est encore incertaine

& vacillante, le génie peut seul appercevoir & combattre les erreurs. En son absence, c'est donc beaucoup si les anciennes erreurs n'ont pas été rappelées, s'il ne s'en est pas élevé de nouvelles: ensin si l'esprit humain n'a rien perdu dans l'intervalle depuis Képler & Galilée jusqu'à Descartes, où la France commence à instuer sur les sciences, & jusqu'au tems de l'établissement des sociétés savantes, qui sont les jours de gloire de la nouvelle astronomie.

#### §. I I.

SI nous jetons un coup d'œil sur le Dannemarck, nous y verrons les regrets du départ de Tycho, & des injustices qu'il avoit souffertes. Christiern IV, le même Roi qui l'avoit laissé s'expatrier, sentit la perte des sciences exilées avec ce grand homme. On donna une chaire de mathématiques à Longomontanus, & on éleva à Coppenhague même un temple, c'est-à-dire, un observatoire à l'astronomie. On y retraça une soible image d'Uranibourg, dont les vestiges mêmes étoient essaés, & c'est aux sollicitations de Longomontanus que sur dû ce nouvel établissement (a).

Longomontanus sortit d'un village de Jutland en Dannemarck; son pere étoit laboureur, & il passa sa jeunesse entre l'étude, qui étoit la passion de son ame, & la culture de la terre, qui le faisoit vivre. Tycho le reçut parmi ses disciples en 1589, il le garda près de lui, & l'emmena même à Prague, où l'Empereur le lui donna avec Képler pour l'aider dans ses observations. Mais l'amour de la patrie parla au cœur de Longomontanus, & il abandonna son maître pour elle. Il ramena dans le Dannemarck le goût de l'astronomie. On s'occupa de

<sup>(</sup>a) M. Picard, Voyage d'Uranibourg; Mém. Acad. Scien.

construire un observatoire à Coppenhague; les sondemens en surent jetés le 7 Juillet 1632; il ne sut totalement achevé qu'en 1656, & il a été détruit par l'incendie de 1728. La tour avoit cent onze pieds de haut & quarante-sept de diametre: elle étoit meublée des instrumens nécessaires. M. Picard en 1671 y vit le sameux globe de quatre pieds & demi de diametre, où Tycho avoit dessiné les constellations. Ce globe avoit été transporté en Bohême, & sut rapporté précieusement en Dannemarck, comme un reste d'un grand homme dont les travaux glorieux avoient été si mal récompensés.

#### S. III.

Longomontanus fut un observateur pour le tems, il fortoit de l'école de Tycho; du reste fidelle aux premieres impressions, il conserva les opinions de son maître; il avoit sans doute une grande partie de ses observations, il en profita pour composer un grand ouvrage intitulé l'Astronomie danoise, où l'astronomie étoit en effet réformée sur les observations de Tycho. Mais Longomontanus y conferve toute la vieille forme de l'astronomie; ce sont les épicycles, le mouvement du centre de l'excentrique établi par Ptolémée, la libration du centre de l'épicycle le long de son diametre, imaginée par Tycho. Il n'inventa rien après lui, & il n'étoit pas au niveau de Képler qui élevoit son siecle (a). Il donne à la fois les formes du calcul dans les trois systèmes, de Ptolémée, de Copernic & de Tycho; ce qui signifie qu'il n'avoit pas assez de lumieres pour faire un choix. Il n'osoit produire seul l'opinion de Tycho, il n'osoit cependant lui en présérer une autre. Il corrige la

par des réfractions qu'on croyoit plus fortes, pour que la lune pût la couvrir. C'étoit aussi par cette cause que, suivant la remarque de Tycho, la lune dans son plein avoit un diametre plus grand que lorsqu'elle est vue sur le soleil qu'elle éclipse. Toutes ces explications étoient fausses, Riccioli les réfute trèsbien (a), mais Ptolémée les avoit réfutées quinze cens ans auparavant, en montrant que le diametre est raccourci & non augmenté par la réfraction (b). Le phénomène, qui forçoit de recourir à ces suppositions, étoit l'irradiation ou l'éparpillement de la lumiere. Képler avoit pensé juste, en établissant que les; objets lumineux sont vus plus grands qu'ils ne sont sur un fond obscur, les objets sombres plus petits sur un fond clair. il pensoit encore juste en soupçonnant que l'image du soleil pouvoit être amplifiée par la réfraction des rayons dans l'atmolphere lunaire (c) Louons cependant Longomontanus d'avoir supposé avec Képler, avec Tycho son maître, que les cometes sont plus éloignées de nous que la lune. Riccioli qui le réfute si bien ailleurs, le combat encore ici, mais en retombant dans l'erreur ancienne (d). Louons sur-tout Longomontanus d'avoir eu le courage d'abandonner Tycho sur l'absurdiré de faire tourner tous les jours en vingt-quatre heures le soleil, accompagné de toutes les planetes, autour de notre petit globe. Cette désertion d'un disciple de Tycho sur un point capital du système, présageoit la chûte de tout le reste (e). Cet astronôme mourut en 1647.

V.

CEPENDANT en Allemagne on s'occupoit de conserver &

<sup>(</sup>a) Rico Alm. T.I, p. 229, 323, 386. (b) Suprà, T.I, p. 20;.

<sup>(</sup>c) Supre . Liv. I, p. 27.

<sup>(</sup>d) Riccioli Almag. T. II, p. 99. (e) Afron Danic. p. 161, 220.

M. de la Lande, Aftr. att. 479, 480, 482.

de publier les observations de Tycho. Les manuscrits avoientété livrés à Képler, qui s'en servit pour fonder les Tables Rudolphines. Lorsque ce travail sut fini, Albert Curtius (a), Bavarois, lui demanda ces manuscrits pour les publier. Képler voulut les garder comme un gage de ce qui lui étoit dû. Après sa mort, son fils Louis Képler envoya les originaux en Dannemarck; Curtius n'eut qu'une copie mal collationnée, où il s'est glissé, dit-on, beaucoup de fautes. Mais telle qu'elle est, en la faisant imprimer en 1666, il a rendu un service à l'astronomie; il n'y manque que les observations faites jusqu'en 1582, celles de 1593, & celles des cometes (b). Albert Curtius travailla sur la théorie de la lune; il en explique la premiere inégalité comme Képler. Il est peut-être le premier qui ait rendu hommage à la loi de la proportionnalité des aires &des tems; mais il voulut trouver un centre d'uniformité, & il le plaça dans le second foyer de l'ellipse, tandis que la terre occupe l'autre (c).

# §. V I,

Le P. Scheiner, Jésuite (d), que nous avons associé à Galilée, pour la découverte des taches du soleil, s'est rendu recommandable par une observation assidue de ces taches; il en a fait plus de deux mille qu'il a publiées dans un ouvrage intisulé Rosa Ursina, du nom d'un duc des Ursins à qui il étoit dédié. La couleur de ces taches est d'un noir souvent soncé; quelque sois quand elles sont moins sombres, elles ont une teinte bleue; elles ont souvent une espece d'atmosphere, qui est un

<sup>(</sup>a) Né en 1600, mort en 1671. (b) M. de la Lande, Afr. art. 479, 480, 481. Weidler, p. 456.

<sup>(</sup>c) Képler, Tab. Rudol. C. XXV, p. 79. (d) Il étoit de Souabe, né en 1575, & il est mort en 1650. Il sut Jésuite en 1595, & prosessa les mathématiques à Ingolstat.

peu lumineuse; leur figure est irréguliere, variable dans l'étendue, de leur trajet sur le soleil. Tantôt on en voit quarante, cinquante à la fois, tantôt point du tout. On en a vu d'aussi grosses que la planete de Vénus; d'autres avec l'apparence d'un volume aussi considérable que celui de la Terre, qui passeroit sur le Soleil, Leur durée est très-inégale: quelquefois elles disparoissent avant de sortir du disque, ou elles y naissent subitement; d'autres fois elles accomplissent une, ou plusieurs révolutions entieres. Scheiner revint à la saine opinion de Galilée, que ces apparences ne sont point des astres, mais des taches adhérentes au soleil, ou du moins très-près de sa superficie. On assigna même le tems de sa rotation d'environ vingt-sept à vingt-huit jours. Pendant que Scheiner employoit ses soins & ses observations pour établir cette vérité, Maupertuis, Flamand, persistoit à regarder ces taches comme des planetes qu'il appeloit Sydera Austriaca, du nom de la Maison d'autriche, & Tarde, chanoine de Sarlat, faisoit le même honneur à la Maison de Bourbon, en les nommant Borbonica Sydera (a).

Le Pere Scheiner est le premier qui ait fait attention à la forme elliptique (b) que le soleil prend en approchant de l'horizon, ou du moins le premier qui en ait donné l'explication. Cet astre, lorsqu'il est près de se coucher, ou au moment qu'il vient de se lever, offre une image plus étendue en largeur qu'en hauteur; il a presque la forme d'un œuf placé horizontalement. Le P. Scheiner ne pensa point que le soleil sût élargi dans ce sens, il y reconnut l'esset de la résraction, qui en élevant davantage le bord insérieur, le rapproche du bord supérieur, & diminue la hauteur du disque solaire. Ce phénomène

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 458 & 623. (b) Scheiner, Sol ellipticus.

<sup>24</sup> 

dévoils l'effet de la réfraction que Ptolémée avoit prévu & annoncé. Scheiner observa le diametre du Soleil & de Vénus, mais il s'y trompa beaucoup, parce qu'il en mesura les images reçues sur un papier blanc, images toujours entourées de pénombre; & d'ailleurs il n'en retrancha pas le diametre de l'ouverture, qui donnoit entrée aux rayons de lumière (a).

Galilée, le P. Scheiner après lui, avoient remarqué que les satellites de Jupiter disparoissoient & se remontroient deux fois dans Jeur cours & de deux manieres différentes. La premiere, lorfqu'étant au-delà de Jupiter, ils se cachoient derriere son disque, & lotsque placés entre Jupiter & nous, ils entroient & passoient sur le disque de cette planete : les télescopes n'étoient pas affez forts pour distinguer leur lumiere confondue avec celle de la planete; ils disparoissoient en entrant, & se remontroient en sortant. Il est clair que les satellites, au milieu de ce trajet, se trouvoient dans la ligne menée du centre de la Terre à Jupiter: La feconde a lieu lorsque les satellites arrivent à l'ombre que cette grosse planete projette derriere elle. Ils perdent la lumiere du Soleil; ils disparoissent en entrant dans cette ombre, comme la Lune dans l'ombre de la Terre, & se remontrent lorsqu'ils en sortent. Au milieu de ce trajet, ils font dans la ligne menée du centre du Soleil à Jupiter : l'angle de ces deux lignes est la parallaxe de l'orbe annuel; on sair que cette parallaxe dépend de la distance de Jupiter au Soleil (b). Le P. Scheiner proposa de déterminer cette distance par le moyen du tems écoulé entre le passage d'un satellite derriere le disque & son passage dans l'ombre; ce tems fait connoître l'inclinaison des deux lignes, & par conséquent la parallaxe. Mais les mouvemens de ces satellites n'étoient pas assez bien

<sup>(</sup>a) Ricc. Alm. T. I, p. 119 & 774

<sup>(</sup>b) Suprà, Tom. 1; p. 35%

connus pour en tirer cet avantage; on avoit au contraire grand besoin de supposer cette parallaxe pour débrouiller leur théorie.

# S. VII.

LE P. Antoine-Marie de Rheita se distingua par des opinions particulieres, & ne conserva pas toujours la saine doctrine établie par les maîtres qui l'avoient précédé; il se trompa lourdement sur la distance du soleil & des étoiles à la terre (a). On voit cependant qu'il avoit la prétention d'ajouter aux explications des phénomènes. Il s'occupa des apparences de Saturne. les deux petits disques, placés aux deux côtés du plus grand. lui parurent deux satellites, qui faisoient leurs révolutions trèsprès de Saturne; c'est pourquoi cette planete en est souvent accompagnée, & quelquefois aussi se montre seule, lorsque les satellites sont cachés derriere son disque. Il dit qu'éloignée da Soleil, elle a besoin d'un surcroît de chaleur & de lumiere; c'est à quoi sont destinés les satellites. Il voyoit d'ici que les habitans de cette planete avoient un jour brillant & presque perpétuel. Les vicissitudes des saisons n'y dépendent point du Soleil, mais de ces satellites, & selon qu'ils présentent à Saturne leurs faces plus ou moins éclairées, & plus ou moins propres à donner de la chaleur (b).

Il vit encore des planetes dans les taches du soleil; leur mouvement lui sembla un mouvement de révolution en vingt-sept ou vingt-huit jours, qui ne dépendoit pas de cet astre. Ce n'est point qu'il niât la rotation du soleil, mais il la croyoit beaucoup plus longue, & aussi longue que l'année même. Selon lui, nous ne voyons pas l'été & l'hiver la même face du

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 111 (b) Rheita, in radio syd. Mist. L. IV, c. 14. Riccioli, Tome 1, p. 724.

soleil; l'été il nous en présente une plus lumineuse & plus chaude, c'est la cause de la chaleur (a). Telle étoit la physique du tems, lorsqu'on étoit abandonné du génie. Il s'éleva cependant à l'idée que les planetes avoient un mouvement de rotation sur leur axe; mais si cette conjecture a été confirmée, elle n'est point due à un esprit prophétique. Rheita parloit au hasard; il ne faut point confondre les delires d'une imagination égarée, avec les apperçus d'un esprit supérieur, qui prévient les découvertes.

Rheita aimoit à multiplier les planetes; il annonça avec confiance, en 1642 qu'il avoit découvert cinq nouveaux satellites de Jupiter. Fontana, le P. Zupi crurent voir aussi quelquesuns de ces satellites (b). Mais Gassendi résuta le P. de Rheita; il fit voir, ainsi qu'Hévélius (c), que ces astres étoient de petites étoiles que Jupiter avoit rencontrées dans son cours, & qui se trouvoient placées auprès de lui au moment de l'observation. En effet, depuis ce tems Jupiter ne nous a jamais montré que les quatre satellites découverts par Galilée. Il n'y eut pas jusqu'à Mars, à qui Rheita accorda libéralement des fatellites (d). Nous lui avons cependant une obligation, c'est de s'être appliqué à l'optique, & de nous avoir rendu le télescope à deux verres convexes, inventé par Képler, & qui étoit presque oublié. M. de Montucla remarque avec raison que le P. Scheiner est le premier, qui ait connu les avantages du télescope imaginé par Képler (e), & qui en ait fait mention. Mais nous pensons que les travaux du P. de Rheita sur l'optique, sur la maniere de tailler les verres & de les polir, ont contribué le plus à introduire l'usage de ce nouveau télescope. C'est ce

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 99. (b) Ibid. p. 489.

<sup>(</sup>c) Hevelius, Selenographia, p. 49.

<sup>(</sup>d) Weidler, p. 484. (e) Scheiner, Rosa Urs. p. 130 & suiv. Hist. des Math. T. II, p. 270.

qu'on peut conclure de l'opinion vulgaire qui en attribuoit l'invention à ce Pere. Il est réellement l'inventeur d'un autre télescope, celui qu'on appelle le binocle. Dans les lunettes ordinaires on ne se sert que d'un œil, mais comme la nature nous en a donné deux, sans doute pour mieux voir, pour avoir une sensation plus forte par deux impressions reçues, le P. de Rheita imagina d'assembler deux télescopes à côté l'un de l'autre, & de se servir de cet instrument pour regarder le même astre avec les deux yeux à la fois. L'objet alors paroît fort aggrandi & plus proche de nous. Ce n'est pas que ces deux télescopes égaux fassent plus d'effets qu'un seul, il en résulte seulement plus de clarté, & nous jugeons toujours les objets éclairés plus proches de nous. Cette augmentation de. clarté seroit utile, si elle n'étoit pas plus que compensée par l'incommodité de regarder & de suivre le même astre avec les deux yeux (a).

# S. VIII.

JEAN BAYER d'Ausbourg, eut dans ce siecle une idée plus simple, mais plus utile, qui introduisit un usage universel dans l'astronomie. Il publia une Uranométrie, ou description des constellations, accompagnée de cartes; il y marque les étoiles de chaque constellation par une lettre greque. La mémoire n'est point chargée d'une multitude de noms, & chaque étoile a cependant un caractere qui la distingue, & par lequel on peut la désigner. Les Juiss jadis avoient employé cette idée pour éviter les figures d'animaux désendues par la loi (b), & s'étoient servis des lettres de leur alphabeth.

Bayer a dessiné sur ses cartes les figures des anciennes cons-

<sup>(</sup>a) Les Italiens revendiquent l'invention du binocle en faveur de Galilée,

<sup>(</sup>b) Riccius, de motu ostava sphera, p.

tellations; il leur a laissé les noms tirés des fables greques, ou plutôt des fables anciennes conservées & célébrées par les Grecs. Ces noms sont consacrés par les tems; l'imagination est tellement accoutumée à les joindre aux choses qu'ils représentent; qu'il ne nous seroit plus possible de les séparer.

Jules Schiller, de la même ville que Bayer, eut l'idée pieuse de rendre le ciel chrétien, en y transportant des figures & des homs tirés de l'écriture sainte; il place les douze apôtres dans les douze signes du zodiaque, l'ancien testament dans l'hémisphere méridional, & le nouveau dans l'hémisphere septentrional (a). Mais ce projet, qui n'avoit aucune utilité réelle, ne changea rien aux dénominations reçues: il sut cependant encore renouvelé plus de trente-ans après en 1662 par Philippe Cœsius, Hollandois, qui vouloit que le Bélier du zodiaque sûte celui qu'Abraham immola pour son sils Isaac; le Taureau, celui qui fut sacrissé par Adam; les Gemeaux, les deux enfans de Rebecca, Jacob & Esau (b) &c. Ce second projet eut le même sort que le premier.

# S. IX.

En Angleterre, Robert Fludd, préoccupé comme Képler de la perfection des rapports de la musique, mais avec moins de génie que lui, s'efforçoit d'y trouver les distances mutuelles des planetes; il ajoutoit à ces rêveries le tort de ranger les cometes au nombre des météores, & de s'opposer au mouvement de la terre, que son compatriote Gilbert, cité par Képler, avoit déjà désendu. Ces ouvrages de Robert Fludd parurent vers 1617; mais à cette date, ou du moins, en 1619, les progrès de la lumiere dans la grande Bretagne sont marqués par la

<sup>(</sup>a) Weidler , p. 458.

fondation de deux chaires de mathématiques dans l'Université d'Oxfort; ce sut le biensait de Henri Saville (a). L'une de ces chaires est destinée à la géométrie, l'autre à l'astronomie. Elles ont été remplies par des hommes célebres; & sans parler des vivans, la géométrie & l'astronomie citent avec reconnoissance les noms de Henri Brigg, de Wallis, Bainbridge, Gréaves, Sethward, Christophe Wren, & le sameux Halley.

#### §. X.

On étoit alors fort attentif à chercher le moment d'apperce voir les petites planetes de Vénus & Mercure sur le disque du Soleil. On attendoit encore cette confirmation du systême de Copernic & des anciens Egyptiens. Averroës avoit cru voir Mercure sur le Soleil (b); Képler crut aussi le voir à la vue firmple, mais il reconnut depuis que ce ne pouvoit être qu'une tache. Dès qu'il eut achevé le travail des Tables Rudolphines, s'empressa de calculer les momens de ces passages, & de les annoncer dans un écrit public, afin que les astronômes tussent attentifs à les observer. Il annonça un passage de Mercure pour le 7 Novembre 1631, & deux passages de Vénus, l'un pour la même année 1631, & le 6 Décembre, l'autre pour l'année 1761. Gasséndi se prépara à observer Mercure fur le Soleil; il auroit voulu le chercher les deux jours qui récédoient le jour annoncé, mais le tems fut couvert. Le 7 Novembre le Soleil parut dans les nuages. Gassendi y apperçut quelque chose de noir, mais cette apparence étoit trop petite pour qu'il pût croire que c'étoit Mercure; on s'attendoit à le voir sous un volume plus considérable. Gassendi pensa heureulement qu'il seroit bon d'observer cette tache, & d'avoir sa

position, pour qu'elle servit à déterminer le mouvement de Mercure; il y revint, la tache avoit changé de lieu plus sensiblement que les taches n'ont coutume de le faire. Il mesura sa distance au centre du soleil; il la mesura plusieurs sois, & elle augmentoit si rapidement, qu'il fut force, malgré ses doutes, de croire à Mercure qu'il voyoit sur le Soleil; mais alors la planete étoit près du bord, & sa sortie sur le seul phénomène qu'il pût observer avec soin & avec dessein. Gassendi eut une grande joie d'avoir fait cette premiere observation d'un phénomène inconnu à l'antiquité, & faisant allusion à la pierre philosophale, j'ai vu, dit-il, ce que les sages, c'est-à-dire, les alchimistes, cherchent avec tant d'ardeur, j'ai vu Mercure dans le Soleil (a). Cyfatus & Quietanus virent ce passage à Inspruck & à Ruffac; mais l'observation de Gassendi est la seule dont on ait tiré des conséquences astronomiques (b). On ne parle point de Képler, qui y avoit un si grand intérêt; il étoit malade & près de la mort,

#### §. X I.

Le passage de Vénus, attendu le 6 Décembre, manqua. Gassendi y sut très-attentis; il suivit le Soleil les jours précédens & suivans: Vénus se déroba aux regards curieux qui la cherchoient. On croit aujourd'hui qu'elle a passé pendant la nuit, & lorsque le Soleil étoit dans l'autre hémisphere. Ces déterminations sont sondées sur des quantités trop délicates pour les meilleurs Tables de ce tems; il n'est pas étonnant qu'on manquât l'heure précise. Képler n'en eut pas le chagrin, il étoit mort quelques jours auparavant. Ce passage étoit donc encore desiré. Un jeune Anglois, nommé Horrox, est

<sup>(</sup>e) Gassendi, Mercurius in sole visus.

le premier homme qui ait joui de ce spectacle; ce bonheur, qui a rendu son nom célebre, ne fut point l'effet du hasard, mais le fruit de ses connoissances & de son assiduité à l'observation. Né en 1619 d'une famille peu avantagée de la fortune, il fit les études ordinaires, & se livra à l'astronomie: dès l'année 1633; revenu dans une campagne que son pere avoit près de Liverpool, ville de la province de Lancastre, il s'y trouva destitué de livres, de maîtres & d'émules: il n'y fut guidé & soutenu que par l'amour de l'étude. Mais cet amour lui inspira des efforts incroyables pour vaincre les difficultés & suppléer à ce qui lui manquoit. Le hasard lui procuraen 1636 un compagnon de travail, c'étoit Crabtrée, devenu célebre par l'amirié d'Horrox. Cependant leurs habitations étoient séparées, ils ne pouvoient s'aider & se consoler que par leurs lettres; mais elles procuroient toujours un double examen des difficultés, & un commerce de lumieres. Horrox, sans expérience, avoit perdu ses premieres années sur les Tables de Lansberg, que leur titre magnifique lui avoit fait préférer aux Tables de Képler & de Tycho. Crabtrée l'avertit de se désier de ces Tables; cependant ce sont ces mauvaises Tables mêmes qui ont procuré à Horrox l'avantage d'une observation nouvelle. Les Tables Rudolphines n'indiquoient point de passage de Vénus en 1639, parce qu'elles avoient une erreur qui éloignoit Vénus du Soleil. Les Tables de Lansberg avoient une erreur double, mais certe erreur, dans un sens opposé, rapprochoit la planete & la plaçoit sur le Soleil, où on vouloit la voir. Horrox avertit son ami Crabtrée du phénomène que les Tables de Lansberg annonçoient. Tous deux se préparerent à l'observer, & tous deux eurent le 4 Décembre 1639, chacun de leur côté, la satisfaction de voir Vénus sur le Soleil pendant une demi-heure, avant le coucher de cet astre. Les deux amis

Tome II.

jouirent donc seuls dans le monde d'un spectacle que les hommes n'avoient jamais vu. Horrox, qui l'avoit prévu, étoit digne de ce bonheur; il en ressentit une joie inexprimable. Il célebre les faveurs de Vénus, l'union de cette déesse avec le Soleil, par des vers, par une prose ornée de toutes les figures que la fable put lui fournir, & sur-tout animée du mouvement de son ame (a).

#### S. X I I.

L'AUTEUR, à qui Horrox avoit tant d'obligations, Philippe Lansberg, étoit un mathématicien Flamand, qui avoit publié en 1632 ces Tables dont il vantoit l'accord avec les observations; elles étoient remplies d'erreurs qu'Horrox & Holvard ont fait connoître (b). Il n'a de vraiment recommandable que d'avoir été le partisan de Copernic, & d'avoir écrit pour démontrer le mouvement de la terre (c). Mais Horrox eut non seulement un assez bon esprit pour goûter cette opinion encore combattue; il fit plus, il étudia les nouvelle découvertes de Képler, & il est un des premiers qui ait rendu hommage à ces grandes vérités. Il adopta la route elliptique des qu'il la connut; Newton (d) lui fait honneur d'avoir appliqué cette vraie forme des orbes planétaires à celui que la lune décrit autour de nous (e). Les hommes de génie se font connoître, ou en produisant des idées nouvelles, ou en saisssant l'évidence de celles qui ont été produites, & qui sont encore balancées par les esprits incertains. Horrox contribua même-

<sup>(</sup>a) V. sa dissertation, Vénus in Sole visa.

<sup>(</sup>b) Weidler, p. 463. (c) Lansberg étoit né à Gand en 1560, & est mort en 1632.

<sup>(</sup>d) Principia mathem. Lib. III, Prop. XXXV, fchol.

<sup>(</sup>e) Il paroît cependant qu'Albert Curtius est le premier; Képler lui en rendtémoignage dans les Tables Rudolphines, Chapitre XXV, Prec. 79, & ces Tables furent imprimées en 1617. Képler moutat en 1631.

aux progrès de la science, en imaginant, sinon une vénité, du moins une hypothèse ingénieuse, qui simplifia l'explication des mouvemens célestes. Les trois équations de la lune étoient embarrassantes. Cette petite planete est plus irréguliere que les plus grosses: c'est qu'elle est sous nos yeux: les astres sont comme les hommes; quand on les voit de près, leurs fautes sont mieux connues, & leurs défauts frappent davantage. Képler avoit eu une idée heureuse, en soupçonnant que les irrégularités de la lune naissoient de l'action du soleil sur elle: mais cette idée isolée étoit difficile à saisir par sa hauteur, elle devenoit hors d'usage, parce qu'elle manquoit de fondemens solides; elle n'indiquoit pas la loi que ces inégalités devoient suivre dans leur croissance. Kepler, il est vrai, avoir donné très-heureusement la vraie mesure de la troisseme équation, découverte par Tycho (a). La premiere étoit due à la forme elliptique & à l'excentricité de l'orbe de la lune; mais la seconde équation que Ptolémée avoit reconnue, paroissoit dépendre aussi de cette excentricité, puisqu'elle sembloit n'avoir d'autre effet que d'aggrandir la premiere dans les quadratures. Quoiqu'une partie de la premiere inégalité soit réelle, la plus grande partie naît de ce que la terre est éloignée du centre de l'ellipse que décrit la lune. Horrox vit qu'Arzachel avoit rendu variable l'excentricité du soleil, & que Copernic avoit respecté & conservé cette variation, détruite depuis par Képler; il pensa que cette cause pouvoit expliquer la seconde equation de la lune, & il y vit un changement périodique de l'excentricité. Malgré le mouvement de la terre autour du soleil, l'orbe de la lune la suit, la terre est réellement immobile au foyer de cette orbe, l'excentricité ne peut donc augmenter,

<sup>(</sup>a) Il a dit qu'elle est proportionnelle lune au soleil; ce qui est vrai. au sinus du double de la distance de la Epitom. Astron. Coper. p. 212.

sans que le centre de l'ellipse ne s'éloigne. C'est ce qu'Horrox imagina; il suppose que ce centre décrit un petit cercle, & peut se trouver à l'égard de la terre dans une infinité de distances toutes comprises entre une plus grande & une plus petite, & qui produisent chacune une excentricité dissérente. La plus petite produit la premiere inégalité observée par Hypparque dans le tems des éclipses (a); la plus grande donne cette premiere équation, augmentée de la seconde que Ptolémée reconnut particuliérement dans les quadratures (b). Horrox lia ces deux inégalités comme elles le sont dans la nature, & cette hypothèse ingénieuse a mérité d'être conservée dans les Tables que Halley publia même après les grandes découvertes de Newton.

Cet Horrox, célebre par son observation, étoit inconnu à ses compatriotes. Riccioli, qui écrivit dix ans après sa mort, ne parle pas de lui dans son grand ouvrage de l'Almageste: son observation du passage de Vénus sut publiée par Hévélius; c'est à Flamsteed & à Wallis qu'on a dû l'avantage de connoître les autres écrits d'Horrox, plus de trente ans après sa mort (c). Mais aussi la nature ne lui donna pas le tems de se développer, ni de se montrer; il vécut dans le silence de l'étude & dans l'obscurité de la retraite; il semble n'avoir paru sur la terre que pour voir le passage de Vénus. Un homme, qui à l'âge de vingt-deux ans avoit déjà sais toutes les idées saines & vraies de l'astronomie physique, qui s'est distingué si jeune par une invention ingénieuse, auroit sait un grand chemin dans la carrière du génie; la mort l'arrêta le 14 Janvier 1641. Son ami Crabtrée périt à peu près dans le même tems;

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 96, 97. (b) Ibid. p. 173.

<sup>(</sup>c) Transactions philosoph. année 1675. No. 116,

tous deux, victimes des querelles du pouvoir & de la liberté, & moissonnés dans leur fleur par les guerres civiles, qui sont le fléau des arts & des sciences, comme de l'humanité.

# S. XIII.

Nous devons citer encore en Angleterre Wilkins (a), qui en 1660 défendit le système de Copernic, Jean Newton, qui dressa des Tables fondées sur le mouvement de la terre. Les temp approchent, où les partisans de cette opinion feront en assez grand nombre pour que nous ne citions plus que leurs adversaires. Après avoir suivi les progrès lents, mais sûrs, de la vérité, il sera bon de voir comment & combien de tems l'erreur & l'ignorance se défendent. Shakerlœus se rendit alors célebre par une entreprise extraordinaire & courageuse. Il est peutêtre le premier des modernes, qui ait entrepris un long voyage pour l'avantage des sciences. Instruit des principes de l'astronomie, il avoit trouvé par un calcul fait avec un grand soin. que Mercure devoit passer sur le Soleil le 3 Novembre 1651. Mais ce spectacle, qui devoit arriver pendant la nuit & le sommeil de l'Europe, étoit réservé pour l'Asse. Shakerlœus. enslammé par le desir de le voir, ne craignit point de traverser les mers; il se rendit exprès à Surate, & sut récompensé par la sérénité du ciel, qui lui laissa la satisfaction de faire l'observation qu'il avoit prévue. Ainsi la cupidité des richesses n'est pas la seule passion, qui fasse affronter les dangers de l'onde & des nouveaux climats. L'acquisition des vérités, le gain des fciences a donc aussi son appar, ses proselytes & ses martyrs. Shakerlœus laissa la vie dans la Perse; heureusement qu'avant

<sup>(</sup>a) Jean Wilkins ne on 1624, mort en

de mourir, il avoit envoyé en Europe le détail de son observation, & l'exemple comme le succès de son courage.

#### §. X I V.

DANS le même tems nous trouvons en Hollande un astronôme qui eut quelque réputation, & qui a bien mérité de l'astronomie, c'est Godefroi Vendelinus. Il observa beaucoup, mais particulierement la lune; on a un grand nombre d'écliples observées par lui (a). Nous ferons précéder ses louanges par ses erreurs. Le premier reproche qu'on peut lui faire, est d'avoir voulu établir que les jours de vingt-quatre heures étoient égaux (b), malgré l'inégalité de la marche du soleil, dont le mouvement les mesure. Cette inégalité des jours reconnue par Hypparque, trouvoit encore des contradicteurs. De plus, on peut lui reprocher qu'après avoir tant étudié la lune, il ne lui fit point parcourir l'ellipse de Képler. Il ose lui donner un cercle, mais sans épicycle, & il explique ses inégalités d'une maniere qui cût été trouvée ingénieuse, si elle avoit paru plutôt. Il applique ici le balancement oscillatoire des pendules. découvert par Galilée. Au lieu de faire mouvoir la lune dans, un petit cercle épicycle, comme les anciens autour d'un point qui se meut uniformément lui-même autour de nous; il suppose qu'elle ne fait que se balancer dans l'espace autour de ce point, précisément comme un pendule oscille à l'égard de la ligne verticale; par des excursions égales des deux côtés, la lune montre des inégalités semblables, qui tantôt accélerent & tantôt retardent son moyen mouvement (c). Cette hypothèse n'est au reste qu'une preuve d'attachement aux

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 251, (b) Ibid. p. 279. 475 & suiv. (c) Ibid. p. 272.

anciennes idées, & un dernier effort pour les conserver. Cependant il connoissoit assez les découvertes de Képler pour avoir reconnu le premier que les satellites de Jupiter observoient sa loi nouvelle, que les tems périodiques sont comme la racine quarrée du cube des diametres des orbites. Képlet ne put faire lui-même cette application; de son tems les révolutions des satellites n'étoient pas assez bien connues. Ce fut Peiresc, qui le premier sit connoître à peu près ces révolutions. \varkappa Il faut observer que la loi de Képler n'a lieu que pour les corps qui circulent autour du même centre. La lune ne peut se comparer à cet égard aux autres planetes; les satellites de Jupiter ne peuvent se comparer qu'entr'eux. Vendelinus ayant fair cette comparaison, trouva que la racine quarrée du cube des diametres de leurs orbes, ou la facine quarrée du cube de leur distance à Jupiter, étoit précisément comme le tems de leur révolution autour de lui (a). C'étoit une grande confirmation de la vérité établie par Képler. Quoiqu'elle eût pour preuves les six planetes, qui enveloppent le soleil par leurs cours, la maniere de l'établir pouvoit laisser quelque doute. Les philosophes seuls auroient senti que cette conformité de rapports dans six différens orbes n'étoit point l'esset du hasard, mais la suite d'un dessein & d'une regle, qui ont conduit le grand ouvrage de l'univers. Tous les hommes, pour qui le hasard est quelque chose, ne voyent pas comme les philofophes. On auroit pu dire à Képler, vous avez essayé une infinité de rapports, vous en avez trouvé un, qui peut s'appliquer à ces six corps, mais s'il y en avoit davantage, votre regle seroit en défaut, Galilée a augmenté le nombre des corps célestes pour glorifier Képler. Il n'y a point ici de hasard à

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 432.

craindre; Képler ne connoissoit pas le mouvement des astres, qui viennent de manisester la vérité de sa loi. C'est une partie de la nature, qui se dévoile tout à coup pour justifier par la vraisemblance le plan d'une autre partie, tracé par un grand homme.

## §. X V.

Vendelinus mérite d'être cité comme ayant établi d'une maniere formelle la variation de l'obliquité de l'écliptique, par la comparaison des observations modernes aux anciennes. Il fait cette variation d'un degré dans une période de 9840 ans, la plus grande de 24 degrés & demi, la plus petite, c'étoit celle de son tems, de 23 degrés & demi. Ces conclusions étoient trop précipitées. Nous sommes encore loin aujour-d'hui de connoître ni la quantité de la variation, ni la période. Mais on revint de ces écarts, & l'opinion qui renaît tant de sois sur la terre, qui passe d'Eudoxe aux Arabes (a), des Arabes à Copernic, à Képler, à Vendelinus, est la vérité que le tems laisse parmi nous, parce qu'elle est éternelle.

Ce qui doit faire le plus d'honneur à Vendelinus, c'est sa détermination de la parallaxe du soleil. Le Landgrave avoit regardé cette parallaxe comme inaccessible par sa petitesse (b); on ne pouvoit la déterminer sur les instrumens, du moins par l'observation directe de ses effets. Mais comme tout est lié dans l'univers, il est quelquesois des effets éloignés, plus faciles à saisir, & d'où l'on peut remonter jusqu'à la cause. Nous l'avons dit, la parallaxe du soleil dépend de sa distance (c). L'astronomie n'avoit pas sait un pas vers cette distance depuis

<sup>(</sup>a) Hist. Astron. anc. p. 242. Suprà, Tom. I, p. 218.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 374. (c) Ibid. p. 97.

Aristarque; son observation ingénieuse avoit donné lieu à Hypparque & à Ptolémée d'établir la distance du soleil de 1210 demi diametres de la terre, avec une parallaxe de 3 minutes. Les Arabes, Tycho, ni Képler n'avoient rien changé, à ces déterminations. Si Képler suppose quelquesois, & dans Les Tables Rudolphines (a) une distance de 3438 de ces demidiametres, & une parallaxe d'une minute, il y a apparence qu'il s'étoit décidé plutôt sur des conjectures que sur des observations. Mais si l'astronomie physique peut avancer par des conjectures, la connoissance réelle des grandeurs ne s'enrichit, que des mesures & des méthodes exactes. Vendelinus reprit la méthode d'Aristarque; la perfection des nouveaux instrumens. l'avantage du télescope, la rendoient infiniment meilleure, & plus capable d'approcher de la vérité. Il faut rendre à Képler la justice d'avoir indiqué en 1618 cette méthode aux astronômes observateurs (b). Quant à lui, son génie ne le portoit qu'à la contemplation.

Vendelinus avoit considéré avec soin les taches de la lune, il avoit déterminé celles qui se trouvent dans le diametre, & qui séparent le demi-disque éclairé du demi-disque obscur, lorsque la lune est dichotome, ou dans le premier & le troisseme quartier. Cela est utile pour déterminer le tems où la lune arrive à cette phase, il sussitie alors de marquer l'instant où ces taches sont éclairées. Le télescope étoit ici d'un grand secours. Vendelinus a sur Aristarque tout l'avantage de cet instrument sur la vue simple. Aristarque, en observant dans cet instant, avoit trouvé de 87° (c) l'angle vu de la terre entre les centres du soleil & de la lune. En combinant les observations de cette

<sup>(</sup>a) Tables Rudolphines, prec. 141, pag. 98.

<sup>(</sup>b) M. de la Lande, Astron. art. 1722. (c) Suprà, Tom. 3, p. 17.

phase, faites le matin, avec celles qui avoient été faites le soir, en faisant attention que les premieres pouvoient être retardées, & les autres avancées par la lumiere réfractée dans l'atmosphere de la lune, d'où naît un crépuscule qui étend les limites du jour de cette planete Vendelinus trouva cet angle de 89° 45'; il en dût conclure que le soleil étoit 229 fois plus éloigné de nous que la lune; il a donc aggrandi nos idées fur l'espace, il a plus reculé le foleil que tous les astronômes venus depuis Aristarque. Cette détermination donne la distance du soleil de 13752 demidiametres, en supposant que la distance de la lune en contienne 60. La parallaxe du soleil se trouve de 15°. Riccioli, qui fit la même observation, ne trouve l'angle de la lune dichotome que de 89° 30', & la parallaxe du soleil de 28 à 30' (a). Nous ne pouvons apprécier l'adresse deux observateurs, ni juger leurs observations, mais les résultats nous éclairent, en les comparant aux nôtres. Nous fommes bien sûrs que la parallaxe du soleil est au dessous de 15"; & comme dans les choses des sciences nous ne croyons ni à la divination, ni même au hasard, nous pouvons dire que celui-là fit mieux, qui approcha le plus de la vérité. On ne dit point ni en quel tems Vendelinus est ne, ni en quel tems il est mort, mais il est constant, par la date de ses ouvrages, qu'il a fleuri depuis 1626 jusqu'en 1643 (5).

#### 6. X V I.

La Hollande avoit encore Snellius, Blaeu, Hortensius. Snellius eut de grandes connoissances dans les mathématiques. Il a écrit sur la comete de 1618; il mourut jeune [.]. On dit

<sup>(</sup>a) Receich , Almag. Tom. I, P\$2. 109.

<sup>(3</sup> Weidler , p. 457.

<sup>(.;</sup> Ea 1620.

que ses compatriotes ne faisoient pas de lui le cas qu'il méritoit (a). Mais Bouillaud lui rend justice; il lui reconnoît de la profondeur, de la sagacité dans les recherches, de l'adresse pour résoudre les problèmes, & il ne doute point qu'il n'eût été loin dans l'astronomie, si sa carriere n'eût été trop tôt bornée (b). Il est particuliérement célebre par sa mesure de la terre dont nous parlerons ailleurs (c). Jansonius Blaeu, géographe, eut de la célébrité par ses globes & par ses spheres, où il représenta la disposition des planetes dans le système de Copernic; & cette profession de la vérité est d'autant plus remarquable qu'il avoit été disciple de Tycho, & quelquesois le compagnon de ses observations. Il a encore mieux mérité de l'astronomie par une mesure de la terre, qui a été peu connue (d). Hortensius de Delft (e), fut un astronôme Hollandois, qui devint le partisan du mouvement de la terre. Il est le premier qui ait déterminé avec quelque succès le diametre des petites planetes. Nous dirons un mot de sa méthode, dont l'esprit doit mener à d'autres méthodes.

Hortensius voulut connoître quelle étoit la petite étendue du ciel qu'il appercevoit par l'ouverture de son télescope; il chercha deux étoiles dont la distance, égale à cette ouverture, eût été mesurée par Tycho, & s'assura que le diametre de son télescope occupoit un espace de 42'. Ensuite dans les Hyades, qui sont des étoiles sort serrées, fort près les unes des autres sur le front du Taureau, il en choisit deux dont la distance étoit assez précisément la huitieme partie de cet intervalle; elles étoient donc éloignées de 5' \frac{1}{4}. Il y compara le diametre de Jupiter, qui ne faisoit que la cinquieme partie de ce nouveau

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 448.

<sup>(</sup>b) Astron. philol. p. 17.

<sup>(</sup>c) Infrà , Liv. IX , 5. 4.

<sup>(</sup>d) Ibid. note du §. 7. Blaeu florissoit vers l'an 1630.

<sup>(</sup>e) Né en 1605, mort en 1644.

module; ainsi ce diametre étoit environ d'une minute, il le trouva de la même quantité par une autre expérience. Ce fut en recevant l'image de cette planete sur un papier blanc, placé au foyer de la lunette, & en la comparant avec l'image du Soleil reçue précédemment sur le même papier. Il y traça le diametre de l'image, la grandeur de Jupiter, & cela lui procura le moyen de mesurer les autres planetes; il reçut sur le même papier l'image de Vénus, qu'il put comparer avec le dessein de Jupiter pris sur cette planete même & d'après nature. Cette comparaison lui donna la grandeur de Vénus; ensuite lorsque Mercure se trouva près d'elle, il les compara directement ensemble. Quant à Mars, il le saisit lorsqu'il étoit près de la lune; il estima combien de fois la distance de Mars au bord éclairé étoit contenue dans le diametre de la lune, puis le rapport du diametre de Mars à cette distance. Il observa Saturne, à peu près de même, & c'est ainsi qu'il établit que les diametres de Vénus & de Mercure étoient de 15", & de 10' lorsqu'ils sont le plus éloignés de la Terre; Mars de 36', & Saturne de 40', lorsqu'ils sont le plus près de nous. Quelques-uns de ces diametres ne s'écartent pas beaucoup de la vérité. Lorsqu'il voulut passer aux changemens qu'ils éprouvent, en proportion des distances disférentes à la terre, il se trompa, parce qu'il se servit des Tables de son compatriote Lansberg, qui étoient défectueuses. Mais ces déterminations, faites avant l'invention des instrumens propres à les rendre exactes, étoient alors difficiles. Les moyens d'Hortensius sont ingénieux, & ses mesures prouvent qu'il observoit avec soin & avec adresse.

#### S. XVII.

En Italie nous trouvons, du vivant même de Galilée,

Cavalieri (a), géometre justement célebre par la méthode des indivisibles, qui est le premier degré des grands progrès de la géométrie: il donna des leçons d'astronomie; il composa même sur les Tables de Lansberg une machine de carton, 'qu'il 'appelle roue planétaire, pour trouver les positions des planetes sans calcul (b). Reinieri sut du même tems, Reinieri, à qui Galilée son maître, privé de la vue, avoit laissé le soin de continuer les observations des satellites de Jupiter, & de dresser des Tables de leurs mouvemens pour fonder la méthode des longitudes. Il publia en 1639 les Tables des planetes, sous le nom de Tables Médicées; mais il n'est point question des satellites; il travailla long-tems à leur théorie. Enfin, suivant le témoignage du P. Riccioli son ami (c), il étoit en 1647 en état de donner la suite de ces mouvemens jour par jour; les Tables étoient prêtes à imprimer, lorsqu'il mourut tout à coup. La science fut privée du fruit de son travail, & l'Italie perdit trois grands hommes en deux mois, Cavalieri, Reinieri, & Toricelli.

Cependant elle sit encore une découverte dans le ciel, à la suite des découvertes de Galilée. Jupiter, qui s'étoit montré dans les télescopes sous l'apparence d'un disque, comme la Lune, laissa voir encore une ressemblance avec cette planete; il a des taches comme elle, c'est ce qu'on appelle les bandes de Jupiter: mais ces taches ne sont point semées sur le disque; ce sont réellement des bandes obscures & lumineuses, qui entourent le disque de Jupiter comme une ceinture. Il paroît que ce sut le P. Zucchi qui les découvrit le 17 Mai 1630 (d).

<sup>(</sup>a) Mort en 1647.
(b) Riccioli Almag., Tom. I, p. 505.
Histoire des mathématiques, Tom. II,
pag. 156

<sup>(</sup>e) Riccioli, Almag. p. 489. (d) C'est du moins la plus ancienne obfervation citée par Riccioli, Almag. T. 1. p. 487.

Il n'en vit que deux; les PP. Zuppi & Bartoli, & Fontana en virent trois en 1633 (a): en 1648 le P. Grimaldi n'en revit plus que deux (b); il remarqua que ces bandes, ainsi que le cours des satellites étoient toujours paralléles à l'écliptique de Jupiter, c'est-à-dire, à sa route autour du Soleil. Tous ces phénomènes surent observés depuis, & détaillés par Jean-Dominique Cassini.

Fontana revendiqua l'invention du télescope, qu'il prétend avoir saite en 1608, & toutes les découvertes du ciel. On sait ce que valent ces réclamations tardives; mais on doit saire honneur à Fontana de ce qu'il a vu de plus que les autres: il vit en 1636 une tache sur le globe de Mars; en 1638, il la revit, elle lui parut changer, se rétrécir dans l'intervalle d'un jour; il soupçonna que Mars pouvoit se mouvoir sur son axe (c).

Riccioli conjecturoit moins heureusement de ce qu'il ne paroissoit quelquesois que deux bandes, & quelquesois trois sur le disque de Jupiter, de ce que ces bandes paroissoient tantôt plus éloignées, & tantôt plus serrées les unes près des autres, que Jupiter avoit une rotation ou une libration sur son axe, mais dans un sens perpendiculaire à son écliptique (d); ce qui est bien loin de la vérité. Il disoit avec raison que la postérité avoit encore bien des choses à voir. C'est à Dominique Cassini qu'il laissoit cet héritage.

# §. XVIII.

JEAN-BAPTISTE RICCIOLI, Jésuite, sut un astronôme observateur & un compilateur infatigable (e), homme d'une

<sup>(</sup>k) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 486. (d) Ibid. p. 487.





<sup>(4)</sup> M. de la Lande, Aftronomie, art.

Riccioli, Ibid. p. 487.

167

vaste lecture, & qui a rendu les mêmes services à la géographie & à la chronologie qu'à l'astronomie. Ces services sont les mêmes que ceux qui lui ont été rendus jadis par Ptolémée. Emule de l'astronôme Egyptien dans son nouvel Almageste, le P. Riccioli a rassemblé toutes les observations connues, les méthodes, les déterminations, les opinions, les explications physiques des phénomènes. Tout y est démontré, ou combattu; l'antiquité est à côté des tems modernes : c'est le dépôt des vérités & des erreurs de l'esprit humain, c'est le dénombrement, le produit de ses œuvres, & une science déjà vaste, qui est réunie en masse pour l'exposer aux yeux des lecteurs. Cet énorme recueil sur regardé dès son origine comme un trésor; il l'est encore aujourd'hui, quoique la science ait doublé ses progrès & nos connoissances. Tout astronôme doit le parcourir & l'étudier. Riccioli n'étoit pas un homme de génie; il l'a bien prouvé en dépréciant par un coup d'œil faux les grandes découvertes de Képler, en rejetant & en combattant le système de Copernic; mais il s'étoit enveloppé des préjugés de son tems & de son pays. S'il n'a pas atteint la hauteur de Képler: & de Galilée, il a remplacé des qualités sublimes par des qualités utiles; il a eu le courage de tout lire, de tout connoître, de tout embrasser pour tout montrer; & en présentant un tableau complet de l'astronomie, il a mis les hommes à portée de s'instruire, de choisir mieux que lui, & de le juger lui-même.

#### S. XIX.

Son Astronomie résormée est le choix qu'il a sait dans cet amas de systèmes & d'opinions semés dans le cours des siecles; c'est l'édifice élevé par lui, dont le premier ouvrage contient les matériaux. Mais l'édifice, placé sur une base peu solide,

fondé sur de mauvais systèmes, s'est écroulé, il n'a plus de valeur que par ses débris, qui sont utiles à d'autres constructions. Cet ouvrage niérite en esset d'être consulté pour un grand nombre d'observations qui y sont conservées. Riccioli, aidé du P. Grimaldi, religieux de son ordre, a fait lui-même beaucoup de ces observations. Ils ont dressé un catalogue des éroiles, plus ample que celui de Tycho, mais auquel il ne paroît pas que les astronômes ayent eu la même confiance. Le P. Riccioli est un de ceux qui ont tenté de mesurer la terre, il a même une méthode à lui, mais moins bonne que celle des anciens que nous avons renouvelée (a). Le P. Grimaldi, qui l'aida dans ses travaux, est célebre par une découverte physique, c'est celle du phénomène qu'il appela la diffraction de la lumiere (b). Ce présent du soleil & des astres, qui est si nécessaire à la vie & à la joui sance de la nature, nous est envoyé par elle, en suivant le chemin le plus court, le chemin de la ligne droite; elle est cependant détournée à la rencontre des corps qui la repoussent. Ce changement nommé réflexion, nous est utile; sans lui nous n'appercevrions pas les corps. La lumiere, nous l'avons dit (c), est encore détournée en passant d'un milieu dans un autre; la réfraction nous amene des rayons qui n'étoient pas destinés pour nous, elle allonge le jour, elle rend la vue plus distincte, & l'organe plus puissant, en dirigeant, en unissant plus de faisceaux sur un même point de l'œil. La nature ne s'écarte donc de ses loix primitives que pour les bienfaits. Le P. Grimaldi reconnut un nouveau détour de la lumiere. Lorsqu'elle rase les corps, sa route change, elle s'infléchir pour s'approcher d'eux; les ombres de ces corps

<sup>(</sup>a) Infrà, Liv. IX, §. 3. (c) Histoire de l'Astron, mod. Tom. I, (b) Grimaldi, de lumine, color, & iride. p. 200.

ainsi que les images lumineuses, reçues par un trou dans une chambre obscure, sont aggrandies: lorsque la lumiere est vive, les couleurs de l'arc en ciel se produisent à côté des corps, & les entourent d'une couronne. Ce phénomène, auquel nous avons donné depuis le nom d'inflexion des rayons, n'a pas encore une cause bien connue; il a offert un sujet de recherches à Newton, à M. de Mairan (a). Mais ce fait de la nature, que le P. Grimaldi a été heureux de découvrir, attendra, comme ont sait tant d'autres, que le tems ait amené de nouveaux saits, pour l'expliquer & en développer le mécanisme.

#### §. X X.

En France l'astronomie germa plus tard, & n'en a pas moins produit de fruits lorsque la saison est arrivée. Nous ne citerons point Viete pour une période lunisolaire de 3400 ans qu'il proposoit au Pape Clément VII, & qu'il desiroit qu'on employat dans le calendrier; Viete sut résuté par Clavius, & sa période est tombée dans l'oubli. Mais nous devons citer, du moins pour l'érudition astronomique, le P. l'etau, Jésuite (b), habile chronologiste & excellent critique; l'astronomie lui a l'obligation d'avoir recueilli & traduit plusieurs auteurs grecs, Achilles Tatius, Geminus, Hypparque, &c. Il étoit bon calculateur, & il a composé des dissertations utiles sur dissérens points de l'astronomie ancienne, tels que les levers & les couchers des étoiles, la rétrogradation des points équinoxiaux, & les lieux des solssices. Mais le premier qui mé ita réellement par ses efforts, c'est Peyresc, conseiller au Parlement d'Aix.

<sup>(</sup>a) Newton, Traité d'optique.

(b) Né à Orléans en 1583, mort à Paris

M. de Mairan, Mém. Acad. Scien. 1738.

en 1552.

rotecteur, ou plutôt l'ami de Gassendi, à qui - - donné du génie, & le sort peu de fortune. rendu ses bienfaits, & l'a illustré en écrivant n'eut pas plutôt entendu parler des découe des avantages du télescope, qu'il s'em-Tour a mocurer cet instrument précieux, il le tourna vers : = cet du même spectacle que Galilée, en voyant Jupiter. Mais lorsque la curiosité des autres se cre satisfaite, celle de Peyresc ne le sut pas; il les recherches, qui devoient naître de cette . . . . . . . . . . . . . de déter-1 = 20 mouvemens de ces nouveaux astres. Il paroît que le connoître à peu près la durée de leurs périodes, premier de ces satellites, le plus proche de april ion orbe en 1j & 18h, le second en 3j 13h, a service en 16 16h. Il annonça ne etoient pas tout-à-fait exactes, & avoient Est schnees. C'est ce qu'il se proposa en fondant un en s'allociant des observateurs, au nombre Morin, dont nous aurons bientôt occasion de nairenta les observations, il prépara, dit-on, des Es en assure qu'il s'abstint de les publier, en ap-Galile etoit occupé de ce travail. Il ne fit point , aut d'autres, qui, lorsqu'une nouvelle route est india bitent d'y entrer pour devancer les inventeurs; il que la palme toute entiere devoit être réservée à Galilée, point aux fruits d'une découverte qui étoit son 



# §. X X I.

Peyresc eut également l'idée d'employer les configurations des satellites de Jupiter à la recherche des longitudes : il chargea plusieurs voyageurs de les observer. Cet homme qui ne s'est pas distingué par de grandes inventions, avoit assez de mouvement dans l'esprit pour le communiquer aux autres, & c'est ainsi qu'on peut être encore utile aux sciences. Cependant il sentit qu'il y avoit beaucoup de tems dans l'année où l'on ne pouvoit voir Jupiter; d'ailleurs ces différentes configurations sont difficiles à saisir : il jugea que sa méthode n'étoit pas si générale qu'il l'avoit pensé d'abord, & il se reposa sur le génie de Galilée, appliqué à ces méditations. Il adopta la saine opinion des anciens sur la permanence du cours des cometes; il les regarda comme des astres durables placés beaucoup plus haut que la lune, & ne s'éloigna pas de l'opinion de Képler, qui leur fait parcourir une ligne droite. Peyresc étoit réellement observateur; outre les révolutions des satellites, il observa quelques conjonctions des planetes & de la lune avec les étoiles.

Vendelinus, le partisan de la variation de l'obliquité de l'écliptique, engagea Peyresc à répéter en 1636 à Marseille l'observation de la hauteur solstitiale du soleil d'été, pour la comparer avec celle qui sut faite dans la même ville par Pithéas au tems d'Alexandre. La comparaison étoit trop curieuse pour que Peyresc s'y resusât. Il sit cette observation conjointement avec Gassendi. On employa un gnomon de 52 pieds de hauteur. Les observateurs, & sur-tout Vendelinus, surent trompés dans leur attente: on trouva à peu près la même proportion que Pithéas avoit trouvée deux mille ans auparavant entre la longueur de l'ombre & la hauteur du gnomon; la petite dissérence

annonçoit bien une diminution dans l'obliquité de l'écliptique, mais cette diminution étoit trop peu sensible pour avoir quelque certitude. On peut croire aujourd'hui que cette observation a été mal faite. Il n'en faut pas davantage pour arrêter les progrès des sciences; l'opinion renouvelée par Vendelinus, sut regardée comme une erreur: l'observation est la pierre de touche des opinions, mais il ne saut qu'une expérience mal saite pour faire rejeter une opinion vraie. Tandis qu'un sénateur de Provence s'occupoit ainsi de l'astronomie, un jardinier nommé Féronce, non moins estimable par l'emploi de ses loisirs, observoit à Vizille, près de Grenoble, les astres avec assiduité. Bouillaud a fait usage de ses observations, & il mérita d'être cité avec Gassendi & avec Bouillaud lui-même, comme un des trois premiers observateurs François.

#### S. XXII.

GASSENDI (a) fut également le fils d'un paysan des environs de Digne, mais il reçut une meilleure éducation. Tous les germes de son ame se développerent : astronôme & sur-tout philosophe, il se rendit le désenseur d'Epicure; il combattit Descartes, & il partage avec ce grand homme la gloire d'avoir sondé la philosophie en France. Nous avons déjà parlé de son observation du passage de Mercure sur le Soleil, de celle de l'obliquité de l'écliptique; il observa également la libration de la Lune, découverte par Galilée (b); il mesura le diametre du Soleil par une méthode qui est la même, quant au sond, que celle d'Archimede (c). Au lieu d'employer, comme lui, deux cylindres, il se sert de deux petites planches inégales, ensilées

<sup>(</sup>a) Né en 1592, mott en 1655. (b) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 210.

<sup>(</sup>c) Histoire de l'Astronomie moderne, Tom. I, p. 20.

sur une verge de bois ou de fer; elles y peuvent glisser, & on les dispose de maniere que les rayons partis des deux bords du soleil, enferment une ombre triangulaire; l'angle du sommet est la mesure du diametre du soleil (a). Il y a beaucoup d'incertitude à cause de la pénombre; la limite de la lumiere & de l'ombre est difficile à fixer; cette méthode étoit bonne au tems d'Archimede, elle ne valoit plus rien dans le tems où l'astronomie commençoit à se perfectionner. Gassendi mesura aussi le diametre des petites planetes par des méthodes semblables à celles d'Hortensius (b). Il écrivit les vies de Peyresc, Purbach, Regiomontanus, Copernic & Tycho, & ses œuvres imprimées en six volumes in-fol. sont remplies de recherches curieuses Riccioli (c) voudroit bien le ranger au nombre des adversaires de Copernic: Gassendi avoit écrit deux lettres pour combattre ceux qui nioient le mouvement de la terre; Riccioli assure qu'il se rétracta, qu'il déclara n'avoir jamais enseigné cette vérité que comme une hypothèse, & qu'il finit par se soumettre au jugement de l'inquisition. Gassendi étoit sage; on ne se repent point d'avoir douté & suspendu son jugement. La raison & la vérité n'avoient servi de rien à Galilée, & son exemple pouvoit intimider Gassendi: il y a apparence cependant qu'il ne fut pas fort effrayé de la condamnation prononcée en Italie; car ses deux lettres furent réimprimées à Paris en 1642. Gassendi fut vraiment philosophe, puisqu'il le sut dans la pratique; sobre jusqu'à l'austérité, il menoit dans le monde la vie d'un cénobite : il vécut chaste, il mourut pauvre, & sans jamais avoir envié les richesses: il se trouvoit toujours assez riche lorsqu'il avoit quelque chose à donner: il avoit des mœurs & de la vertu, & c'est plus que les opinions, ce qui constitue la saine philosophie.

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. T. I, p. 118.

<sup>(</sup>c) Riccioli, Almag. Tom. II, pag.

#### S. XXIII.

JEAN-BAPTISTE MORIN fut un astrologue à qui l'audace, l'intrigue, & cet art de l'astrologie qui fait tant de dupes, donnerent quelque célébrité dans les commencemens, & avant la lumiere du dernier siecle. Il fut d'abord médecin, mais s'étant attaché à l'évêque de Boulogne, qui avoit à ses gages un astrologue Ecossois, ils troquerent de science; l'Ecossois dégouré par l'incertitude des prédictions célestes, & le François par l'incertitude de la médecine (a). Morin fut bien récompensé pour avoir prédit qu'une maladie de Louis XIII ne seroit pas mortelle; les autres devins furent envoyés aux galeres : il prédit l'emprisonnement de son maître, l'évêque de Boulogne: il prédit la mot de Gustave: il annonça à Marie de Gonzague qu'elle étoit destinée à être Reine; la prédiction n'étoit pas difficile, ces honneurs étoient naturellement l'apanage d'une maison souveraine, maison depuis long-tems illustrée encore aujourd'hui par un prince éloquent & philosophe (b). Plusieurs ministres, le Cardinal de Richelieu lui-même, se conduisoient par les avis de Morin; ce qui montre bien plus la foiblesse des ambitieux que les talens de l'astrologue. Morin n'eut cependant pas le plaisir de prédire avec succès la mort de Gassendi; il avoit annoncé cette mort pour 1650; Gassendi, pour l'ordinaire infirme, ne s'est jamais mieux porté que cette année-là, & il ne mourut qu'en 1655. La cause de sa haîne pour Gassendi étoit née des lettres où ce philosophe expliquoit les mouvemens de la terre. Morin, destiné aux erreurs, s'étoit déclaré contre ces mouvemens & contre Copernic, il se crut

<sup>(</sup>a) Bayle, art. Morin, Rem. B.

<sup>(</sup>b) Le prince Louis Gonzaga de Castiglione.

personnellement attaqué. Il écrivit aussi contre Gassendi, & ne lui pardonna point d'avoir raison. Gassendi n'en sit pas grand cas; & en esset un homme livré à l'astrologie, qui avoit annoncé l'antechrist comme actuellement né, étoit bien digne des dédains du philosophe.

Morin ne pourroit appartenir réellement à l'histoire de l'astronomie que par ses prétentions à la découverte des longitudes. Les Hollandois avoient promis, dit-on 100000, & le Roi d'Espagne 300000 livres; il en falloit moins pour tenter un astrologue. Il proposa d'observer la hauteur méridienne de la lune, & en même tems la hauteur d'une étoile (a); il en concluoit la longitude & la latitude de la lune au moment de l'observation : & comme on peut toujours trouver par les Tables le moment où la lune doit avoir cette longitude & cette latitude sous un méridien connu, la dissérence de ces deux instans donnoit la différence des méridiens & des longitudes (b). Morin demanda la récompense promise; le cardinal de Richelieu lui nomma des commissaires, qui furent Pascal, Mydorge, Beaugrand, Boulanger & Hérigone. Il démontra sa méthode; selon iui, les commissaires surent satisfaire, & en esset sa méthode est bonne dans la théorie. Mais les commissaires rassemblés de nouveau dix jours après, déclaterent que Morin n'avoit point de droit au prix, parce que l'idée de la méthode ne lui appartenoit pas; elle avoit déjà été proposée par Gemma Frisius & par Képler : & parce que l'imperfection des Tables de la lune exposant à des erreurs plus grandes que celles de l'estime des pilotes, la méthode devenoit impraticable.

<sup>(</sup>a) Il supposoit que la latitude du lieu étoit connue : si elle ne l'étoit pas il preservoit de se servir d'une étoile qui passat

au méridien en même tems que la lune, (b) Morin, longitudinum Scientia, Riccioli, Tom. II, p. 612,

#### S. XXIV.

HÉRIGONE, l'un de ses juges, avoit aussi proposé une méthode pour trouver les longitudes; il vouloit qu'on observât le moment où un satellite de Jupiter se trouve dans la ligne menée de la Terre au centre de Jupiter (a). Morin se vengea en écrivant contre lui. En esset la méthode ne vaut rien; la théorie des satellites n'étoit pas alors connue: & Dominique Cassini (b) a fait voir depuis que les satellites, excepté le quatrieme, passent toujours devant ou derriere le disque, & ne peuvent être vus lorsqu'ils sont dans la ligne indiquée par Hérigone. Ces conjonctions, qui ont lieu pour le quatrieme, seroient tres-dissiciles à observer, & ne le seroient jamais avec précision.

Voilà ce que la France & l'Angleterre avoient sait pour les sciences, jusqu'aux tems où l'Allemagne venoit de perdre Képler, & l'Italie Galilée. On y voit le goût naissant de l'observation & des recherches, un premier desir, qui est le germe des passions, & le présage de leurs efforts; ensin le mouvement nécessaire pour marcher, & pour commencer les progrès. Mais désormais la philosophie va nous éclairer; c'est d'elle que nous tenons & la vraie connoissance des choses que nous possédons, & la connoissance utile des choses qui nous manquent: c'est elle qui dirige l'esprit d'invention. On va la voir naître en France avec Descartes, qui, malgré ses erreurs, nous a portés par son génie au rang que nous occupons dans les sciences.

(4) Weidler, p. 480.

(b) Mem. l'Acad. Scien. T. VIII, p. 368;



HISTOIRE



## HISTOIRE

D E

## L'ASTRONOMIE MODERNE.

## LIVRE QUATRIEME,

De Descartes.

#### S. PREMIER.

L'HOMME est né pour penser: nous ne parlons pas de l'état sauvage; l'homme ne s'est développé, n'existe, pour ainsi dire, que par la société. Nous ne le trouvons point dans un être qui ne connoît ni Dieu, ni la nature, ni soi-même, dans un être toujours dépendant de cette nature souvent stérile & menaçante: s'il lui commande aujourd'hui, c'est en vertu de sa dignité, & sa dignité, c'est la pensée. Mais si la faculté de penser est accordée à tous les esprits, si les sens reçoivent de toutes parts des idées, s'il est donné au jugement de les comparer, à l'imagination de les combiner, il doit exister une méthode qui dirige les sens dans leurs recherches, l'imagination Tome II.

& le jugement dans leurs opérations, une méthode qui épargne les écarts & les pas inutiles. Cette méthode est celle que Descartes a apperçue, & qu'il a proposée. Le joug de l'antiquité s'étoit appelanti jusqu'à son tems. Descartes fut indigné de voir que le monde étoit esclave; il étoit entouré d'erreurs respectées. un jargon absurde fatiguoit ses oreilles. Dans cette foule de connoissances incertaines, où les vérités étoient confondues & cachées, le doute étoit partout également nécessaire, il n'y avoit point de raison de choix : un examen général devoit précéder les choix particuliers. Il vit que pour savoir quelque chose, il falloit commencer par oublier, & il détruisit tout pour tout reconstruire. Cet acte de courage nous donna une grande leçon; il nous apprit à connoître nos forces & à nous en servir. En faisant le dénombrement de nos connoissances, en les soumettant à une inspection attentive, la raison sut établie souveraine maîtresse pour choisir les vérités par le caractere de l'évidence. Cet usage de la raison est la date de la renaissance de la philosophie, l'époque de nos progrès rapides par des efforts mieux dirigés; c'est l'ouvrage & le bienfait de Descartes.

#### §. I I.

CE Descartes, qui nous apprit à penser, qui ne vouloit admettre que des vérités reconnues & enchaînées par l'évidence, est cependant un des philosophes qui a le plus produit d'erreurs, & d'erreurs long-tems accréditées, long-tems défendues par l'ascendant qu'il eut sur les esprits. Bacon avoit déjà paru en Angleterre, Bacon, philosophe comme Descartes, sait comme lui pour répandre une lumiere nouvelle. Jamais deux hommes, également conduits par le génie, n'ont pris des routes plus dissérentes. Descartes voulut descendre d'un

principe unique pour expliquer tout; Bacon voulut qu'on observât tout avant d'expliquer, qu'on remontât par les saits,
qu'on sût s'arrêter avec eux. Descartes traitoit la nature
comme si elle n'eût point existé, comme s'il eût sallu la construire. Bacon la considéroit comme un vaste édifice qu'il falloit
entourer, pénétrer, décomposer avant de découvrir sa construction, & de parvenir aux fondemens sur lesquels il repose.
Aussi la philosophie de Bacon, bornée aux saits, subsiste encore,
tandis que celle de Descartes, trop soumise à l'imagination, a
été détruite. Bacon sut plus sage, Descartes sut plus hardi; mais
c'est par cette hardiesse qu'il a servi l'esprit humain. Ce n'est
pas le plus souvent la sagesse qui fait les révolutions; il en
falloit une, Descartes l'a saite.

#### S. III.

Descartes naquit à la Haye en Touraine, le 31 Mars 1596; il étoit fils d'un conseiller au Parlement de Bretagne, & d'une samille distinguée (a): il sit d'excellentes humanités, & lorsque ses maîtres applaudissoient à ses progrès, il se montroit plus dissicile qu'eux, & n'étoit pas content de lui-mêmé. On lui avoit rempli la tête d'idées sutiles, de mots vides de sens; il aimoit la certitude & ne la trouvoit nulle part. Les mathématiques seules lui avoient plu, & le dégoût de tout le reste le livra tout entier à l'algebre & à la géométrie. Mais quelque estime qu'il sît de ces sciences, parce qu'elles offrent des vérités certaines, il ne voyoit aucune solidité dans la considération abstraite des nombres & des lignes (b); elle ne pouvoit être digne de l'homme que par des applications à la nature. La science de la raison universelle lui parut seule digne d'être

<sup>(</sup>a) Baillet, Vie de Descartes, p. 8,

cultivée, comme l'arbre dont les autres sciences ne sont que les branches. Cette liaison qu'il appercevoit entr'elles, la source unique où son imagination voyoit leur naissance, lui valut une premiere application, qui sut le plus beau fruit de son génie, & le sondement le plus serme de sa gloire; c'est celle de l'algebre à la géométrie, il unit les deux sciences, comme Colomb avoit uni les deux mondes. L'algebre rendue moins intellectuelle, sut rapprochée de la physique par ses rapports avec les dimensions de la matiere, avec les corps qui sont des objets sensibles. Cet ouvrage donne à Descartes des droits incontestables sur les progrès que nous avons faits depuis lui : des facilités y sont préparées pour les recherches sutures; & cette premiere application d'une science à l'autre, a été la source de toutes les applications de la géométrie à la physique.

#### s. IV.

CEPENDANT il fut égaré par la géométrie, qui est la certitude même; il fut égaré par un enchaînement des choses qu'il
osa pressentir, & qu'il crut pouvoir atteindre: mais cet enensemble de la nature surpassoit & sa portée, & même la nôtre;
nous le voyons mieux que lui, sans y toucher encore; nous
avons joint plus d'anneaux, mais la chaîne entiere nous échappe.
il vit que la géométrie, partie de quelques axiômes simples &
évidens, s'avançoit toujours en enchaînant, en accumulant
vérités sur vérités; la marche, la méthode des géometres lui
parut applicable à tout: il considéra la nature comme une grande
unité, comme un tout vaste, mais composé de parties liées;
il crut qu'il sussississe par un de ses points, pour
s'élancer jusqu'à ses extrémités, pour pénétrer jusques dans ses
prosondeurs. Il auroit eu raison s'il se sût contenté d'annoncer
ce que pourroit peut être un jour le génie, aidé du tems &

18 r

de l'expérience; mais l'homme est pressé, & le génie actif & rapide, lorsque l'expérience est lente & successive. Descartes choisit quelques vérités premieres, évidentes par leur simplicité, il pensa que toutes les autres en étoient écoulées, & il se regarda comme à la source d'un grand fleuve; la formation, le mécanisme de l'univers alloient se manifester par l'ordre de ses pensées. Emporté par l'imagination, il se laissa descendre le long du fleuve, & il crut parcourir la nature dans les songes qu'il a faits sur elle. Voici les vérités qui furent la base des recherches & des inventions de Descartes; c'est la connoissance évidente de son existence, de celle d'un être parsait & infini, qui est Dieu, de l'existence également certaine de la matiere & du mouvement (a). Il passe ensuite à des vérités liées à ces premieres. Comme l'idée la plus générale, l'idée essentielle des corps est celle de l'étendue, il s'ensuit que partout où il y a de l'espace, il y a des corps; le vide n'existe nulle part. La permanence & la constance des choses, dans leur état primitif, est la premiere loi; rien ne change sans une cause extérieure: la quantité de mouvement reste par conséquent la même dans l'univers. Le mouvement, toujours dirigé en ligne droite, y persévere, & durera sans cesse, si une cause étrangere ne le détourne, ou ne l'anéantit (b). On aime à voir un homme marcher ainsi de conséquences en conséquences; les bons esprits furent frappés de l'ordre & de la succession des pensées de Descartes.

#### §. V.

It ne demandoit que de la matiere & du mouvement; il avoit donc tout ce qu'il falloit pour la création qu'il méditoit

<sup>(</sup>a) Principes de la Philosophie, I part., (b) Ibid. Part. II, art. 16, 36, 37, ext. 6, 18, 54, II part., 1 & 23. & 39.

Il considere la matiere comme composée de parties égales & continues: ces parties ne furent point primitivement rondes, les spheres ne peuvent se toucher par tous leurs points, il y auroit eu du vide dans l'espace. Ces parties anguleuses, mises en mouvement, se sont usées les unes contre les autres. La poussiere des corps, infiniment divisée, infiniment agitée par sa nature, a rempli tous les interstices, & est devenue par sa ténuité & par son agitation, le grand agent de l'univers (a). Les autres parties plus grosses, arrondies par le frottement. sont devenues la lumiere, qui rend l'univers visible. Ces parties, grandes & petites, ont un mouvement en tout sens (b), & c'est ici la premiere erreur de Descartes; comment a-t-il pu concevoir un corps porté à se mouvoir dans toutes les directions? Cette capacité, la même de toutes parts, nécessiteroit l'indifférence, & conserveroit le repos au lieu de produire le mouvement. Comment d'ailleurs cette supposition a-t-elle pu cadrer avec la belle loi de la persévérance du mouvement dans une direction une fois imprimée? Mais passons lui cet écart de la vérité, & suivons le dans la construction de son système. On ne conçoit pas davantage comment tous ces mouvemens, dans toutes les directions, produisent un mouvement circulaire de toutes ces parties autour des divers centres. Il est sans doute bien des choses dans la nature que nous ne concevons pas, & que nous ne concevrons peut-être jamais. Quand l'homme cherche à rendre raison de la nature, nous ne lui reprocherons pas de n'avoir pu passer des barrieres impénétrables; nous ne lui dirons point, vous n'avez pas remonté allez haut, pourvu que parti d'un principe évident, d'un fait



observé, il descende par des conséquences bien liées à la raison des autres faits observés, pourvu qu'il soit toujours clair. Mais s'il trouve dans sa route, en descendant, des choses inexplicables, il a manqué son objet; & s'il ose les admettre sans les concevoir, il est inconséquent. Ces erreurs ont cependant produit une découverte; il faut pardonner à Descartes, il a apperçu la force centrisuge (a).

#### §. V I.

On pense que les anciens ont pu connoître cette force. Anaxagore disoit en effet que la voûte céleste étoit composée de grosses pierres, que la rapidité du mouvement circulaire tenoit éloignées du centre, & qui y tomberoient sans ce mouvement (b). On trouve encore chez les anciens d'autres passages dont on pourroit tirer la même conclusion (c). Mais, conformément au principe que nous avons établi dans cet ouvrage, nous ne croirons point que des gens, qui ne voyoient le ciel que comme une voûte de pierre, aient jamais pénétré la nature du mouvement. Si les Grecs avoient eu ces idées, elles seroient empruntées, elles seroient les restes de la destruction d'un ancien système physique. Mais dans l'Asie, où tout a été produit, on ne trouve aucune trace ni de la notion des forces, ni des loix du mouvement; & à l'égard de la connoissance qu'on en attribue aux Grecs, connoissance obscure & incertaine, renfermée dans des expressions vagues, nous observerons qu'il y a une grande différence entre les vérités de fait & les idées des ressorts de la nature, entre les mesures astrono-

<sup>(</sup>a) Principes de la philosophie, part. III, art. 18, 60.

<sup>(</sup>b) Hist. Astron. anc. p. 203.

<sup>(</sup>c) Plut. in fac. in orb. luna.

Voyez les passages recueillis par M. der Tems, dans l'ouvrage intitulé Recherches sur les découvertes des anciens, Tom, II, P. 140.

miques & terrestres, qui constatent les phénomènes & les causes présumées de ces phénomènes. Les faits, lorsqu'ils se conservent, ne sont susceptibles d'aucune équivoque, ils ont été connus, puisqu'ils ont été transmis; au lieu que les causes physiques, les propriétés primitives des corps, présentées d'une maniere générale & métaphysique, ont une incertitude qui naît de l'incertitude de la langue. Comment déterminer la signification précise, & les idées attachées aux mots, lorsque souvent tant de nuances sont comprises sous un seul mot? Le sens change avec le tems, la signification s'étend avec la connoissance des choses; les langues meurent tous les jours en détail par l'usage qui les varie : elles vieillissent comme l'homme, elles changent comme lui de traits & de figure. Pour juger les idées métaphysiques, il faudroit avoir le dictionnaire du siecle, & la valeur des nuances que les esprits tenoient de la tradition & de l'usage. Nous nous défions de l'étendue qu'on peut donner aux opinions des anciens; nous voyons peut-être aujourd'hui dans leurs expressions bien des notions acquises depuis. Enfin nous pensons que si l'on doit croire aux faits réels & déterminés qu'ils nous ont laissés, nous ne pouvons nous transporter à leur tems, pour avoir une idée nette de leur maniere de concevoir.

#### §. V I I.

Nous croyons donc pouvoir regarder Descartes comme l'inventeur de la force centrisuge: il est du moins le premier qui en a eu une idée vraie & mathématique. Un corps qui se meut en rond autour d'un centre, tend continuellement à s'éloigner de ce centre; cet essort est nécessairement l'esset d'une force, & cette force a été nommée en conséquence force centrisuge. Si ce corps, mu circulairement, étoit libre,

il s'échapperoit par la tangente au cercle qu'il décrit. Lorsqu'on veut lancer une pierre par une fronde, on fait décrire à la fronde une portion de cercle, & la pierre lancée, en quittant la fronde, suit une ligne droite, tangente à cette portion de. cercle. On peut sentir soi-même l'existence & l'effort de cette force. Si l'on attache un corps pesant à l'extrémité d'une corde, & qu'on le meuve circulairement, la corde se tend, le corps tire la main placée au centre du mouvement, & par la résistance qu'il faut lui opposer, on sent la force qui le sollicite à s'éloigner du centre. Cette découverte de Descartes aura de grandes utilités; mais il vit cette force naître du mouvement circulaire, sans avoir l'idée de le décomposer, & de chercher les forces qui conspirent à le produire. Nous appercevons ici les bornes de l'esprit humain. Descartes, dans la pierre lancée par la fronde, dans la pierre qui circule attachée à une corde, a bien reconnu la force centrifuge, qui tend à l'éloigner du centre; mais il n'a point vu la puissance qui la retient, qui balance & détruit cette force centrifuge. On peut dire même que par ces corpuscules, mus de leur mouvement propre autour d'un centre, il a rappelé dans la physique les mouvemens primitivement & naturellement circulaires, ces mouvemens adoptés si long-tems par l'antiquité, que Képler avoit combattus & détruits (a). Faute d'avoir consulté les faits connus, d'avoir saisi les idées lumineuses déjà exposées, il a fait un pas en arriere.

#### S. VIII.

CETTE infinité de corps, mus circulairement autour d'un centre, a formé des tourbillons; Descartes en apperçoit un

<sup>(</sup>a) Supra, p. 46 & 70.

Tome II.

poussiere considérable dans le grand espace de l'univers (a). La poussiere des corps, la matiere subtile remplit tous les intervalles & des corps & des tourbillons. Mais comme ces corps sont continuellement effort pour s'éloigner du centre, ils ont dû y former un vide, qui a été aussi-tôt rempli par la matiere subtile. Cet amas de matiere agitée & liquide a produit dans ces centres des corps lumineux, qui sont le soleil & les étoiles (b). Cette matiere agit sur les corps globuleux, élastiques qui lui sont contigus; l'ébranlement de ces globules se communique instantanément, & toute une sphere est éclairée. Les corps lumineux peuvent luire des millions de siecles sans dépense, sans rien perdre de leur substance, & sans autre action que celle du mouvement intestin, qui leur est propre, & qui ne peut changer, ni s'anéantir.

Dans une sphere qui tourne, la force centrisuge est la plus grande à l'équateur, elle est nulle au pôle, & cela est simple, puisque le mouvement circulaire dont elle est née, est le plus grand à l'équateur, tandis que le pôle est immobile. En vertu de la force centrisuge des tourbillons, inégaux en grandeur, ils sont tous essorts les uns contre les autres. Mais la faculté que les corps mus ont de prendre toutes lés directions, a fait que tout s'est disposé pour la facilité & la conservation des mouvemens. Les pôles, les axes se sont établis de manière que le mouvement d'un tourbillon soible prenant obliquement de côté le mouvement d'un tourbillon plus sort, sût en équilibre avec lui (c). Cependant l'ordre & l'économie de la nature n'ont pu empêcher que quelquesois une action soible ne se trouvât voisine d'une action plus sorte. Celle-ci a prévalu,

<sup>(</sup>a) Principes de la philosophie, Part. III, art. 46 & 65.

<sup>(</sup>b) Ibid. art. 54, & suiv. (c) Ibid. art. 65 & suiv.

un tourbillon a empiété sur l'autre, & dans les espaces célestes, comme sur la terre, les grands empires ont dévoré les petits. Cet asservissement n'a point été une destruction, &, comme ces conquérans, qui laissent aux peuples vaincus leurs loix & leurs usages, le grand tourbillon, en englobant le petit, en le forçant de circuler dans le même sens que lui, & comme un corps qui y nage, lui a laissé sa forme & son mouvement de tourbillon subalterne autour de son premier centre (a).

## 9. I X.

Voila donc un petit foleil qui circule autour d'un grand. Il falloit encroûter ce petit soleil pour en faire une planete opaque: mais avant d'expliquer cette opération, qui nous a été si utile, puisqu'elle nous a créé une demeure dans l'univers, il faut remarquer que la matiere subtile, produite par les angles brisés des corps primitifs, n'a pas été pulvérisée si également qu'il n'y soit resté des parties anguleuses plus entieres & plus massives que les autres; ces parties, en conséquence d'une masse plus grande, ont pris plus de force centrifuge, & se sont rangées aux confins du tourbillon. Descartes, par sa volonté, leur défend de passer au delà, parce qu'elles y doivent former des obstacles, qui empêchent la matiere subtile de mouvoir les globules de la lumiere, & voilà les taches sur le foleil (b). Si ces parties massives sont abondantes, les taches se multiplieront, le soleil encroûté disparoîtra. C'est ce qui peut arriver un jour au nôtre, suivant Descartes, & ce qui arrive aux étoiles que nous voyons disparoître. Cette croûté continue & durcie, a produit des corps solides, opaques

capables de réfléchir la lumiere, & de porter des êtres pensans, assez hardis pour tenter de raconter la génération du monde, entiérement accomplie avant eux, puisqu'ils en sont le dernier chef-d'œuvre.

On conçoit que si un tourbillon en a englouti un, ou plusieurs plus petits, il peut être englouti lui-même dans un plus grand; c'est le châtiment de l'usurpation & de l'injustice. Ces tourbillons circulant dans un tourbillon qui circule lui-même, sont les satellites de Jupiter, la Lune de la Terre, qui nagent dans les tourbillons de ces planetes, comme celles-ci nagent dans le tourbillon du Soleil. Lorsqu'un petit tourbillon est entré dans un grand, la place qu'il occupe dépend de sa solidité, il commence à se mouvoir circulairement, entraîné par le fluide; mais les parties de ce fluide tendent toutes vers la circonférence, le petit tourbillon qui y nage fait obstacle à cette tendance, elles se détournent pour passer au-delà, & le corps étranger descend vers le centre. Toujours entraîné circulairement, il continue à prendre de la force centrifuge, il en acquiert à proportion de sa solidité (a); s'il est peu solide, il continuera à descendre jusqu'à ce qu'il ait acquis une force centrifuge, égale à celle des parties qui le meuvent. Cela fait, il restera dans cette couche du fluide, & se mouvra tranquillement avec elle. C'est ainsi que les planetes & les satellites se sont placés à différentes distances du centre. Si au contraire ce corps nouveau a assez de solidité pour prendre promptement une grande force centrifuge, il ne descendra pas long-tems il peut même acquérir une force supérieure à celle des molécules du fluide, il s'éloignera plus qu'elles du centre, & il fortira du tourbillon pour passer dans un autre. C'est ainsi que

<sup>(</sup>a) Principes de la philosophie, Part. III, art. 140 & 147.

les cometes, formées comme les planetes, voyagent de tourbillon en tourbillon, & se montrent, suivant Descartes, pour disparoître bientôt, & ne plus se remontrer.

#### §. X.

C'est par le même mécanisme que Descartes, revenu sur la terre, explique les mouvemens terrestres, & les lie aux grands mouvemens du ciel; il ne vit dans tout les corps mus qu'un effort pour s'éloigner du centre, il admit la légéreté plutôt que la pesanteur. Les corps ne sont pesans, n'ont une tendance vers le centre de la terre, que parce qu'ils sont privés de force centrifuge. Les parties du fluide environnant, qui en ont beaucoup, pressées de s'éloigner, se divisent, se détournent, & les corps tombent en prenant leur place. Les corps ne paroissent donc pesans que parce qu'ils sont environnés de corps plus legers; ils ne tombent que parce que les autres s'élevent. Telle est, dans la pensée de Descartes, l'explication des phénomènes de la pesanteur, & celle du mouvement des corps célestes. Cette explication avoit quelque chose de séduisant; on n'avoit rien alors ni de plus vraisemblable, ni de mieux ordonné. Tout est produit par le mouvement d'un fluide; les planetes sont entraînées, assujetties par son cours; les corps se précipitent autour de nous par l'agitation du même fluide. Les phénomènes du ciel & ceux de la terre ramenés aux mêmes loix, aux mêmes causes, étoient une belle découverte, & le fruit d'une grande entreprise. On y retrouvoit une unité de vues, une simplicité de moyens que les hommes ont toujours regardée comme le caractere de la nature. Le ciel marériel, peuplé d'aftres & d'étoiles, cessoit d'être la demeure de corps divins & éternels, qui joignoient à l'avantage de la durée & de la constance une supériorité d'intelligence sur l'espece humaine.

Il faut convenir que par ses explications mécaniques Descartes a banni sans retour les ames des planetes, & leurs intelligences conductrices. Képler avoit encore tsop respecté ces restes abfurdes de l'ignorance (a).

L'univers sous les yeux de Dieu, n'est qu'un grand amas de matiere, semblable dans toutes ses parties, agité des mêmes mouvemens & gouverné par les mêmes loix. C'est un empire dont la terre est une province. L'homme, doué d'un orgueil aussi ancien que son existence, a cru long-tems que les cieux tournoient pour lui, que les slambeaux célestés brilloient pour l'éclairer; il se regardoit comme le centre de la nature, mais déchu de ces prétentions ridicules par les découvertes de son génie, il n'a plus vu qu'un espace immense, où son petit globe, est comme perdu, où nagent une infinité de globes plus considérables que le sien. L'ordre & la constance lui parurent régner dans le ciel, le hasard & la confusion sur la terre. Après sa supériorité perdue, il sut trop heureux que Descartes lui rendît une sorte d'égalité; il sut content que la même loi mécanique animât le ciel & la terre.

On pouvoit demander à Descartes pourquoi les corps terrestres, qui sont masse avec la terre, qui sont emportés avec elle par son mouvement journalier, n'acquierent point de sorce centrisuge? Car dans son hypothèse, ils ne tombent que parce qu'ils en sont privés. On pouvoit lui demander encore pourquoi dans un grand tourbillon, tel que celui du soleil, toutes les planetes se meuvent dans des plans dissérens? Pourquoi la lune emportée par le tourbillon de la terre, ne se meut pas dans le plan de l'équateur terrestre? Je ne conçois un tourbillon que lorsqu'il se meut circulairement, que lorsque le soleil qu'il



enveloppe est placé au centre. Les suppositions contraires aux faits n'étoient plus permises, depuis que Képler avoit tracé la route des planetes dans des ellipses, & placé le soleil hors du centre, dans un de leurs foyers. On eût pu presser encore davantage Descartes, en lui disant; tous les tourbillons dont vous composez l'univers, ne peuvent se balancer suffisamment; la force centrifuge, dont vous les animez, est une force destructive, elle tend à tout dissiper; & si vous avez imité la nature dans la simplicité de ses moyens, vous n'avez point surpris le secret de sa conservation; la permanence, la durée sont ses caracteres, & votre mécanisme destructeur n'est point le sien. Descartes, dans le tems où il vivoit, auroit mêlé dans ses réponses des principes obscurs à des vérités lumineuses, & il eût réduit au silence par l'ascendant de son génie; mais aujourd'hui, éclairé par ceux qui ont renversé son système, il diroit avec justice; vous n'avez pas tout détruit, la force centrifuge est un fait de la nature, c'est une vérité éternelle que j'ai enseignée aux hommes, c'est une vérité qui vous a mis sur la voie d'une infinité d'autres : si j'ai cru que cette loi sufficit pour expliquer tout, vous devez admirer comment j'ai conçu la nature. Une loi simple, universelle, un seul mécanisme pour les mouvemens du ciel & de la terre, cette liaison intime entre la nature terrestre & la nature éloignée, font une idée profonde qu'on n'avoit pas même soupçonnée avant moi; & si j'ai manqué mon objet en cherchant ce mécanisme, l'idée de son existence me reste. C'est elle qui vous a guidés; & lorsque vous avez trouvé des principes meilleurs & des loix plus vraies, vous avez suivi mon plan, vous avez accompli mes vues.

#### §. X I.

ENFIN cette cause unique & universelle étoit une idée toute neuve. Képler avoit déjà tenté d'expliquer les phénomènes supérieurs par des similitudes familieres, par des exemples pris sur nous & autour de nous; mais malgré la force de sa tête, il n'a point conçu une cause unique, & il n'a point songé à la chercher. Bien éloigné de saisir cette unité, il a expliqué la translation des planetes par la rotation du soleil; le changement de leur distance par la vertu qui réside dans cet astre, & il lui a fallu des pôles amis & ennemis du soleil, pour que ces planetes pussent s'en éloigner après s'en être approchées. Cependant Képler étoit plus près de Newton, & de nos lumieres actuelles que Descartes, Si Descartes a ouvert la route aux plus belles découvertes par ses inventions géométriques, Képler a entrevu, a laissé plus de vérités physiques que lui. Descartes a osé davantage, & son audace est la mesure de sa force, il ne lui a manqué que d'être plus savant; il paroît ignorer bien des faits connus de son tems. Nous ne voyons point qu'en construisant son édifice, il eût autour de lui tous les faits amassés avant lui; il ne cite dans les principes de sa philosophie ni Képler, ni ses loix : nous oserons lui faire un reproche d'avoir passé beaucoup de tems en Allemagne sans chercher Képler, & d'avoir été en Italie sans voir Galilée (a). Nous ne concevons pas que l'homme, qui a desiré de trouver les freres de la Rose-Croix (b), prétendus sages dont on débitoit des merveilles incroyables & absurdes, n'ait point eu la même curiofité pour les législateurs de l'astronomie & de la science

<sup>(</sup>a) Descartes étoit à Francfort en 1619, à Vienne en 1620, en Italie en 1624. Vie de Descartes, p. 37, 52 & 71. Képler n'est

mort qu'en 1631, Galilée n'est mort qu'en 1642.

(b) Baillet, Vie de Descartes.

du mouvement, pour ceux qui avoient découvert la forme des orbites planétaires, les loix de leur mouvement, celle de la chûte des graves, & qui avoient vu les premiers le spectacle. d'un ciel nouveau. Ces hommes avoient avancé la connoissance de la nature; ces hommes avoient élevé leur siecle, ils auroient élevé Descartes lui-même; Descartes seroit parti de plus haut pour s'élever davantage, & sur-tout par un vol plus sûr. C'est un malheur de ne point sentir le besoin & l'utilité des secours; quand on est anime du génie, il est naturel d'en sentir la puissance: mais le tableau de la vie de Descartes décèle un sentiment d'orgueil, une exagération de sa propre force. Il a voulu qu'elle suffit à tout, il s'est cru seul de son ordre, il a dédaigné les livres & les hommes; &, s'il est permis d'employer cette comparaison, comme Dieu, dans sa création, a tout tiré de son sein, Descartes, dans la sienne, a voulu tout tirer de son génie.

#### S. X I I.

Descartes, qui avoit exposé la marche de sa raison, & l'ordre régulier de ses pensées, dans son livre de la Méthode, donna des exemples de cette marche & de cet ordre dans sa Dioptrique, dans ses Météores, & dans sa Géométrie, qui sont les premieres & les plus précieuses applications de l'esprit géométrique à toutes les sciences. Mais avant de parler de sa Dioptrique, nous devons développer sa Théorie de la lumiere. La lumiere est en apparence instantanée; dès qu'elle se montre, elle est aussi-tôt apperçue, &, ce semble, quelle que soit la distance. Cependant elle est visible de très soin, elle vient du ciel jusqu'à la terre; & quelque vîtesse qu'on suppose, dès qu'il y a translation, dès que nous voyons un espace parcouru, nous y joignons presque involontairement.

ВЬ

Tome II.

l'idee d'un tems, si petit qu'il soit, employé à parcourir cet espace. Le son entendu sur la terre à des distances peu considérables, transporté par le fluide de l'air, emploie un tems mesurable pour arriver jusqu'à nous (a). Comment la lumière, souvent lancée de si loin, paroît-elle instantanée? Descartes en conclut que la lumiere ne nous est point envoyée. Visible ou non, elle est toujours présente autour de nous; son repos fait les ténebres, la pression sur notre organe fait le jour & la lumiere. C'est un fait de l'expérience, que dans une longue fuire de boules élastiques, de boules d'ivoire, par exemple, si on frappe sur la premiere, le coup se transmet à la derniere, qui seule se met en mouvement, & cela sans retard, & dans l'instant même, pourvu que le ressort soit parfait. Les particules de lumiere rondes & parfaitement élastiques, sont semblables à ces boules d'ivoire; elles sont serrées & semées partout. Chaque point lumineux est toujours au bout d'une file qui aboutit à notre œil; & l'objet céleste, composé d'une matiere subtile très-agitée, quoique placé à une distance presque infinie, presse sur l'extrémité de cette file, tandis que l'autre extrémité, qui repose sur notre organe, y transmet dans l'instant le mouvement reçu, & y produit la sensation de la lumiere (b). Cette explication est naturelle & séduisante; on peut dire même qu'avant les découverres de Roëmer elle pouvoir paroître nécessaire; cependant elle est assujettic. à des objections très-fortes. Les fluides sont susceptibles de se mouvoir en tout sens; si la lumiere en est un, elle doit en avoir les propriétés. L'eau qu'on agite propage l'impression reçue par des anneaux circulaires, le bruit se répand également dans l'air

<sup>(</sup>a) Il parcourt environ 170 à 180 toiles par feconde.

<sup>(</sup>b) Dioptrique, Disc. I. Philosophie, Part. III, art. 48, 54, 55.

par des oudes; un obstacle interposé n'empêche pas toujours de voir. Ensin lorsques les sluides sont agités en tout sens, il est évident que la lumiere marche toujours en ligne droite. Elle paroît donc envoyée, de c'est avec beaucoup de raison que Newton s'est décide pour l'émission de la lumiere lancée du corps lumineux.

#### S. XIII.

Kipuer, en appliquant la théorie de la réfraction de la lumiere au changement de sa route, quand elle passe de l'air dans le verre, avoit cherché fuivant quelle loi s'opérait ce détour. La lumière, quand elle se présente perpendiculairement, pénetre dans le verre sans changer de route; la réfraction n'a lieu que lorsque le rayon s'écarte de la perpendiculaire, & s'incline vers la surface du verre. Képler trouva, par les expéniences dont nous avons parlé (a), que tant que l'angle de ce rayon avec la perpendiculaire ne surpasse pas trente degrés, l'angle de réfraction en est à peu près le tiers; cette estimation lui sussit pour établir la théorie des verres optiques. Snellius, Hollandois, déjà cité, donna dans un ouvrage resté manuscrit, une mesure encore plus exacte de ce phénomène; il établit' que l'angle de réfraction étoir à l'angle d'inclinaison, comme font entr'elles les longueurs des rayons incidens & réfractés, coupés par des parallèles également distantes de la surface réfringente (b). Il trouva que dans un même milieu ce rapport étoit constant, quelle que fût l'incidence des rayons, en

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astronmie moderne, Suprà, p. 14.

<sup>(</sup>b) Voyez (fig. 10); si le rayon DB refracté en B, en entrant dans l'eau, ou dans le verre, prend la route BE, & qu'on mene les parallèles FD, BG à la surface

AC, qui en soient également distantes l'angle de réfraction EBI sera à l'angle d'incidence DBH, dans la proportion des longueurs des rayons BE & BD. Descartes substitua à cette proportion celle des sans EI, HD.

passant de l'air dans l'eau, c'est toujours le rapport de l'air dans le verre, toujours celui de 3 à 2 (s). Déscarant est parvenu à la même découverte & à la même mesure; seu lement au lieu des longueurs des rayons employés par Snellius; il emploie les sinus des angles qui sont dans le même rapport. On a prétendu que Descartes avoit dérobé cette découverant. Snellius. Huygens assuroit que Descartes avoit eu communication du manuscrit; mais on ne sauroit être trop circonspect quand il s'agis d'accuser un homme de son ordre. On ne sait aucun tort à Snellius, en disant que Descartes a pu s'élever seul, se comme lui, à cette invention.

#### S. X I V.

pour expliquer l'effet de la réfraction; il commence par expliquer la réflexion des corps (6). Un corps élastique, qui tombe, perpendiculairement sur une surface aussi élastique, communique tout son mouvement au corps frappé, qui le lui restitue aussi-tôt par son propre ressort, & le repousse dans la même direction. Mais lorsque ce corps tombe obliquement, sa sorce, suivant le principe de la décomposition du mouvement découvert par Galilée & par Descartes, est décomposée en deux actions, l'une dans un sens parallèle, l'autre dans un sens perpendiculaire à la surface. La premiere n'est point détruite par le choc; elle subsiste comme celle d'un corps qui rouleroit sur cette surface : la seconde, celle qui agit perpendiculairement, est détruite, mais elle est aussi-tôt restituée par le ressort, est décorps recomposant son mouvement de ces deux

<sup>(</sup>a) Hift. des Math. Tome II, p. 181.

<sup>(</sup>b) Dioptrique, Disc. II.

actions, l'une conservée dans le sens parallèle, l'autre restituée dans le sens perpendiculaire, au moment du choc même, se releve obliquement, & sous un angle de réslexion égal à celui d'incidence.

Descartes, passant de ce phénomène à celui de la réfraction. avoit observé que la lumiere semble se mouvoir dans un milieu. tel que le verre & l'eau, avec plus de facilité que dans un milieu moins dense, tel que l'air, puisqu'elle s'infléchit en y entrant, comme si elle vouloit y pénétrer plutôt & plus avant. Il semble donc qu'au moment du passage il y ait augmentation de mouvement & de vîtesse. Il suppose qu'en touchant à la surface réfringente, elle reçoit une nouvelle action, comme seroit celle d'un coup de raquete sur un corps déjà en mouvement. Descartes, par la maniere dont il établit le changement de direction, attribue toute cette action au sens perpendiculaire; & d'après l'explication précédente de la réfraction des corps, on voit que l'action parallèle étant conservée sans altération, le rayon doit s'infléchir en s'approchant de la perpendiculaire, puisque dans un parallélogramme dont la hauteur reste la même, si on élargit la base, l'angle de la diagonale avec cette base diminuera, & la diagonale s'infléchira pour s'en approcher.

#### §, X V.

Cz qu'il y a de remarquable dans cette explication, c'est que si on substitue à la facilité de pénétration dans un milieu plus dense, l'attraction de ce milieu, qui est en esset proportionnelle à sa densité, on trouve que Descartes a très-bien décrit les essets. Au moment où la lumiere approche & joint ce milieu, elle acquiert un surcroît de mouvement, de vîtesse, par l'attraction qu'elle en éprouve, & ce surcroît de mouvement

#### THE THE PROPERTY SEE

est interes pour péndurer les milieux les plus denser, plus grands enours dans le la lamiere pour péndurer les milieux les plus denser, plus grands enours dans le verre que dans l'eau, cette causa occulte & incompréhensible sité long-tems combattue, jusqu'ince que Newtors est denser la véritable eause de cet esseu singuliers, & montré que usup prévendre siciliée misseire de l'augmentation de sorce. Formais, habite générale, s'élèverent contre cette faciliée de la mante misseur de la lumière eixes les misseux denses. Fermes usual la fin, mais èleme sur pas conveniens; & il faux convenient qu'il ést difficile de l'être par une explication ensierement sortiée sur principe occulte.

#### S. XVI.

Descrites cherchoit trop à multiplier les applications, des les usages de la géométrie, pour ne pas appliquer ses lumineus à la pratique & à la persection de l'optique. Ce n'est qu'à cette condicion qu'il permettoit de s'appliquer à la géométrie abservaite (5). Il médita sur les propriétés, sur les essets des verres lenticulaires; l'image qui, se peint à leur soyer paroit plus nette & plus lumineuse, parce qu'il s'y réunit plus de rayent, que l'étendue de notre œil nu n'en peut embrasser & recevoir-Le rayon, qui se présente perpendiculairement au milieu du verre, passe droit sais se déteurner; nous l'appellerons l'axe du verre. Les deux rayons pris à ses côtés, s'instéchissent, & vont se réunir à quelque distance du verre, dans un point de son axe; chaque paire de rayons pris ainsi de part & d'autre; s'instéchit davantage; ils se réunissent dans le même axe; s'instéchit davantage; ils se réunissent dans le même axe;

<sup>(</sup>a) Vie de Descartes, p. 151.



infiniment près des premiers, & successivement tous les rayons transmis par la surface du verre, s'assemblent dans un trèspetit espace nommé le foyer. Dans cet espace il se forme une suite de petites images, placées les unes devant les autres, que l'on ne peut distinguer séparément, & qui concourent toutes à la distinction de la vue: mais elles y contribuent d'autant plus qu'elles font plus près les unes des autres; & si elles pouvoient être serrées, réunies en un seul point, on auroit la plus grande netteré possible. Descartes voyant que la figure circulaire donnée aux verres, ne procuroit pas cette réunion parfaire, chercha par la géométrie quelle seroit la courbure qu'il falloit leur faire prendre; il trouva que des surfaces auxquelles on donneroit une forme elliptique ou hyperbolique. réuniroient exactement tous les rayons dans un de leurs foyers: ce foyer ne seroit donc exactement qu'un point (a). Descartes remédioit, du moins dans la théorie, à cet inconvénient des courbures circulaires de donner au foyer une certaine étendue qu'on nomme l'aberration de sphéricité. Mais outre que cette aberration est le moindre des défauts qui ont borné long-tems les progrès de l'optique, il étoit très-difficile de faire prendre exactement cette forme d'ellypse ou d'hyperbole aux verres optiques; à Paris un fabricateur d'instrumens, nommé Ferrier, dirigé par Descartes, ne put jamais y réussir; des artistes Hollandois y échouerent.

On travaille les verres optiques en frottant par un mouvement en rond un petit verre plan sur un plus grand; on place entre deux, pour les user, une poudre de mine de ser très-dure, nommée émeril: le petit verre prend une forme convexe, en donnant au plus grand une forme concave; mais le frottement

<sup>(</sup>a) Dioptrique, Discours VIII.

circulaire, toujours le même, les rend toutes deux sphériques & semblables. Comme la courbure elliptique & hyperbolique n'est pas si simple que celle du cercle, il faut un mouvement sans cesse varié; ce mouvement ne peut être imprimé que par une machine, & il faut qu'elle soit compliquée (a). Quoique le mouvement circulaire soit plus simple, on n'emploie gueres les machines pour tailler les verres sphériques, le mouvement machinal de la main en rond paroît préférable; l'homme, quand il se dépouille de la pensée, quand il daigne se plier à la routine & à l'habitude mécanique, est à la longue la meilleure & la plus exacte des machines. Descartes se vit donc obligé, comme ceux qui l'ont tenté depuis lui (b), de renoncer à ses espérances. Elles étoient grandes, car il pensoit que ces verres auroient pu faire découvrir les plus petits objets dans la lune, & des objets tels que des animaux, si cette planete en contient réellement (c); il appeloit l'optique la science des miracles (d). Quoique l'art des lunettes ne nous ait pas fait voir d'animaux dans la lune, & soit loin de nous en donner l'espérance; ces paroles sont une espece de prophétie, il semble qu'il ait deviné nos progrès, & ceux qu'on peut faire encore.

#### S. XVII.

DESCARTES voyagea beaucoup, & dans toute l'Europe, mais si, comme Ulysse, il a vu tant de villes & tant de peuples divers, il paroît que ce sut plutôt pour connoître les hommes, pour les observer comme on observe les plantes & les minéraux, que pour s'instruire avec eux. Descartes étoit un prosond penseur, il a passé sa vie dans la solitude; seul par une retraite



#### RONOMIE MODERNE. 20

ritere rendoit souvent inaccessible, & seul me par la taciturnité. L'habitude de la méant à la rêverie, qui n'est qu'une maniere me impression physique, l'ont accoutumé à ms. Il revenoit aux hommes pour exposer volontiers, il cherchoit même les objecfortifier les parties foibles de ses opinions. imer celles des autres avec les siennes. Venu les sciences étoient peu avancées, il se per-Mavoit encore rien découvert; entouré d'une ule, il crut qu'il falloit tout détruire avec ecle où on cherchoit, où on commençoit à la nature, parce qu'il voulut la voir seul, slut la voir toute entiere. Il ne négligea cependant mences; il élevoit des plantes pour les étudier, il ues animaux pour approfondir leur essence. Desproposoit pas moins que d'associer les mathémamédecine. L'étude des sciences, la philosophie, int grace devant lui que par leur utilité. L'homme petit tems sur la terre, il y vit peu, il y languit de la maladie; quel but plus digne de ses efforts que olonger ce tems, & d'en assurer la jouissance par la desfeins de Descartes échouerent par leur grandeur; nifique de l'union des sciences encore peu connues; e, trop tôt conçue le perdit : il ne vit dans tous les nens que des tourbillons, qui s'écroulerent bientôt par aux de ses successeurs, comme la philosophie d'Aristote ée par ses mains. Il ne vit dans les animaux, doués de d'instincts, & pourvus de taut d'organes, que des machines uniques, comme ses tourbillons. Ses connoissances en mérine lui furent nuisibles à lui-même, au lieu de lui-être utiles; Tome II. Сc

attaqué d'une maladie grave, il refusa tous les remedes qu'il n'indiquoit pas, il s'en prescrivit qui lui étoient contraires; & il perdit la vie, comme il avoit perdu une partie de son tems & de son génie par trop d'attachement à ses opinions. C'est envain qu'on est élevé par le génie, un homme ne peut ni tout voir, ni tout exécuter. Les grandes villes se sont bâties, lès empires se sont étendus par les travaux & les efforts des générations, les arts s'accroissent avec elles, les vérités des sciences sont le dépôt des siecles, le produit du concours des idées, la morale est le résultat d'une antique & longue expérience. L'homme habile n'aura jamais de succès, s'il veut tout détruire dans les sciences & tout réédisier à lui seul; comme il ne sera jamais heureux s'il abandonne la sagesse de ses peres pour ne suivre que la sienne.

#### S. XVIII.

Malgré le juste sentiment de son élévation, & l'opinion peut-être un peu exagérée de sa force, Descartes eut un caractère doux, un esprit sage, & c'est un grand éloge pour l'homme qui a vécu seul; c'est du moins le caractère naturel, il n'a pas été réduit ainsi par des résistances éprouvées. Descartes, décidé à renverser l'ancienne philosophie, ne l'attaqua pas ouvertement, il la laissa subsister en en proposant une nou; velle, & il crut que la masure seroit bientôt laissée déserte pour le palais qu'il élevoit auprès d'elle. » Pourquoi, disoit-il » à Regius son disciple, rejetez-vous publiquement les qua
lités réelles & les formes substantielles, si cheres aux scolas
itiques: j'ai déclaré que je ne prétendois pas les nier, mais que je n'en avois pas besoin pour expliquer mes pensées (a).»

<sup>(</sup>a) Traité des météores, Discours I.

C'est avec cette adresse que Descartes proposoit la vérité; il vouloit résormer les idées, sans avoir à combattre l'orgueil. La raison n'a d'empire que lorsqu'elle est universellement reconnue, elle ne peut monter sur son trône que par la douceur. Il est peu sage d'annoncer qu'on vient saire oublier aux hommes tout ce qu'ils ont appris, tout ce qui sonde leur amour propre; c'est leur ôter leur existence d'hommes, & presque les réduire à la classe de l'ensance. Les esprits se révoltent, les persécutions éclatent, l'entreprise est au moins manquée; le monde reste encore un tems comme il est, & l'on a perdu ses efforts pour la gloire & pour la vérité.

#### S. X I X.

Aussi Descartes a-t-il joui de sa réputation pendant sa vie; ses opinions se répandirent sous ses yeux; elles furent attaquées, mais elles furent défendues, on les professa publiquement dans les chaires, & il vit commencer son empire, qui a duré près d'un siecle. S'il ne vécut point dans son pays, ce n'est pas qu'on ait manqué de lui rendre justice; il eut des pensions, le cardinal de Richelieu lui offrit au nom du Roi des emplois importans (a); mais il craignit l'esclavage des honneurs & des dignités. Accoutumé à vivre seul, à ne dépendre que de ses goûts, il craignit la gêne des bienséances & des devoirs; & sur-tout la comparaison du génie avec la fortune, où le génie se compromet toujours. Il ne voulut point quitter sa retraite, où il étoit un grand homme, pour la Cour où il eut été un homme ordinaire. Cependant il eut des disciples illustres; c'est lui qui dirigea les études, qui cultiva l'esprit d'Elisabeth, Princesse Palatine. Christine, encore sur le trône

<sup>(</sup>a) Vie de Descartes, p. 207, 297.

un siecle où Képler lui-même les avoit jugés insuffisans (a); nous croyons qu'il lui reste assez de gloire pour justifier ce long article. Ce n'est pas parce qu'il est François, nous pensons avoir fait une justice assez rigoureuse. Mais Descartes eut un génie vaste & une grande force de tête; s'il a produit des erreurs, il rangea parmi les vérités l'hypothèse de Copernic (b): & sans en être martyr, comme Galilée, il a peut-être autant contribué que lui à la faire admettre. Ses ouvrages philosophiques, à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, familiariserent les esprits avec cette idée; ils sont l'époque de l'admission presque générale du vrai système du monde. Descartes a mérité de l'astronomie pour avoir découvert la force centrifuge; c'est une pierre marquée de son sceau, & laissée pour la construction du monde. Il a beaucoup avancé la géométrie; jointe à l'algebre, elle devient un instrument pour des recherches profondes. Mais ce qui le rend encore plus recommandable, c'est son influence sur les siecles; nous devons le dire, car en traçant les progrès de l'astronomie, nous faisons l'histoire de l'esprit humain: l'homme ne se seroit pas transporté si loin dans l'espace, il n'auroit pu demander compte aux astres de leurs loix & des détails de leurs mouvemens, s'il n'avoit pas lui-même perfectionné sa raison pour dominer sur l'univers. Et qui l'a perfectionnée, cette raison, si ce n'est Descartes, qui a dédaigné le jargon des écoles, qui a voulu des idées à la place des mots, qui a marqué l'évidence pour le caractere de la vérité, qui enfin, en établissant une connexion & une dépendance nécessaires entre les principes & les consé-

Mais Képlet avoit vu qu'il falloit y ajouter la vertu magnétique. Il entrevoyoit dès-lors qu'il falloit deux causes, & Descartes a cru faire assez d'en établir une.

(b) Principes de la phil, Para, III.

<sup>(</sup>a) Képler avoit donné pour une cause des ouvemens des planetes, la rotation du cil, les tourbillons ne sont dans le sond cette rotation, étendue comme Képler log, dans toute la sphere du soleil.



# HISTOIRE

D E

## L'ASTRONOMIE MODERNE.

## LIVRE CINQUIEME.

De Bouillaud, d'Hévélius, de Huygens & de quelques autres Astronômes.

#### S. PREMIER.

Les grandes vues de Descartes surent une occasion de progrès & une source de lumieres. On a beau s'élever contre les systèmes, c'est par eux que nous avançons, c'est par eux que les pas sont doublés dans la carrière des sciences; il en naît souvent des guerres, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est le seul cas où les guerres soient utiles. Les esprits, en se heurtant, produisent des étincelles, qui éclairent les combattans. On observe, on raisonne, soit pour attaquer, soit pour désendre;

les observations s'accumulent, & la raison se perfectionne. Le Cartésianisme n'exista jamais sans combattre, d'abord contre les sectateurs de l'ancienne philosophie qui se battirent jusqu'à leur extinction; ensuite contre les partisans de Newton & de la vérité. On se livra de toutes parts à l'observation & à l'expérience, soit qu'on eût senti que les faits avoient manqué à Descartes, & qu'il pouvoit s'être perdu en voguant sur une mer trop peu connue, soit que le besoin commande toujours, & que dans les tems les esprits se portent d'eux-mêmes vers les connoissances alors nécessaires. Les observatoires s'éleverent dans l'Europe; le télescope dirigé par Galilée, avoit ouvert le livre du ciel, tout le monde s'empressa d'y lire. Bouillaud observoit à Paris dès 1633 (a); Hévélius à Dantzic en 1641; la tour de Coppenhague fut achevée en 1656; Abdias Trew en 1657, construisit à Altorf un observatoire meublé de grands instrumens (b).

Des idées saines, ou plus généralement adoptées, l'affermissement dans les vrais principes, surent encore un esset de la raison développée. Ce développement étoit sensible par le discrédit de l'astrologie. Le P. de Billy annonça la sin prochaine de cette superstition dans son ouvrage intitulé Tombeau de l'astrologie judiciaire. En Angleterre Jean Newton, Seth-ward, Stréet (c), en France le comte de Pagan, & Bouillaud qui les avoit même précédés, rendoient un hommage public au système de Copernic & aux sormes elliptiques de Képler; Bouillaud, qui donna à cette astronomie le nom de Philolaïque, le nom de son premier auteur, ou du moins celui du philosophe qui transporta jadis en Europe cette ancienne vérité de l'Asie.

<sup>(</sup>a) Riccioli, Almag. Tom. I, p. 251.

<sup>(</sup>b) Weidler, p. 498. (c) Ibid.

#### §. I I.

- ISMAEL BOUILLAUD naquit à Loudun en 1605 (a); il fut d'abord protestant, ensuite catholique & prêtre : ses connoilsances étoient très-étendues; elles embrassoient la théologie; le droit, l'histoire, les belles-lettres, & enfin l'astronomie. Après avoir voyagé long-tems, il se fixa à Paris; c'est là qu'il publia en 1639 une dissertation intitulée Philolais, sur le vrai système du monde; puis en 1645 l'astronomie philolaique, qui est composée dans la même vue de développer, d'afformir les idées de Copernic & de Képler, mais où elles sont revêtues de toutes les preuves astronomiques. Le grand savoir, l'érudition historique de Bouillaud lui fur utile; il trouva dans la bibliotheque; du Roi des observations anciennes & peu connues, telles que celles de Thius (b), qu'il compara aux observations modernes, pour en tirer les moyens mouvemens. Il fit usage peut-être le premier de l'astronomie étrangere & assatique, la mere de toutes les autres; il fit connoître les Tables des anciens Perses, & leurexactitude.

En adoptant les routes elliptiques que Képler donne aux planetes, il adopta aussi l'idée d'Albert Curtius (c), qui suppose que les planetes, mues inégalement autour du foyer où le soleil est placé, se meuvent uniformément autour de l'autre. Cette supposition donnoit plus de facilité pour calculer l'inégalité des planetes. Le problème est difficile, il n'a pas été résolu directement par Képler (d), & avant que le

malie moyenne qui est réellement donnée par le tems; mais par la méthodo des faulles; politions, on parvient facilement'à trouver l'anomalie vraie, qui répond à cette anomalie moyenne donnée. M. de la Lande, Aftr. att. 1238.

<sup>(</sup>a) Il est mort à Paris en 1694.

<sup>(</sup>b) Suprà, Tome I, p. 207& 575.

<sup>(</sup>c) Suprà, p. 144. (d) Képler ne réfolvoit ce problème qu'en supposant l'anomalie vraie, pour trouver l'anomalie moyenne. C'est l'ano-

calcul intégral en eût donné une solution directe par approximation (a), on préféroit cette hypothèse nommée hypothèse elliptique simple. Bouillaud la conçut d'une maniere fort ingénieuse. On sait que si l'on coupe un cône, suivant une certaine inclinaison à l'axe, le contour de la section sera une ellipse. Bouillaud imagine une section, telle que l'un des foyers de l'ellipse, celui autour duquel le mouvement est égal, se trouve dans cet axe. Il en résulte que quelle que soit l'inégalité de la marche des planetes dans leur orbite elliptique, un œil placé au sommet du cône, au terme de l'axe autour duquel les mouvemens sont uniformes, voyant cette orbite de côté, rapporteroit tous ces mouvemens dans la base circulaire du cône, & les verroit s'accomplir uniformément dans un cercle (b). On voit encore ici des restes marqués de l'attachement à l'uniformité & aux formes circulaires; on vouloit toujours les trouver quelque part. C'est que parmi les hommes l'esprit de tous est semblable à l'esprit d'un seul. L'espece humaine, prise en masse depuis son origine, est attachée aux idées de sa jeunesse, comme en particulier nous le sommes aux instructions premieres, & aux préjugés de l'éducation.

#### §. I I I.

M. DE MONTUCLA (c) a remarqué qu'un grand nombre d'astronômes célebres de ce tems, tels que Bouillaud, Riccioli,

<sup>(</sup>a) Ce problème a été résolu par Wren, Newton, Keil, Gregori, Herman, Simpson, Horrebow, Cassini. Mais les géometres pensent que la plus satisfaisante de toutes les solutions est celle que le célebre, M. de la Grange a donnée récemment dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1769.

<sup>(</sup>b) Voyez la figure 11: si le corps décrit l'ellipse GHIK, dont le foyer F est dans l'axe du cône ABP, l'œil placé en P verra le corps décrire le cercle ADBE, & uniformément, puisqu'autour du point F les mouvemens sont uniformes.

<sup>(</sup>c) Histoire des Mathématiques, T. II, P. 254.

lisoient Képler & ne l'entendoient pas. On ne connoissoit de ses loix que celle qui fait marcher les planetes dans une ellipse; les autres étoient oubliées. Riccioli, ni Bouillaud, ne parlent point de la loi des aires décrites autour du foyer, & proportionnelles aux tems. C'est donc envain qu'on découvre des vérités; on parle à ses contemporains, ils n'écoutent pas. La supposition d'Albert Curtius étoit plus facilement saisse, parce qu'elle se rapprochoit de celle de Ptolémée; le second foyer, qui voit la planete se mouvoir uniformement, ressembloit au centre de l'équant de Ptolémée. Ces idées anciennes revenoient si facilement que Bouillaud après avoir adopté la route elliptique, décrit cette route par la combinaison de deux mouvemens, l'un de la planete dans un épicycle, l'autre de l'épicycle sur un excentrique. Il semble n'être d'accord avec Képler que pour les apparences, & dans le fait il conservoit toute la complication des vieilles hypothèses. Bouillaud, sans avoir compris ce grand homme, osoit cependant le censurer, & lui reprocher de passer de la géométrie à la physique, comme de la lumiere aux ténebres; & lui-même Bouillaud avec ses constructions géométriques, également idéales & fausses, croyoit avoir produit une hypothèse physique. La véritable lumiere est la cause réelle & sensible qui fonde ces constructions, sans quoi l'esprit n'y voit que son ouvrage, mais la nature n'y est pas.

#### S. I V.

SETH-WARD, astronôme Anglois, professeur à Oxford, dans un traité où il établit la perpétuité des cometes, critiqua en 1653 la méthode de Bouillaud, & en donna une autre fort simple en 1656. Bouillaud set voir en 1657 que la méthode de Ward ne convenoit qu'aux planetes peu excentriques, &

quelle ne représentoit pas bien les observations de Mars faites par Tycho. Les Anglois donnent à cette hypothèse le nom de Ward (a), quoique Bouillaud l'ait précédé de huit ans, mais l'idée n'en appartient ni à l'un ni à l'autre, elle est due à Albert Curtius. Au reste la pratique en est aujourd'hui abandonnée, parce qu'on ne fait usage que de la méthode directe de Newton par approximation, ou de la méthode indirecte de fausse position.

Bouillaud tenta d'expliquer les trois principales inégalités de la lune, & d'une maniere qui ressemble beaucoup à celle qui a été imaginée par Horrox. Cette invention n'étoit pas alors publiée; sans doute Bouillaud ne la connoissoit pas. Dans le cas où la premiere inégalité subsiste seule, Bouillaud conserve l'hypothèse de Képler, l'hypothèse générale des planetes, la terre est placée au foyer de l'ellipse. Mais pour rendre compte de la seconde inégalité, il suppose que ce soyer quitte la terre & décrit un certain circuit, au moyen de quoi ce foyer & le centre de l'ellipse s'éloignent de la terre, & cette distance du centre, qui dans le premier cas produisoit une équation de 5°, en produit ici une de 7° 40', comme quelquefois elle a lieu dans les quadratures; mais cette hypothèse ne vaut pas celle d'Horrox. Bouillaud s'écartoit ici de la théorie de Képler, qui établit que la terre reste constamment au foyer de l'ellipse de la lune, comme le soleil au foyer des ellipses des planetes. Horrox avoit respecté ce principe fondamental; dans son hypothèse, c'est le centre de l'ellipse qui s'éloigne de la terre. Or que suppose ce changement de la distance du foyer au centre? Il suppose une altération dans la courbe décrite; ce n'est plus la même ellipse, elle est plus ou moins

## OMIE MODERNE. 21

dérangemens au soleil; on peut ence active il modifie la route de son verra qu'Horrox, doué d'une n'étoit pas loin de la vérité.

l'ellipticité des routes planétaires, c'étoit la théorie de Képler; mais il faut con-mégalités de la lune offroient de grandes foient inexplicables.

#### §. V.

avoit alors Thomas Street, Rook, Vincent as Mercator. Rook (c), professeur d'astronomie Gresham, a, dit-on, contribué à l'établissement royale de Londres; il sut un des premiers, qui exactement les immersions & les émersions des Jupiter. Wing sit une astronomie britannique où ces planetes est développée, suivant l'hypothèse de & accompagée de Tables nouvelles. Street donna

<sup>2.</sup> Tom. I, p. 409.

<sup>(</sup>c) Rook , né en 1622 , & mort. en

en 1661 ses Tables Carolines, dont les astronômes se sont long-tems servis. Elles étoient calculées, ainsi que celles de Wing, sur l'hypothèse de Bouillaud & de Seth-ward, où les planetes se meuvent uniformement autour d'un foyer, tandis que le soleil est à l'autre. M. Halley lui a rendu la justice, que les Tables de Mercure étoient les plus exactes qui eussent encore paru, malgré le petit nombre des observations de cet astre, si difficile à voir avant l'invention des lunetes (a). Quoique les tems soient un peu différens, nous réunissons les matieres du même genre. Mercator donna en 1676 ses institutions astronomiques; ce livre a le même objet que l'Almageste de Riccioli (b). Mercator emploie encore l'hypothèse de Bouillaud; cependant comme elle ne satisfait pas tout-à-fait aux observations, s'appercevant que les planetes ne se meuvent pas uniformément autour d'un des foyers, il partagea, suivant une certaine raison, la distance entre le foyer & le centre de l'ellipse; il décora cette section du nom de divine, & le point sictif qu'elle lui indiqua fut, selon lui, le centre des mouvemens égaux & uniformes. Mais depuis trop long-tems l'astronomie avoit adopté des cercles & des centres imaginaires; toutes ces chimeres vont bientôt disparoître, & nous n'aurons plus que des corps réels, marchant visiblement dans l'espace, & autour d'un autre corps, qui les maîtrise par son existence.

#### §. V I.

ALBERT LINNEMANN (c), professeur de mathématiques à Konisberg, défendit le système de Copernic, & publia un recueil d'observations (d); mais il contribua en quelque chose aux

<sup>(4)</sup> Halley, in pref. catalogi stellar, austr. (b) Trans. phil. 1676, N°. 125.

<sup>(</sup>c) Né en 1605, mort en 1655.

<sup>(</sup>d) Weidler, p. 480.

215

progrès des connoissances, & nous devons le citer particuliérement pour avoir eu la vraie notion des réfractions. Il considéra l'espace entre les étoiles, les planetes & nous comme un milieu où l'éther succédoit à notre air. Mais aux confins de notre atmosphere, où notre air commence, réside un air très subtil qui differe peu de l'éther; cet air s'épaissit en descendant vers nous, & de couche en couche jusqu'à celle où nous respirons, qui est la plus dense de toutes. On connoissoit dès-lors que l'air est un fluide matériel & pesant, comme tous les corps; sa pesanteur soupçonnée par Descartes, avoit été découverte par Torricelli, & confirmée par l'expérience de Pascal (a). Il est naturel que les couches inférieures, chargées du poids de toutes les autres, soient plus serrées, plus compactes, & contiennent plus de la matiere de l'air dans un moindre espace; la densité diminue graduellement dans la hauteur de l'atmosphere. Il faut avouer que quelques anciens, & particuliérement l'Arabe Alhazen (b), ont eu cette idée de l'air & de la cause des réfractions. Mais Tycho & les astronômes modernes s'en étoient écartés; ils croyoient que les vapeurs, les exhalaisons de la terre contribucient aux réfractions, bornées à quelques distances de l'horizon. Non seulement Linnemann a rappelé la vraie cause, mais voici ce qu'il a vu de plus: c'est que la lumiere se rompant, se détournant en passant d'un milieu dans un milieu plus dense, doit se détourner à chaque pas dans notre atmosphere, puisqu'elle rencontre à chaque pas des couches de plus en plus épaisses : elle ne nous vient donc pas en ligne droite, mais suivant une courbe, qui lui parut devoir être une des sections coniques (c).

<sup>(</sup>a) Hist. des Math. T. I, p. 282. (b) Sugrà, Tom. ,p. 239.

<sup>(</sup>c) Hévélius Selenographia, pag.

#### in di Sila akama

#### S. VIL

MICHEL LANGRENUS d'Anvers, mathématicien de Philippe IV, Roi d'Espagne, se distingua par une observation particuliere des taches de la lune; il eut en 1644 l'idée ingénieuse de les faire servir à la recherche des longitudes terrestres & marines (a). En effet lorsque la lune s'éclipse, elle entre par degrés dans l'ombre de la terre; l'obscurité couvre successivement ses différentes taches, & les abandonne de même; ce sont autant de momens & de signaux qu'on peut saisir. Ces occultations particulieres peuvent servir au même objet que le commencement & la fin de l'éclipse, qui furent indiqués par Hypparque pour déterminer la différence des méridiens. Cette méthode de Langrenus est restée sans usage pour la mer, mais elle a été d'une grande utilité pour multiplier les observations, & pour fixer la position des lieux de la terre où l'on observe les éclipses. Cette méthode demandoit que l'on eût une description, une carte de la lune. Langrenus l'entreprit, mais sa mauvaise fortune, le manque de protecteurs & de secours, une nombreuse famille lui causerent des embarras & des retards qui l'empêcherent de prévénir Hévélius. C'est du moins ce que dit Riccioli (b); car on ne peut aucunement comparer l'ouvrage qu'il promettoit avec celui que nous a donné le célebre astronôme de Dantzic. En fait de science, & même en tout genre, ceux qui ont fait, ont un grand avantage sur ceux qui ont projeté de faire.

#### §. VIIL

JEAN Hévélius (c) naquit à Dantzic le 28 Janvier 1611:

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 479. (c) Riccioli, Almag. Tom. I, p. XL.

<sup>(</sup>c) Le véritable nom de cet astronôme étoit Hévelké.

Cruger, professeur de mathématiques, le donna à l'astronomie. Il suivit de près Tycho par le nombre de ses observations, & ce fut le second observateur de l'Europe, si l'on ne compte que les grands noms & les grands travaux. Hévélius voyagea pendant plusieurs années, à son retour il eut part aux affaires de sa république (a); mais les fonctions de la magistrature ne le détournerent point de son goût dominant & de sa vocation naturelle. Il étoit né pour contempler le ciel & pour le décrire; c'étoit un homme enrichi par une vaste lecture, assez bon juge des opinions anciennes & modernes, qui les rapprochoit pour les éclairer les unes par les autres. Il entra dans la carriere de l'astronomie avec ces moyens de progrès, mais cependant avec un génie, qui le portoit plus à la pratique qu'aux spéculations de la science. Dès 1641 il fonda un observatoire; il y plaça des instrumens semblables à ceux de Tycho par la grandeur & par l'exactitude. Ces instrumens étoient des sextans & des quarts de cercle de métal, de six, sept, huit pieds & plus de rayon. Quelques-uns étoient divisés de cinq en cinq secondes (b), par la division de Vernier que nous avons indiquée (c).

## §. I X.

Le premier ouvrage par lequel il s'annonça fut la Sélénographie, ou description de la face de la lune & de ses taches. Il eut, comme Langrenus, l'idée de les faire servir à la recherche des longitudes, & il dirigea ses efforts vers cet objet. Galilée avoit vu la lune & ses taches, mais il n'avoit rien décrit, rien détaillé; Hévélius entreprit de dessiner les apparences de

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 485. (b) Hévélius, aemotuluna libratorio, p. 44.

<sup>(</sup>c) Histoire de l'Astronomie moderne, Tom. I, p. 369.

Tome II.

la lune, de ses phases, & d'en donner des cartes (a). Cette: figure étoit importante pour marquer les progrès de l'ombre dans les éclipses de lune. On pouvoit déterminer à quel instant l'ombre touchoit & commençoit à couvrir telle tache; on multiplioit les observations : c'étoit une grande ressource pour les longitudes. Les anciens n'avoient que trois ou quatre instans à marquer dans une éclipse; par cette méthode, on en a presque à volonté: d'ailleurs lorsque les étoiles se cachent derriere la lune, cette connoissance de son globe donne la facilité de désigner les régions, les taches près desquelles l'étoile a disparu & s'est montrée (b).

Ce travail étoit difficile, long & pénible. On ne peut voir les taches de la lune à la chambre obscure, comme celles du soleil: il faut les considérer directement dans le télescope; il faut les quitter, les perdre de vue pour les dessiner de mémoire; il faut donc recommencer souvent pour s'assurer de l'exactitude. On ne voit pas la lune entiere dans un télescope qui grossit beaucoup (c); il faut assembler, faire accorder les dessins particuliers, pour en faire un plan général. Il est donc nécessaire de veiller bien des nuits & de consumer des années; c'est ainsi que s'exécutent les travaux utiles. Hévélius a poussé l'exactitude jusqu'à vouloir graver lui-même au burin la figure de la lune, afin qu'elle ne fût pas altérée par le graveur (d).

#### §. X.

In falloit donner des noms à ces taches; il voulut d'abord leur donner le nom des hommes célebres de l'astronomie, mais

<sup>(</sup>a) Selenographia, p. 205.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 210.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 206, 241,

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 218,

peur de s'attirer la haîne de ceux qui n'y auroient pas paine (a); il préféra de transporter la terre dans la lune, er ses villes, ses rivieres, ses provinces & ses mers. La ni l'oubli ne pouvoient lui faire des ennemis. Riccioli qu'Hévélius n'osoit pas ; il a écrit sur la face de la lune. as qui ont quelque célébrité, & ses dénominations ont Les astronômes aimerent mieux y trouver Hypparque, Képler, Galilée, que l'Afrique, l'Asie, la mer Médi-🚾 , la Sicile & le mont Etna. Riccioli impose les grands Maux points les plus remarquables, & réserve de petits pour de petites taches. Riccioli distribuoit dans le globe otre satellite des terres pour l'immortalité; on voit qu'il pas oublié ses confreres de la société; ils y sont en grand mais c'est qu'elle a réellement produit beaucoup de 105. Le Pere s'y est placé lui-même à côté de son ami & ton coopérateur le P. Grimaldi; & qui pourroit l'en blâmer? cité des noms moins connus que le sien, des noms honorés Tr moins d'ouvrages. Ceux de Riccioli ont vécu long-tems, 🔻 vivront encore. La vraie modestie, toujours compagne de <sup>1</sup> justice, doit prendre son rang; on n'ignore pas que nous vons un ressort qui nous éleve souvent trop haut, & la modestie, en se plaçant trop bas, semble s'approcher de l'hyocrisie.

## §. X I.

HÉVÉLIUS, qui donne toujours beaucoup plus de choses que ne promet le titre de ses ouvrages, traite dans celui-ci de la théorie de la lune; il présere les explications de Tycho par des cercles & par des épicycles, à celle de Képler par une

ellipse. Ce n'est pas qu'il ne crût celle-ci meilleure, & plus vraie, mais c'est qu'elle étoit difficile, embarrassée; elle renfermoit un magnétisme, qui n'étoit pas clair comme cause, & dont les effets n'étoient pas trop calculables; disons aussi que l'hypothèse de Tycho pour la lune étoit encore plus généralement répandue (a). Quoique Képler eût remplacé Tycho, & l'emportat sur lui par des institutions meilleures, les pensées de Tycho avoient encore la prépondérance; & lorsque l'histoire politique nous montre des Rois oubliés si vîte pour leurs succelleurs. l'histoire des sciences nous montre une influence plus longue; on a au contraire plus d'empire lorsqu'on n'est plus, & le successeur immédiat & légitime est long-tems à se faire reconnoître.

Depuis Galilée, on avoit toujours observé que les étoiles, vues dans les lunettes, perdoient leurs rayons, devenoient plus petites, en proportion de la force de ces instrumens; on ne leur appercevoit ni disque, ni diametre sensible. Hévélius crut avoir le moyen de leur en conserver un, en se servant d'une lame de métal percée d'un petit trou (b). Mais Havgens pense que cet effet naît de quelque erreur de la vue, parce qu'en se servant d'un verre un peu ensumé, on ne les voit que comme des points (c). Il semble que l'usage des diaphragmes (d) pour ôter la lumiere superflue, tant de Vénus, de Mercure, que de Mars, foir dû à Hévélius. Ces aftres, sur-tout les deux premiers, vus dans les lunettes, nous éblouissent par leur éclat. Il faut donc leur enlever un excès de lumiere qui fatigue l'organe, & qui empêche de les voir

<sup>(</sup>a) Selenographia, p. 169.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 36. (c) Hugenii opera, p. 540.

<sup>(</sup>d) Les diaphragmes sont des anneaux de

carton, ou de métal, d'une ouverture moins grande que celle de la lunette, & que l'en applique sur l'objectif pour en reserver l'esverture; & diminuer la quantité de lumiere.

distinctement; c'est ce que l'on fait en posant sur l'objectif un cercle d'une moindre ouverture.

#### S. XII.

Hévélius ayant cru trouver un moyen de donner un diametre aux étoiles, proposa de le mesurer en le comparant aux taches de la lune (a). Elle en offre en effet de toutes grandeurs; mais quand même les étoiles auroient un diametre sensible, cette comparaison, qui n'est qu'une estime, & qui se fait de mémoire, n'auroit pas réussi; elle differe peu de la méthode de Hortensius & ne la vaut pas (b). On revient toujours aux idées qui sont familieres, on les croit propres à tout, parce qu'on les a toujours fous la main. Hévélius voyoit toute l'astronomie dans la lune, il a en effet épuisé cette matiere & traité dans le plus grand détail, de tout ce qui concerne cette planete. Il remarque que ses éclipses paroissent commencer plus tôt & finir plus tard à l'œil nu que dans les lunettes. Cependant, par un phénomène contraire, leur grandeur semble plus petite à la vue simple. Le premier de ces phénomènes est l'effet de la pénombre, qui n'est qu'une diminution de clarté, & qui est moins sensible lorsque nous augmentons la puissance de notre organe par un instrument. Le second naît de la dilatation de la lumiere sur les parties obscures; elle diminue l'apparence de la partie éclipsée, & la fait paroître plus petite à l'œil nu; & comme la quantité de lumiere reçue dans l'œil dépend de l'ouverture de la prunelle, il s'enfuit que jadis les divers astronômes estimoient disséremment les tems & la grandeur des éclipses. Les télescopes qui, à même ouverture, donnent la même quantité de lumiere, ont établi plus d'uniformité dans les dissérens résultats (2). Hévésius enseigne que les occultations des étoiles par la lune sont les phénomènes les plus propres à la recherche des longitudes. En esset leur disparition instantanée est un signal sur lequel on ne peut pas hésiter, au lieu que les phases d'une éclipse de lune ont toujours un tems de doute & d'incertitude. Ce doute sur le tems produit une erreur sur la dissérence des longitudes, qui n'est comme on sait, que la dissérence des tems où deux observateurs, placés en dissérens points du globe, ont observé la même phase, ou le même signal.

#### S. XIII.

Hévélius, dans cet ouvrage, discute avec beaucoup de sagacité toutes les opinions anciennes, & détruit des erreurs honteuses, trop long-tems conservées; c'étoit pour le tems une astronomie philosophique. Il établit ici que les cieux ne sont point solides, qu'il n'en existe qu'un seul, ou plutôt un vaste espace rempli d'un fluide infiniment rare (b). Le soleil est rond, formé en globe, composé de matieres hétérogènes, sujet à des altérations & à une sorte de corruption, comme la production irréguliere de ses taches semble le prouver (c). La lune est un corps opaque, un globe entier dépouillé de toute lumiere propre, & même de transparence. Cette opinion étoit encore contestée (d). Hévélius établit que la couleur est dans les corps célestes le caractère de ceux qui luisent par eux;

cation de l'anneau n'en seroient pas moins vrais quand Saturne auroit une lumiere propre; (de Saturni facie, pag. 3). Où n'étoit donc pas bien sûr de la distinction des étoiles, qui ont une lumiere propre, & des planetes, qui toutes ont une lumière empruntée. On respectoit du moins les partisans de l'opinion contraire.

<sup>(</sup>a) Hévélius, Selenogr. p. 151 & suiv.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 157. (c) Ibid. p. 77.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 114. Hévélius, en établiffant son système sur

Hévélius, en établiffant son système sur les apparences de Saturne, & posant pour principe que cêtte planete est éclairée par le soleil, ajoute que le système & l'expli-

nêmes. Les étoiles en ont, & ces couleurs ne naissent pas dans notre atmosphere, puisqu'elles ne sont pas les mêmes pour outes les étoiles. Leur scintillation & leur couleur sont donc a preuve d'une lumiere propre & native (a).

La lune n'est point un miroir, comme les anciens l'avoient ru. Un miroir renvoie une image dans un point unique; & si a lune en étoit un, elle promeneroit sur la terre pendant la suit l'image du soleil; elle ne seroit visible que par cette mage, elle ne le feroit qu'un peu de tems, & le soleil n'y paroîtroit que comme une petite étoile; mais la lune est hérissée l'aspérités, elle est raboteuse pour nous renvoyer une lumiere plus étendue (b). C'étoit l'application des mathématiques à la théorie des miroirs, qui permettoit ces conclusions & cespreuves. Hévélius compare les taches claires de la lune aux montagnes, aux plaines, & les taches obscures aux mers & aux lacs de la terre (c).

#### 6. XIV.

CET observateur si exact & si attentif, ne consuma point tant de nuits à considérer la lune & ses taches, sans observer le balancement de son globe. Hévélius, par une observations assidue du phénomène de la libration, completta l'explication commencée par Galilée. Celui-ci avoit connu deux causes, l'une qui naît de la parallaxe, l'autre du changement de latitude (d). Hévélius en découvrit une troisieme, c'est le mouvement en longitude.

C'est un phénomène reconnu, que la lune nous présente toujours la même face. Les anciens astronômes jusqu'à Copernic

<sup>(</sup>a) Selenographia, p. 38.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 130.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 134, 221,. (d) Suprà \_ p. 133,-

même & jusqu'à Tycho, faisant marcher la lune dans un cercle autour de la terre, tandis qu'elle décrit un ou deux épicycles (a), supposoient nécessairement qu'elle avoit un mouvement sur son centre, afin de nous présenter toujours le même hémisphere. Képler, qui donna des notions plus simples & plus justes du système du monde, qui n'admit qu'une route unique & elliptique, effaça cette idée de la rotation de la lune (b). On reprit celle d'un corps qui circule attaché à une verge (c). On trouva naturel que la terre ne vît qu'un seul hémisphere de la lune; cette supposition n'étoit point contraire aux deux causes imaginées par Galilée. Mais Hévélius, suivant la lune dans son orbite, vit que tantôt dans la partie de son globe qui précede, tantôt dans celle qui suit, elle découvroit ou cachoit quelques taches; c'étoit une nouvelle libration dans le sens de la longitude : il ne se trompa pas en jugeant qu'elle appartenoit à l'inégalité du mouvement de la lune. L'explication de ce phénemène fut simple; il suffit alors de changer le regard de la planete; ce regard n'est pas dirigé exactement à la terre, il tend au centre de l'orbite de la lune, c'est ce centre qui lui voit toujours la même apparence sans libration. Mais la terre est placée au foyer, elle ne voit l'astre, comme si elle étoit au centre, que lorsqu'il est dans la ligne des absides, qui passe par le centre & par le foyer; partout ailleurs elle le voit un peu de côté, elle doit donc y appercevoir de nouvelles parties & de nouvelles taches, qui se montrent ou qui disparoissent suivant les pas de la lune dans son orbite. Hévélius n'alla pas plus loin , la vérité entiere étoit réservée à Dominique Cassini. Cette nouvelle libration, manquée par Hévélius en 1647, &

découverte

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astronomie moderne, Tom. I, p. 360 & 409.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 355. (c) Epift. Aftron. Cop. 555.

découverte par lui en 1654(a); & ce qu'il y a de fingulier, c'est que Galilée, en ayant apperçu les effets, les avoit expliqués par la libration en latitude (b). Hévélius, faisant le dénombrement des vraies causes, remit ces explications dans leur ordre véritable. Il ajoura à la figure de la lune l'étendue & tous les changemens de la libration en trois sens différens, ce qui n'avoit pas été déterminé avant lui.

#### §. X V.

La figure bizarre de Saturne, tantôt accompagné d'anses. ou de satellites attachés à son disque, tantôt rond & isolé comme les autres planetes, étoit le tourment des astronômes; on s'épuisoit en conjectures. Hévélius n'osa d'abord décider si Saturne étoit un corps rond ou elliptique, s'il étoit simple ou composé de trois corps; si cette apparence variée étoit durable par des retours périodiques, ou si elle étoit accidentelle, & pour un tems plus ou moins long. Il ne savoit si ces deux fatellites, unis à Saturne, se mouvoient autour de lui, ou si c'étoit lui-même qui, par une rotation sur son axe, développât ainsi, sous différens aspects, sa figure irréguliere (c). Hévélius se décide enfin pour ce dernier sentiment; il regarde l'apparence de Saturne, revêtu de ses anses, comme sa face naturelle & native (d). Il crut de bonne foi que la planete étoit formée de trois corps ou globes séparés; il donne des noms à toutes les figures différentes sous lesquelles cette planete se montre à nous; & après les avoir suivies, ou par lui-même, ou par les observations déjà faites pendant trente années, & dans une révolution de Saturne autour du Soleil, il prononce

Tome II.

<sup>(</sup>a) De motu luna libratorio, p. 3. (b) M. de la Lande, Aftr. art. 3178.

<sup>(</sup>c) De Saturni facie, p. 2. (d) Ibid. p. 13.

que Saturne a un triple corps. Celui du milieu est de forme elliptique, les deux autres ne sont pas non plus des globes sphériques, ce sont des lunules, ou des especes de croissant, de courbure hyperbolique, attachés invariablement par leus pointes au corps du milieu, en laissant cependant un intervalle; ils font éloignés de ce corps, mais ils se meuvent avec lui autour d'un axe, & dans une période, qui est égale à celle de la révolution de Saturne autour du Soleil (a). Hévélius le trompoit; si Saturne avoit eu la forme qu'il lui supposoit, il n'auroit pu présenter différentes faces au Soleil, & à la Terre placée près de cet astre, qu'en ne tournant point sur son axe. C'est parce que la lune tourne sur elle-même, & précisément dans un tems égal à sa révolution périodique, qu'elle nous présente toujours le même hémisphere (b). L'astronôme cherche ensuite à pénétrer la cause de cette rotation imaginaire de Saturne, & il la trouve dans la disposition des fibres magnétiques, inventées par Képler, & dans les pôles amis & ennemis, qui s'attirent & se repoussent (c). Hévélius conçut une grande joie de cette explication; il crut la découverte si réelle & si grande, qu'il pensa devoir l'annoncer avec modestie. Il ne prétend pas, dit-il, que les tems de la période & des phases ne puissent être rectifiés par la postérité plus éclairée; il a cru se faire illusion; il a douté lui-même s'il tenoit en effet la vraie cause des bizarreries de Saturne (d). Nous savons aujourd'hui, & il ne tarda pas long-tems à savoir qu'il avoit raison d'en douter, il ne la tenoit pas. Elle devoit paroître dans ce tems même, mais non par lui; elle étoir réservée à un homme, citoyen comme lui d'un pays libre, utile par l'invention, comme

<sup>(</sup>a) Hevel. de Saturni facie, p. 4 & 5. (b) Infrà, Liv. X.

<sup>(</sup>c) De Saturni facie, p. 29. (d) Ibid. p. 3.

Hévélius le fut par l'amas des faits, observateur moins assidu, mais qui voyoit mieux en voyant moins.

#### S. XVI.

CET homme fut Christian Huygens, seigneur de Zuylichem; fils d'un homme éclairé, Constantin Huygens, secrétaire & conseiller des Princes d'Orange; il naquit à la Haie le 14 Avril 1629: envoyé à Leyde en 1645 pour l'étude du droit; il y trouva Schootten, le commentateur de Descartes, qui l'introduisit dans les voies de la géométrie élevée. C'est de là qu'il partit pour remplir sa destinée, & pour amener les progrès que les sciences attendoient de lui.

Nous ne parlerons point des premieres inventions de Huygens; la géométrie n'est point de notre objet: nous ne marquons ici que les idées, qui ont concouru à dévoiler les secrets de la nature céleste. Huygens sentit toute l'importance de la découverte des télescopes; l'art de les construire avoit sait peu de progrès, ces instrumens se multiplioient sans devenir meilleurs. Hévélius avoit travaillé lui-même des verres, il donna les préceptes de l'art de les tailler & de les polir (a); mais la pratique n'avoit pas sans doute entrepris d'augmenter leur puissance de grossir, & n'osoit passer une certaine longueur de soyer. Huygens l'osa; il s'appliqua à la routine mécanique de ce travail, avec le génie qui abrège & persectionne les opérations. Hévélius ne paroît avoir construit que des télescopes de 10 à 15 pieds (b). Huygens en eut bientôt un de douze & un de vingt-deux pieds, qu'il avoit saits lui-même (c). Ce dernier télescope, bien

<sup>(</sup>a) Selenographia, p. 1 & suiv. (b) De Saturni facie, p. 11.

<sup>(</sup>c) Hugenii opera, pag. 536, 537 &

# 12 T

fapérieur à celui de Galilée (a), le mit en état de considérar avec distinction & détail ce qui ne s'étoit offert que consusément à Galilée; il voulut revoir tout ce que Galilée avoit vu, pour s'efforcer ensuite à voir plus. Il chercha des satellises autour de Vénus, de Mercure & de Mars, & n'en trouva pas; il n'apperçut autour de Jupiter que quatre satellises, malgré la prétention du P. de Rheita. Il observa les bandes du disque de cette planete; il en vit une obscure sur le globe de Mars. Ensin en examinant les étoiles, & en s'assurant qu'elles n'avoient point de diametre sensible dans les lunettes, il découvrit une nébuleuse, jusqu'alors inconnue dans le baudrier d'Orion (b).

#### S. XVII.

Ce n'étoit encore que l'essai de son télescope; il considéra la planete de Saturne, & il la vit avec tant de netteté, que son imagination ne put y retrouver le vieillard accompagné de ses écuyers, ni les disques attachés à un plus grand, ni les lunules hyperboliques d'Hévélius. Il vit une bande lumineme qui tenoit au corps de la planete, qui le ceignoit par le milieu comme une écharpe, & qui s'étendoit au dehors pour lui former comme deux anses (c). Plus ce phénomène lui parut singulier, plus il jugea nécessaire d'en suivre les variations ou la constance. Avec le tems, il vit ces anses se rétrécir, devenir un silet de lumiere, puis ensin disparoître (d). Saturne resta rond, mais l'observateur ne l'abandonnoit pas. Au bout d'un tems les anses reparurent (c), elles s'élargirent de nouveau graduellement, &

<sup>(</sup>a) Le premier groffisseit quarante-huit fois, le second près de cent fois. Le second avoit deux oculaires combinés; voilà le gremier exemple que nous en connoissens. Ibid. p. 537.

<sup>(</sup>b) Hugenii opera, p. 539 & suiv.

<sup>(</sup>c) Le 15 Mars 1655. Ibid. p. 541.

<sup>(</sup>d) Le 16 Janvier 1656. Ibid. p. 544. (e) Le 13 Octobre 1656. Ibid. perg.

elles prirent une étendue qui permit de distinguer que des deux côtés du globe de Saturne ces anses renfermoient un espace, un vide à travers lequel on voyoit le ciel & les petites étoiles que le hasard y faisoit rencontrer (a). Roberval crut que ces anses, formées en arc, étoient des vapeurs élevées en certains tems de la zône torride de Saturne (b). Mais indépendamment du peu de vraisemblance de cette conjecture, pourquoi les autres planetes, plus proches du foyer de la chaleur, ne présentent-elles pas des apparences semblables? Les PP. Fabri, Riccioli ne furent pas plus heureux (c).

Voici le compte que Huygens put se rendre de ses observations: puisque cette bande est lumineuse comme Saturne. elle a donc comme lui une masse solide & capable de résléchir la lumiere. Cependant cette masse ne s'anéantit pas lorsqu'elle disparoît; on ne peut supposer qu'elle change de nature, & qu'elle perd & recouvre périodiquement la capacité de réfléchir les rayons solaires. Il est plus vraisemblable de croire que ces variations viennent de sa figure & de sa position. Huygens (d) imagina que cette bande lumineuse étoit une espece d'anneau circulaire, qui enveloppoir Saturne, à une distance partout égale de son globe (e). Il faut concevoir qu'il se soutient à la maniere des voûtes; si la terre étoit enveloppée d'une pareille ceinture pierreuse, placée dans son atmosphere, toutes les parties pesantes de cette voûte, sollicitées à tomber vers le centre du globe, s'appuieroient mutuellement par leur courbure, & demeureroient suspendues. Cet anneau, qui a une largeur assez considérable, na qu'une épaisseur très-petite; il a une position

<sup>(</sup>a) C'est le Pere de Clarque qui fit cette observation d'une étoile vue entre Saturne & son anneau, Smith. opt. p. 440.

M. de la Lande, Aftron. art. 3229.

<sup>(</sup>b) Hugenis opera. p. 56. (c) lbid. p. 560 & fuiv.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 560 & suiv. (e, Voyez la figure 12.

netes principales. Il n'en fallur pas davantage, l'univers étoit complet.

Huygens, possesseur de cette explication ingénieuse & graie de la nature & des apparences bizarres de l'anneau, osa prédire le tems où Saturne en paroîtroit dépouillé. Il ne manquoit à sa théorie que cette consirmation; car dans les choses enchaînées & périodiques de cet univers, c'est la prédiction de l'avenir qui prouve la connoissance entiere du passé. Huygens en 1659, annonça que Saturne paroîtroit rond au mois de Juillet ou d'Août 1671; le phénomène parut à la sin de Mai (a); Huygens se trompa de deux mois, c'étoit peu pour ces commencemens: & sa théorie persectionnée par le tems, nous a mis à portée de prédire les phases semblables avec plus d'exactitude.

## S. XIX.

Hévèllus avoit pu se méprendre sur la cause des apparences de Saturne; il saut de la sorce pour planer sur les saits: son génie ne l'éleva pas si haut que celui d'Huygens, mais il avoit le talent & la constance de suivre & de recueillir les saits. Observateur exact, assidu, Hévélius remarqua l'impersection de toutes les Tables (b); les meilleures de son tems s'écartoient quelques d'une demi-heure sur le tems des éclipses (c): c'étoit plus que les Tables indiennes, trouvées dans l'Inde par M. le Gentil (d). Ainsi, malgré les efforts d'Hypparque, de Ptolémée, de Tycho & de Képler, malgré les siecles écoulés entre les restaurateurs d'Alexandrie & les restaurateurs Européens, l'astronomie étoit moins avancée qu'elle ne le sut jadis relativement à la connoissance des vrais mouvemens célestes;

<sup>(</sup>a) Hugenii opera, p. 587 & 639. Transact. philos. 1671. No. 78.

<sup>(</sup>b) Hévélius, p. 38 & 46.

<sup>(</sup>c) Hévélius, Mercurius in Sole vifus

<sup>(</sup>d) Histoire de l'Astr. anc. p. 114.

mais celle des causes avoit déjà fait quelques progrès. Hévélius sentoit qu'il falloit une observation assidue, des observatoires multipliés, & des instrumens persectionnés. Il invitoit les grands & les riches à concourir aux progrès de l'astronomie (a); elle ne marche qu'avec des dépenses; c'est aux princes à la protéger, c'est aux riches à ouvrir leurs trésors, & à employer le superstu du luxe pour enrichir l'esprit humain.

Hévélius observa en 1661 le troisseme passage de Mercure sur le Soleil, arrivé depuis l'invention des lunettes; il le vit sur l'image aggrandie du Soleil, reçue dans une chambre obscure. La petitesse de la planete l'étonna: Gassendi, qui en 1631 l'avoit vue le premier sur le Soleil, jugea qu'elle avoit un diametre de 20'; Hévélius trouva ce diametre de 12' & de 6' 3' dans la distance moyenne (b), ce qui est assez exact. Il se servit ensuite de ce diametre comme d'un module pour mesurer le diametre des autres planetes & des étoiles; en choisissant les circonstances où ces astres se trouvoient près de Mercure, au tems de sa plus grande digression du Soleil, il les considéroit tous à travers une lame de métal, appliquée à la lunette & percée de différens trous circulaires; il marquoit chaque ouverture, qui circonscrivoit exactement le petit disque d'un de ces astres, & les rapports de grandeur de ces cercles étoient les rapports de la grandeur des corps célestes. Il crut que les étoiles nommées Rigel, la Chevre, Arcturus étoient égales à Mercure (c), il se trompa; il pensoit les avoir dépouillées du rayon. nement qui amplifie leur apparence, elles ne l'étoient pas.

## §. X X.

A PEU PRÈS dans ce tems, Mouton, astronôme, prêtre

Tome II.

(b) Hévélius, ibid. p. 64, 80, 83.

<sup>(4)</sup> Hévélius, Mercurius in fole visus, pag. 3.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 90, 95.

de Lyon, faisoit sans éclat des observations utiles; il sut peu connu, & méritoir de l'être davantage: ses observations sont voir que le génie peut prévenir les progrès des sciences, & en se passant des moyens de perfection qui manquent encore, parvenir cependant à une assez grande exactitude. En 1659 & 1661 il tenta de mesurer le diametre du soleil. Les instrumens, qui servoient à mesurer l'angle de ce diametre, étoient susceptibles d'erreurs considérables; une erreur de deux ou trois minutes étoit énorme sur une quantité de trente minutes : aussi tous les astronômes différoient-ils beaucoup dans cette mesure. On faisoit alors peu d'usage du pendule & de son isochronisme reconnu par Galilée. La difficulté de compter les vibrations, & sur-tout celle de déterminer la durée de ces vibrations, en rendoient l'usage difficile. Hévélius l'employa cependant dans l'éclipse de soleil du 11 Août 1654; il se servit d'un pendule qui faisoit 39 vibrations par minute, & 2340 par heure (a). On peut croire que ces nombres & ces déterminations avoient beaucoup d'incertitude. Mouton employa le pendule plus ingénieusement, il conçut l'idée de mesurer le diametre du soleil par le tems que son globe met à traverser le méridien; il représenta ce cercle par deux fils à plomb suspendus & placés dans le sens de la méridienne; le premier sert à mirer au second, & à s'assurer que l'on est dans le plan du méridien. Alors le tems écoulé entre le moment, où le soleil paroît toucher le plus éloigné des fils, & le moment où il le quitte, après l'avoir traversé, peut donner en effet la mesure de ce diametre; car en conséquence de ce que le cercle entier de l'équateur y passe en 24 heures, 15 secondes de ce cercle y doivent passer en une seconde de tems. Si le globe du soleil

<sup>(</sup>a) Hévélius, Epift, de utriusque luminaris defettu, 1654, p. 54,

occupe 30 minutes, il sera donc deux minutes à passer. Mouton employa le pendule pour déterminer le tems de ce passage; mais il falloit connoître la durée des vibrations de ce pendule : voici comme il s'y prit. Il plaça un troisseme fil vers la gauche, dans une direction qui faisoit un angle avec les deux fils de la méridienne. Ce troisieme étoit dans un cercle vertical. Le pendule étant mis en mouvement, il observa le moment où le soleil touchoit ce troisieme fil, & il commença à compter les vibrations jusqu'au moment où le soleil toucha le fil de la méridienne. Il répéta cette expérience un grand nombre de jours, pour s'asfurer du nombre de ces vibrations; ensuite il calcula par la trigonométrie l'arc de l'équateur, compris dans cet intervalle (a). Mouton eut donc le nombre de minutes & de secondes de l'équateur, qui répondoit au nombre-des vibrations du pendule. L'invention de Huygens ne lui étoit pas encore parvenue, il ne s'éleva point à l'idée d'un instrument qui devînt une horloge perpétuelle, & une mesure de tous les momens; mais son industrie lui en procura un qui le mit à portée de faire une opération importante. Il compta combien son pendule faisoit de vibrations pendant le passage du globe du soleil au méridien. & il en conclut que le diametre de cet astre, lorsqu'il est le plus loin de la terre, est de 31' 31 ou 32" (b). La détermination étoit plus exacte que celle qui fut faite peu de tems après par Auzoût & par Picard. M. de la Lande n'a pas trouvé plus d'une feconde à en retrancher (c), quoiqu'il se servit d'un excellent micrometre objectif. C'est un grand mérite que celui de dévancer ainsi son âge, & d'atteindre une précisson éloignée de plus d'un siecle.

<sup>(</sup>a) Mouton, Observat. diametr. folis, pag. 81.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 103. (c) Aftron, ast, 1386.

#### S. XXI.

Le phénomène le plus extraordinaire de l'astronomie, c'est l'apparition subite des nouvelles étoiles: les étoiles, qui semblent avoir éminemment la constance des choses célestes, sont nommées fixes, parce qu'en général leurs positions, leurs distances, leurs grandeurs sont les mêmes depuis qu'il existe des observateurs, parce que le tems, qui change tant de choses autour de nous, n'a point altéré sensiblement cette Hiérarchie composée de tant d'individus, où l'ordre, les rangs & les dignités semblent inaltérables. Les hommes croyent pouvoir juger, par l'expérience du petit nombre de leurs années, & nous allons apprendre ici que l'expérience des siecles est encore trompeuse. Il y a deux mille ans qu'Hypparque apperçut une nouvelle étoile. Tout ce qui naît peut périr, tout ce qui se montre inopinément peut disparoître de même, les étoiles devoient à la rigueur perdre leur privilége & leur réputation de conftance. Cependant le phénomène étoit rare, une regle ne doit pas être détruite par une exception; on leur laissa leur nom. & leur fixité. Depuis le tems d'Hypparque, on dit en avoir vu une nouvelle sous le regne d'Adrien. Cuspinianus en apperçut une autre dans la constellation de l'aigle en 389; elle parut aussi belle que Vénus, & brilla pendant trois semaines. Au neuvieme siecle Hally & Albumasar en découvrirent une troisieme dans le Scorpion; elle parut pendant quatre mois avec une si grande clarté, que la lune la surpassoit à peine quatre fois en lumiere. Une quatrieme se montra en 945, & une cinquieme en 1254, suivant Cyprianus Leovitius (a). Mais ces apparitions mal circonstanciées & sans détails, ont

<sup>(</sup>a) Calkini, Elem. d'astron. p. 59.

peu d'autorité; on ne sait si des cometes n'ont pas été prises pour des étoiles. Le phénomène le plus décisif, parce qu'il fur bien observé, est l'apparition de l'étoile de 1572 (a). Sa disparition, qui ne se fit pas long-tems attendre, prouva complettement que les astres les plus fixes n'avoient pas une permanence absolue. Lorsque les observateurs se multiplierent, lorsque le ciel eut un plus grand nombre de témoins, ses inconstances & ses pertes, long-tems cachées, furent mises à découvert. David Fabricius découvrit une nouvelle étoile dans le col de la baleine en 1596; Guillaume Janson une dans le col du Cigne en 1600; enfin Képler une troisieme en 1604 (b). La premiere & la troisseme disparurent en peu de tems: la seconde seule persévéra pendant vingt-une années; puis enfin, comme si elle étoit parvenue à la vieillesse, elle s'affoiblit & disparut. Il n'y ayoit donc rien à conclure de ces phénomènes, finon que parmi les étoiles, quelques-unes naissoient comme nous, étoient sujettes comme nous à la destruction, avec des inégalités de durée & de vie semblables à celles de tous les individus. Mais en 1638 Holward (c) revir l'étoile de la Baleine, & à peu près au même lieu où elle avoit été apperçue par Fabricius. Il ignoroit sa premiere apparition, il la perdit lorsqu'elle se cacha dans les rayons du soleil; & lorsque cet astre, en s'avançant dans l'écliptique. eut rendu visibles les étoiles de la Baleine, Holward ne retrouva plus son étoile, quoiqu'il la cherchât avec soin: mais il dût être étonné de la revoir tout à coup le 7 Novembre 1639 (d)... On la vit les années 1644, 45, 46, 47, 48, avec des alternatives de disparition & de renaissance, telles qu'on ne

<sup>(</sup>a) Saprà, Tom. I, p. 381. (4) Suprà, p. 33.

<sup>(</sup>c) Jean Phocillides Holward.
(d) Historiola mira stella p. 148.

la vit jamais une année de suite. Hévélius la suivit constamment en 1648 & en 1660 (a). Dans son grand éclat, elle paroissoit comme une étoile de la troisieme grandeur, elle descendoit par degré jusqu'à la sixieme, & s'évanouissoit.

#### S. XXII.

IL étoit donc évident que cette étoile avoit des retours, elle n'étoit point de l'espece de celles qui disparoissent pour toujours, ni de celles qui ne disparoissent jamais; elle luisoit, s'éteignoit pour luire de nouveau après un tems; ses seux & sa lumiere étoient assujettis à des vicissitudes & à des saisons, comme les choses de la terre: mais quelle étoit la cause qui allumoit ainsi, qui faisoit revivre les étoiles séparées & semées dans l'espace?

Riccioli eut une idée ingénieuse (b); il pensa que ces étoiles sont créées, sont existantes depuis le commencement des choses, mais qu'elles ne sont pas lumineuses dans toute l'étendue de leur globe; une partie est brillante, l'autre est obscure. Malheureusement le Pere gâta cette idée par la superstition, l'astrologie se méloit encore à tout; il crut que Dieu avoit produit ces astres, ainsi mêlés de lumiere & de ténebres, pour se ménager des signes extraordinaires. Il les laisse sans éclat quand il n'a rien à annoncer aux hommes, il tourne & sait briller tout-à-coup ces étoiles, lorsqu'il lui plaît de donner à la terre des avis ou des leçons. L'existence, la formation du monde sont d'assez grands miracles; l'astronomie, qui cherche à le connoître pour admirer son auteur, n'en doit point supposer d'autres. Ici elle n'avoit qu'une chose à faire; elle voyoit des

- il falloit en chercher la regle. Bouillaud eut la gloive



de la soupçonner & de la découvrir (a). Il supposa, comme Riccioli, que le globe des étoiles avoit une partie obscure, mais il donne à ce globe une rotation sur lui-même, qui fait **Luccéder à nos yeux la partie lumineuse & la partie obscure.** Par la comparaison des tems des apparitions, il trouva que cette rotation de l'étoile de la Baleine avoit une période de 333 jours, pendant laquelle s'operent tous les progrès de son aggrandissement & de sa diminution. Dans cet intervalle, elle ne paroît que quatre mois, & son plus grand éclat ne dure que quinze jours. Cette supposition d'un mouvement sur l'axe paroît la seule admissible (b). Nous avons dit (c) qu'il étoit impossible que ces étoiles décrivissent des orbites, elles changeroient de lieu dans le ciel; elles ne peuvent non plus s'avancer & reculer en ligne droite dans la direction du rayon visuel, elles se montreroient, comme elles disparoissent, graduellement. Il reste encore cependant bien des variations à expliquer; nous avons beau pénétrer dans les choses, nous rencontrons toujours des mysteres : tantôt cette étoile augmente plus vîte qu'elle ne diminue, tantôt elle diminue en moins de tems qu'elle n'a augmenté. Le tems de son apparition n'est pas toujours le même; quelquefois elle brille pendant quatre mois, & d'autres fois pendant trois seulement; son plus grand éclat est variable, on la voit égaler les étoiles de la seconde grandeur, & dans d'autres apparitions, elle n'atteint pas les étoiles de la troisieme. Enfin, ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'Hévélius, qui suivoit constamment ses vicissitudes, assure qu'elle a été quatre ans sans reparoître (d). On ne peut douter qu'elle n'ait le plus souvent des retours réglés après 333 jours; il parost

<sup>(</sup>a) Bullialdi ad afronomes Monita duo,

<sup>(</sup>c) Suprà, p. 38.

<sup>(6)</sup> M. Cassini, Elem. d'Astron. p. 66.

<sup>(</sup>d) Cassini, Elémens d'astronomie,

vraisemblable que cet astre a un mouvement de rotation, qui produit ces retours périodiques, mais il y a certainement quelqu'autre cause qui en astere la régularité, & qui fait varier la grandeur & l'éclat de cette étoile. Si l'homme n'a pas tout dit sur ces phénomènes extraordinaires, il faut se rappeler qu'il ignore tant de choses autour de lui, & on peut s'étonner qu'il ait vu, suivi & expliqué, souvent si heureusement, les révolutions de ces empires éloignés.

#### S. XXIII.

Louis XIV commençoit à régner par lui-même en France; Colbert lui inspiroit la grandeur, & ces utiles dépenses pour les arts, qui sont une semence pour une récolte abondante. Louis avoit un desir de gloire que la France ne pouvoit remplir; tout ce qui s'élevoit comme lui attiroit ses regards, lui devoit des hommages, & méritoit ses bienfaits. Colbert envoya au nom du Roi une somme d'argent & une pension à Hévélius. On peut juger si l'ame d'un homme de lettres, ouverte à tous les sentimens nobles, & sur tout à la gloire, est touchée d'une réputation, qui, malgré la distance, a de si grands effets, & combien il s'honore du tribut payé par un grand Roi au génie lointain & étranger. Louons l'amour de la gloire, qui chez les Rois est un ressort utile, & qui produit de tels encouragemens. Hévélius s'en acquitta en dédiant à Colbert son premier ouvrage sur les cometes (a), qui sut bientôt suivi d'un livre plus considérable, de sa Cométographie, où il épuise tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit jusqu'à lui sur la nature comme sur les mouvemens de ces astres singuliers & passagers. Indépendamment

<sup>(</sup>a) Prodromus cometicus.

des observations & des recherches d'Hévélius, il y a dans ces deux traités une grande érudition astronomique; & cette sorte d'ouvrages sert aux progrès des sciences, parce que tous les faits y étant rassemblés, ils offrent un tableau des connoissances. Les opinions s'éclairent ou le détruisent les unes par les autres; on voit d'un coup d'œil tout ce qu'on a fait, & une partie de ce qui reste à faire.

# S. XXIV.

L'occasion de ce travail d'Hévélius fut une belle comete qui parut dans le mois de Décembre 1664, & de Janvier 1665. Comme au milieu de son cours elle s'enveloppa dans les rayons du soleil, & qu'elle parut le soir après avoir paru le matin, plusieurs savans en firent deux cometes différentes (a). Hévélius ne s'y trompa pas, il la fuivit & l'observa avec le plus grand soin. Il falloit profiter de son apparition, il quitta tout pour elle (b). La comete parut près le bec du Corbeau; elle avoit d'abord une lumiere foible, un noyau de 3 à 4', & en tout avec sa chevelure, une étendue de près de douze. Hévélius, au moyen d'un fort télescope, apperçut que le noyau n'étoit pas unique & partout également dense, mais comme composé de plusieurs parties séparées & distinctes, les unes plus, les autres moins claires (c); les disques des cometes ont donc des taches. Hévélius crut même appercevoir que ces taches avoient changé de place relativement au centre de la comete (d). Il conçut pourquoi les cometes paroissoient tout à coup & disparoissoient de même; ce n'étoit, selon lui, qu'une aggrégation de matiere, seulement pour un tems, également facile à former

Tome II.

(c) Ibid. p. 3. (d) Ibid. p. \$.

<sup>(</sup>a) Prodromus cometicus, p. 22.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 2. رند) لأورد الإد

& à dissiper. Il espéra qu'il pourroit être le témoin de l'opération; le 6 Janvier il apperçut une altération dans le disque de la comete, qui lui persuada que le noyau alloit se disfoudre (a).

Cette comete eut une queue des le commencement de son apparition; en passant près du soleil, cette queue diminuat beaucoup, la comete n'eut presque qu'une grande chevelure & une barbe sort large. Les étoiles brilloient à travers la matiere légere, ou le fluide de cette queue (b); Hévélius y vit plusieurs sois un phénomène extraordinaire, c'est une sorte de sucutation & de scintillation. Cornelius Gemma avoit déjà remarqué que quelquesois, & tout à coup ces queues se partageoient en rayons. Ces phénomènes annonceront peut-être aux physiciens modernes la présence de l'électricité.

## §. X X V.

Hévélius établit trois mouvemens apparens dans les cometes. Les deux premiers naissent du mouvement de notre demeure, l'un de la révolution diurne, qui fait tous les jours lever & coucher les astres, l'autre de sa translation autour du soleil, qui change tous les jours les aspects des planetes; le troisseme est propre à la comete, il n'est pas toujours direct, & suivant la suite des signes, comme celui des planetes; il n'est assu-jetti à aucun zodiaque, ni à aucun sens, & il se dirige vers toutes les régions du monde (c). Hévélius pensa que le mouvement circulaire ne convenoit point aux cometes (d). Elles semblent suivre pendant quelque tems un grand cercle de la sphere, mais elles finissent par s'en écarter, & elles éprouvent une désexion marquée. Il traça sur un planisphere toutes les

<sup>(</sup>a) Prodromus cometicus, p. 10.

<sup>(</sup>c) Prodromus, p. 25. (d) Ibid. p. 35.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 7, 8, 9, ii.

positions de la comete, & en réunissant les doux extrémités de cette trace, il trouva que la route entiere avoit une courbure allongée, & une sorme lenticulaire (a):

Les observations exactes & assidues de cet habile astronôme donnerent une confirmation du système de Copernic, ou pour mieux dire, du vrai systême du monde. Cette preuve est du même genre que celle que l'on tire du mouvement des planetes. mais la preuve s'augmente & se fortifie avec le nombre des exemples. Les cometes subissent des alternatives de repos & de mouvement, d'accélération & de diminution de vîtesse. Le mouvement, de retrograde devient direct, passant d'un sens à un sens contraire. Toutes ces, bizarreries resteroient aux cometes, si la terre étoit immobile; il faudroit des bizarreries différentes dans chaque comete; tandis qu'il no faut supposer que différentes positions de notre globe. Il est insensé de créer des absurdités & des chimeres dans l'ouvrage simple & régulier de la nature, pour dispenser un petit corps d'un mouvement qui ne lui nuit pas, & pour lui conférer un privilége qui seroit unique dans l'univers. Mais lorsque la terre, où réside l'observareur, se meut comme l'astre observé, les bizarreries naissent de la complication des deux mouvemens (b).

# I V X X X III

On voit par la Comérographie d'Hévélus combien il étoit observareur diligent & calculateur soigneux; aussi n'a-t-il été précédé que par Tycho, & a-t-il mérité d'être placé au même rang que lui. La question de la parallaxe des cometes l'intéressa beaucoup sur l'intéressa parallaxe de 20' à la

<sup>(</sup>a) Prodromus cometicus, pag. 28, (b) Prodromus, p. 29 & 26, Cometos graphia. p. 589.

comete de 1577, elle étoit trois fois plus éloignée de nons que la lune (a); Hévélius en trouva une de 31' à la comete de 1652, dans sa plus petite distance à la terre, elle sur encore deux fois plus loin que la lune (b). La comete de 1664, dont la parallaxe étoit de 12', fut cinq fois plus éloignée que notre satellite (c). Il étoit donc bien décidé par Tycho & par Hévélius, c'est-à-dire, par les deux plus habiles observateurs de l'Europe, que les cometes n'étoient point des météores de notre atmosphere, mais qu'elles occupoient & traversoient les espaces de l'éther comme les planetes (d). Il n'y avoit plus moyen de faire naître ces astres des exhalaisons de la terre & des matieres inflammables, charriées par ces exhalaisons; elles ne s'élevent pas à cette hauteur. Cependant aux yeux d'Hévélius les cometes n'étoient point des astres durables; il croyoit en avoir vu une prête à se détruire; il établit qu'elles sont formées d'un amas de matieres hétérogènes, & composées de plusieurs corps assemblés (e).

Elles sont produites par les exhalaisons des autres corps célestes; ces corps ont des transpirations comme la terre. On peut le croire sans doute, mais Hévélius n'étoit pas conséquent. Si les vapeurs de notre globe ne sortent point de son atmosphere, ne s'élevent même qu'à une petite hauteur, comment les vapeurs des autres planetes s'élevoient elles davantage? Et tandis que ces produits de la terre retombent sur sa surface, comment ceux des planetes avoient-ils le pouvoir de les quitter & de s'unir pour briller & voyager sous l'apparence de cometes? Mais cette aggrégation, la production spontanée des cometes, étoit un vieux préjugé; Hévélius ne devoit pas croire à leur



permanence; il croyoit avoir vu de ses yeux commencer la dissolution, il en concluoit & le peu de durée de ces astres, & leur naissance fortuite; il les compare aux taches solaires Les cometes sont comme elles des dépurations, elles n'existent point en masse sphérique & en globe, ce ne sont que des superficies, ou du moins des disques avec peu d'épaisseur (a). Cette erreur étoit neuve, & entierement à lui.

#### XXVII.

Hévélius racheta ces erreurs par des idées assez saines sur le mouvement des cometes; Tycho l'avoit cru circulaire (b); Képler voulait qu'il s'accomplît dans une ligne droite (c). Hévélius, toujours persuadé de la naissance fortuite des cometes, & sur-tout de leur peu de durée, trouva le sentiment de Képler plus vraisemblable. C'est en conséquence de leur forme de disque que les cometes ne peuvent prendre le mouvement circulaire; d'ailleurs un cercle, une ellipse, une courbe fermée & qui revient sur elle-même, ne peut convenir qu'à des corps qui ont une révolution périodique & une durée éternelle (d). Hévélius penchoit donc à regarder le mouvement des cometes comme rectiligne. On peut en effet représenter par cette supposition une grande partie de leur route visible pour nous: c'est dans ce sens qu'il faut prendre tous les passages d'Hévélius, où il affirme que le mouvement s'exécute en ligne droite (e), ou presqu'en ligne droite (f); il est certain qu'il a reconnu une déflexion, une courbure marquée & décisive (g); il a vu que cette courbure embrassoit le soleil (h). Cette vérité de

<sup>(</sup>a) Cometog p. 170. (b) Suprà, Tom. I, p. 411.

<sup>(</sup>c) Suprà, p. 121.

<sup>(</sup>d) Hévélius, comet. p. 569.

<sup>(</sup>e) Ibid. p. 568, 569.

<sup>(</sup>f) Ibid. p. 561, 568, 641, 684.

<sup>(</sup>g) Ibid. p. 565, 567, 620, 658.

<sup>(</sup>h) Ibid. p. 623, 658.

fait étoit une découverte nouvelle, nous devons lui en tenir compte. Cependant l'erreur du préjugé lui fut encore utile; il regardoit les cometes comme des météores échappés dans l'éther; il vit que tous les corps qui nagent dans l'air, ceux qui y sont lancés comme les fleches & les bombes, les bateaux qui traversent un fleuve à force de rames, & malgré le courant qui les entraîne, décrivent, soit dans l'air, soit sur l'eau, les uns une courbe que nous nommons la parabole, les autres un poligone dont le contour a une sorte de courbure. Cet exemple sublunaire l'éclaira sur ce qui se passe dans l'éther; les météores, devenus cometes, n'y changent point de nature: Hévélius vir ces cometes décrire encore des lignes paraboliques (a). C'est une belle découverte, c'est un pas de la science! Ce pas nous paroît la suite & l'effet d'un préjugé. Mais que la vérité ne rougisse point de cette origine; qu'importe qu'une eau claire & limpide ait une source impure? Tout est mêlé sur la terre, les biens & les maux se succedent & s'engendrent mutuellement; & que deviendrions nous dans notre condition mortelle & passagere, si les maux ne produisoient que des maux, si les erreurs n'enfantoient que des erreurs, tandis que le mal naît si souvent du bien même? La terre seroit un séjour affreux . où tout ce qui nuit auroit seul la constance & l'hérédité, & où ce qui sert, ce qui console, le bien & la vérité seroient feuls altérables,

#### S. XXVIII.

Hévélius jugea qu'une route courbée en parabole naissoit de deux mouvemens différens. Les bombes lancées dans l'air, les bateaux qui traversent les rivieres, suivent une ligne para-

<sup>(4)</sup> Hévélius, Comet. pag. 659.

**B**olique, ou du moins une route courbée, parce que la force de la poudre qui lance obliquement les unes, est altérée par la pesanteur qui veut les ramener vers la terre; parce que la force des bras & des rames qui dirige un bateau d'un bord à l'autre, est contrariée par le courant qui tend à l'entraîner. Hévélius chercha deux forces dans les cometes; l'une est la force d'impulsion, par Jaquelle, selon lui, elles sortent de l'atmosphere des planetes où elles sont nées (a); l'autre est une tendance vers le soleil, à qui elles doivent toujours présenter la même face (b): il alla même jusqu'à remarquer que la vîtesse des cometes étoit la plus grande dans le point où leur courbure est la plus marquée, où la ligne menée du soleil est perpendiculaire à leur route, en un mot au sommet de la parabole (c). Hévélius savoit assez de mathématiques pour en conclure que le soleil étoit dans le plan de la courbe, puisqu'il est le centre de regard & de tendance, & qu'il étoit en même tems placé dans la ligne que nous nommons l'axe de la parabole. Mais il n'alla pas plus loin; les progrès & les pas ultérieurs étoient réservés à d'autres astronômes. Si la tendance vers le soleil, apperçue par Hévéhus, est présentée d'une maniere occulte, elle est la lueur d'une vérité qui devoit se montrer un jour avec plus d'éclat : mais il rappela formellement l'analogie intéressante des cometes avec les planetes; il rompit le préjugé à cet égard. Les unes, il est vrai, sont des corps formés tout à coup, passagers, déjà caducs, quoique nouveaux; les autres sont des corps permanens, & qui durent avec le tems. Mais les cometes décrivent une parabole en s'éloignant, ou en s'approchant du soleil; & comme les planetes parcourent autour de lui une ellipse fermée, les unes

<sup>(</sup>a) Hévélius, Cometog. pag. 666 &

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 666.

& les autres suivent donc une trajectoire conique, avec une affinité inconnue, mais remarquable, & avec une harmonie incompréhensible: ce sont ses termes (a).

Voilà le degré ou Hévélius, Huygens, Bouillaud & l'Europe avec eux, avoient porté l'astronomie à cette époque de l'année 1665. La fin de cette année & le commencement de la suivante sont mémorables; c'est l'époque de l'établissement des Académies en France & en Angleterre; c'est le tems où les progrès devinrent rapides, où les travaux sont multipliés & mêlés. Dans les deux livres suivans nous réunirons les instrumens inventés pour une perfection jusqu'alors inconnue & inespérée; nous décrirons la nouvelle maniere d'observer, qui fonda une nouvelle astronomie; mais nous ne pourrons plus désormais séparer les hommes & les présenter isolés. L'édifice de la science commence à s'élever par un concours; tant de bras y travaillent à la fois, que nous ne pouvons plus faire un ensemble de la vie des astronômes, & profiter de l'intérêt qu'ils inspirent comme hommes. Nous ne devons avoir égard qu'aux choses; ce sont elles qui formeront le tableau. Il nous faut suivre les années, marcher non avec l'homme, mais avec l'esprit humain, & développer par degrés les vérités. & les idées dans l'ordre que suit le tems, en les répandant sur la terre.

<sup>»</sup> lement par le calcul, mais par une expé-» rience mécanique.



<sup>(</sup>a) Cometog. p. 704.

Borelli a comparé aussi la route des cometes à une parabole. M. Fossombroni nous mande d'Italie que dans le 1<sup>er</sup> vol. des Lettres non publiées des hommes illustres, volume imprimé en 1773, on trouve une lettre de Borelli, du 4 Mai 1665, au prince Léopold, où il dit: » il me semble

<sup>»</sup> que le mouvement réel & véritable de » la comete actuelle ne sauroit en aucune

maniere avoir lieu dans une ligne droite,

<sup>»</sup> mais dans une courbe, tellement sem-

<sup>»</sup> blable à une parabole, que c'est un sujet » d'étonnement. Cela se démontre non seu-



# HISTOIRE

D E

## L'ASTRONOMIE MODERNE.

#### LIVRE SIXIEME.

De l'Établissement des Académies, & de l'Invention des nouveaux Instrumens.

#### S. PREMIER.

Les premiers instrumens pour les progrès des sciences surent les Académies. Au milieu des opinions diverses qui naissent & meurent sur la terre, qui se combattent & se détruisent, la vérité trouva des asiles. On dit tout ce qu'on veut dans le silence du cabinet, on y parle sans contradicteurs; il n'en est pas de même dans une assemblée de savans, dont on craint le regard pénétrant & la censure éclairée. Les opinions ne s'établissent point sans combat; les vérités ne sont admises qu'après Tome II

avoir été reconnues: le dépôt qui s'y forme croît avec les années, & s'épure à tous les momens. Un avantage non moins grand de ces corps est celui de leur unité & de leur durée; ils sont toujours vivans, les hommes se succedent, le même esprit demente. Le seu sacré n'est plus consié aux soins des particuliers, il est conservé dans le temple de Vesta: tant que ces temples subsistement, l'ignorance ne se montrera pas; l'instruction durera autant que ces dépôts de lumiere. Si l'esprit humain est le résultat des travaux de nos ancêtres, & des efforts de la génération subsistante, c'est sur-tout dans les Académies que les vérités nouvelles s'ajoutent aux vérités connues; c'est là que l'esprit humain réside: il y est vivant dans un nombre d'hommes réunis; il y parle, il y rend ses oracles par leur organe; & sous cette sorme humaine, animé des passions de l'utilité & de la gloire, il est unique comme l'individu, & durable comme l'espece.

#### §. I I.

L'Académie étoit jadis le lieu où Platon instruisoit ses disciples: nous nous assemblons encore sous les auspices de ce philosophe; & ce nom, transmis à nos sociétés modernes, annonce que la philosophie doit être l'esprit de ces assemblées. La premiere, la plus ancienne Académie sut établie par Charles-Magne & par le Conseil d'Alcuin. Ce n'étoit qu'une société d'érudition, la philosophie ne s'y montroit pas. La philosophie parut d'abord à Paris dans des sociétés particulieres; Gassendi, Descartes, Hobbe, Roberval, les Pascal pere & sils se réunissoient chez le P. Mersenne; on y traitoit des sciences, on y proposoit des questions pour hâter leurs progrès. Ces assemblées se tinrent ensuite chez M. de Montmort & chez M. Thevenot. M. de Fontenelle raconte que des gentilshommes Anglois voyageant en France, après avoir goûté l'utilité de ces assemblées,

en emporterent l'esprit dans leur patrie (a). Les plaies des guerres civiles saignoient encore; la tyrannie des Cromwel alarmoit les esprits, & ne leur laissoit de liberté que dans le sein des sciences, dans la culture de leurs vérités paisibles, & sur-tout séparées des vérités morales & politiques, qui sont l'effroi des usurpateurs. Les Anglois formerent de pareilles assemblées à Oxfort: bientôt elles donnerent naissance à la Société royale de Londres, & lorsque le trône eut été rendu à Charles II, l'héritier légitime, la Société royale fut établie par son autorité; & le génie de la nation donna à cette institution un caractere si mâle & si puissant, qu'on doit à sa constance & à ses efforts les plus grands progrès des sciences & de la vérité. L'académie del Cimento, fondée en 1657 par le cardinal de Médicis, l'avoit précédée, mais elle ne dura que peu d'années. L'établissement de la Société royale fut commencé en 1659; elle prit une forme réguliere en 1662, & ses mémoires, intitulés Transactions philosophiques, ont commencé à l'époque de 1665.

#### §. I I I.

L'ACADÉMIE des Sciences de Paris fut fondée à la fin de l'année suivante. La France, depuis long-tems troublée par la guerre, respiroit par la paix des Pyrenées; Mazarin n'étoit plus, Louis XIV régnoit déjà par lui-même, & les idées de la nation s'aggrandissoient avec les siennes. Il aimoit la domination & la guerre, mais il encouragea les arts de la paix; il sentit les avantages qui résultent, pour l'état & même pour les Rois, de la culture des sciences & des lettres, l'encouragement descend du trône, & leur gloire rejaillit sur lui. L'Académie françoise, établie dès 1635 par un grand ministre,

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Acad. des Scien, Tome I, p. 3.

eur pour sœur l'Académie des Sciences, fondée par un jeune Roi qui devoit mériter le nom de Grand, & par Colbert, ministre à jamais regretté, qui dirigeoit alors sa jeunesse. L'Academie des Sciences s'assembla pour la premiere fois le 22 Décembre 1666; les plus distingués de ses membres mathématiciens furent alors Roberval, Auzout, Picard, Richer, &c., mais l'Académie s'enrichit encore par des adoptions. Louis XIV vouloit faire contribuer le monde à la gloire; il concentroit les lumieres de l'Europe à Paris comme dans un fover; le Dannemarck lui donna Roëmer, la Hollande Huygens, & l'Italie Dominique Cassini. Voilà la base solide sur laquelle il établit son Académie des sciences, & les exemples qu'il proposoit à ses sujets! Aussi cette Académie n'a-t-elle pasdégénéré de ses nobles instituteurs; & ses efforts soutenus & couronnés pendant plus d'un siecle, l'ont placée au premier rang des corps éclairés de l'Europe. On n'a vu nulle part des travaux plus suivis & plus multipliés; des découvertes nombreuses & brillantes y ont été faites; l'astronomie entiere y a été embrassée, cultivée: & la collection de ses mémoires démontre l'étendue & l'utilité de ses productions. Les Académies de Paris & de Londres sont deux émules, qui doivent s'honorer d'une institution & d'une noblesse également anciennes. & de la carriere brillante & glorieuse qu'elles ont également parcourue.

# §. I V.

MAIS tous ces secours, nés de la protection des princes & de l'union des savans, n'auroient pu porter les sciences au-delà des sorces de l'homme, limité par la soiblesse de ses organes; il-falloit aider ces organes, les rendre plus étendus, plus puissans; & c'est ici qu'on doit admirer l'esprit humain, qui recule



les limites de la nature humaine. Les télescopes, découverts en 1610, n'avoient pas reçu beaucoup de perfection jusqu'à cette époque de 1666; nous avons vu qu'Hévélius en avoir fait lui-même, mais ils ne surpassoient pas douze ou quinze pieds de longueur. Huygens, dès les premiers efforts, parving à en faire de vingt-deux pieds (a). Campani, doué d'une adresse & d'un génie particulier pour ce travail, en sit plusieurs par l'ordre de Louis XIV, & pour l'usage de Dominique Cassini, qui avoient quarre-vingt-six, cent & cent trente-six pieds de foyer. Tous les objectifs qu'il a travaillés ne sont pass decerre longueur excessive, mais ils sont tous recommandables par leur bonté. Huygens, par de nouvelles tentatives, parvint à en faire un de deux cent dix pieds. Auzout & Hartzoecker allerent encore plus loin, & réussirent, dit-on, à en faire de six cens pieds. Ces objectifs d'un si long soyer avoient une courbure très-peu sensible, & devenoient difficiles à travailler. Hook en Angleterre & Harstsoecker en Hollande, donnerent des méthodes pour y réussir (b); mais on avoit déjà atteint les bornes de l'art, du moins pour ce siecle, & il convient que nous expliquions ici les obstacles qui empêchoient de plus grands progrès.

# §. V.

Descartes, nous l'avons dit (c), avoit remarqué que les verres objectifs, taillés en forme sphérique, ne réunissent pas tous les rayons dans un point de leur axe, comme cela seroit nécessaire pour la netteté des images. Les rayons partis du même point de l'objet, & tombés sur toute l'étendue de l'ob-

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astron, mod., suprà,

<sup>(</sup>b) Hist. des math. T. A, p. 606 & suine.

jectif, s'y réfractent, se réunissent dans différens points de l'axe. & y forment différentes petites images placées les unes devant les autres; c'est ce qu'on nomme l'aberration de sphéricité, Gregori (a) remarqua un autre défaut, mais moins considérable : c'est que les rayons partis des différens points de l'objet, au lieu de former une image plane & droite, forment. une image courbe, c'est ce qu'il nomme l'incurvation des images. Mais le plus grand inconvénient, c'est lorsque l'ouverture de l'objectif est trop grande, & passe une certaine proportion nécessaire: alors les images se colorent comme les objets vus à travers un prisme; elles s'enrichissent d'une couronne où l'on distingue des nuances rouges, jaunes, vertes. C'est l'arc-enciel, c'est Iris elle-même qui est placée au foyer, & à l'entour des images; le phénomène en a retenu le nom, ces anneaux, ces bandes colorées s'appellent des Iris. La profusion de la nature produit ici un obstacle; cette richesse superflue est embarrassante comme toutes les choses de luxe. Ces inconveniens, l'incurvation des images, qui est un peu sensible. l'aberration de sphéricité, les Iris sont proportionnées à l'étendue de l'objectif; on peut donc les diminuer, les rendre moins sensibles en diminuant cette étendue. Mais en même tems il faut considérer que l'image, qui se forme dans le tuyau du télescope au foyer de l'objectif, n'est éclairée que de la lumiere qui passe à travers l'ouverture, & par l'étendue de cet objectif. Les télescopes grossissent d'autant plus qu'on y adapte un oculaire d'un foyer plus court; c'est une loupe plus forte qu'on y applique. Mais nous avons dit (b) que ces loupes plus fortes donnent une lumiere moins serrée, & dès-là moins active; elles introduisent dans l'œil un faisceau plus large, dont la

<sup>(</sup>a) Hist. des Mathém. T. U., p. 595.

pointe qui doit peindre sur la rétine, est plus émoussée. Quand on grossit trop relativement à la quantité de lumiere, l'obscurité naît & l'on voit mal: car pour bien voir, il faut que la représentation de l'objet soit exacte & distincte; & puisque l'image est un peu déformée, & sur-tout entourée de couleurs, plus la loupe grossit, plus elle étend, plus elle fait paroître ces couleurs, plus elle amplifie tous les défauts. D'un autre côté, comme il n'y a qu'une certaine quantité de lumiere, si on l'émousse par un grossissement trop fort, la vision cessera d'être distincte. Il faut donc augmenter l'ouverture des objectifs pour avoir plus de lumiere, & pour pouvoir grossir davantage. Mais les trois causes d'impersections, que nous venons de détailler, exigent que la courbure de ces objectifs n'embrasse qu'un petit nombre de degrés. Des verres foyer plus long, sans embrasser plus de degrés, peuvent avoir plus de largeur. Ils donnent donc plus de lumiere, ils permettent d'employer des oculaires plus forts, & les images sont grossies en conséquence.

# S. VI.

Dans le tems qu'on s'occupoit ainsi à persectionner le travail des objectifs, on ne voyoit point de bornes à la longueur des lunettes & aux découvertes du ciel. On pensoit qu'il seroit possible de voir des animaux dans la lune. Descartes l'avoit dit, Hook n'en désespéroit pas. Auzout (a) observe qu'en supposant la lune à 60000 lieues de nous, une lunette qui grossiroit mille sois, rapprocheroit la lune à 60 lieues. Mais il demande quels sont les animaux & les choses que l'on peut voir sur la terre à cette distance. Hook (b) répondoit qu'il y

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. T. VII, Part. 2, p. 31.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 76. Transac. phil. 1665, No. 4.

avoit une grande dissérence de voir les objets à travers une masse de 60 lieues d'air grossier, ou à travers le sluide subtil qui est entre nous & la lune. Il ajoutoit (a) qu'il avoit vu dans cette planete une partie définie, qui étoit plus pesite que quelque maisons qu'on connoît en Angleterre.

Comme on cherchoit alors à alonger le foyer des objectifs, Hook eur l'idée d'alonger le foyer d'un verre plan convexe, en le joignant, au moyen d'un anneau de cuivre, par sa surface plane, à un autre verre plan, & en introduisant dans l'intervalle quelque liqueur moins réfringente que le verre, telle que l'eau, l'esprit de vin, l'huile de thérébentine, ou la dissolution des sels (b). Cette idée a pu être le germe de quelques inventions, mais alors elle sur sans fruit, parce qu'on ne cherchoit à alonger le soyer que pour augmenter l'ouverture, avoir plus de lumiere, & pouvoir grossir davantage. Par ceste invention, on alongeoit le soyer sans augmenter l'ouverture, & l'on n'avoit que la même quantité de lumiere. Auzout prévoyoit que l'art de l'optique ne passeroit jamais les lunettes de 300 pieds. En effet l'art n'a pas même atreint les limites que cet astronôme avoit marquées.

# S. VIL

Les grandes lunettes de six cens pieds, telles que celles d'Auzout & d'Harstsoecher, étoient un travail perdu & un effort sans utilité. Quelle force auroit-il fallu pour élever & diriger facilement des lunetes de ce poids & de ce volume? Dans quel espace les auroit-on fait mouvoir? On ne s'en est jamais servi; on étoit assez embarrassé pour faire mouvoir les

objectifs

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien, T. VII, (b) Transactions philosophiques, 1666, Part. 2, p. 92.

objectifs de cent & de cent trente-six pieds que Louis XIV avoit fair faire à Campani, & celui de cent vingt-deux pieds dont M. Huygens avoit fait présent à la Société royale. En effet un rayon de cette longueur est difficile à diriger, quand il s'agit d'élever une de ses extrémités, tandis que l'œil est placé à l'autre; le poids est un embarras, l'agitation du vent est un obstacle, le moindre déplacement est sensible au bout de ce rayon : on doit à chaque instant perdre l'astre de vue. Les fuccès étoient alors achetés par la constance & par la fatigue; mais la curiosité humaine est industrieuse, elle essaya de se rendre maîtresse de cet instrument par le moyen des machines. Perrault, Lahire, Dominique Cassini proposerent différens moyens. Le P. Sebastien se servoit d'une vergue égale à la longueur de l'objectif, & soutenue par des cordes. Dominique Cassini employoit un mat surmonté d'une poulie, avec une corde dont les deux bouts étoient attachés au tuyau de la lunette, & qui servoit à lui donner toutes les inclinaisons. Bossa eut une idée assez ingénieuse, c'étoit de dresser perpendiculairement le tuyau de la lunette, & de renvoyer sur l'objectif l'image de l'objet, au moyen d'un miroir incliné & mobile (a). Mais outre plusieurs inconvéniens, cette disposition en a un considérable, qui est l'asfoiblissement de la lumiere; il s'en perd environ la moitié dans la réflexion des miroirs. Huygens employa un moyen encore plus simple; c'étoit de supprimer le tuyau de la lunette, d'élever l'objectif à une certaine hauteur, & de se placer soi-même au soyer, avec un oculaire à la main. On suivoit, en changeant de place, le mouvement de l'astre, & le changement du foyer; mais il est aisé de sentir combien les objets environnans devoient distraire l'attention.

<sup>(</sup>a) Journal des Savans, 1682, p. 411<sub>2</sub>

Tome II,

Un observateur qui a l'œil dans une lunette, est seul avec sons objet : ici exposé à l'air libre, le ciel entier étoit devant seu yeux; la soible lumiere des astres, répandue dans l'atmosphere, nuisoit à la vision; l'attention pour ne pas perdre l'astre de une, pour le retrouver quand on l'avoit perdu, les attitudes gênantes, devoient satiguer extrêmement les observateurs; il falloit voir vîte, parce que l'astre passe rapidement dans une lunette qui grossit beaucoup. C'est cependant en surmontant toutes ces difficultés, qu'ont été saites les découvertes que nous décrirons dans les livres suivans; elles n'ont point rebuté des hommes enslammés du desir de connoître, & ce courage, cette obstination louable n'est pas une petite partie de leur gloire.

#### S. VIII.

L'ART de mesurer le tems avança & se persectionna tout à coup par une invention mémorable. Huygens avoit trouvé trop de secours & de moyens dans des télescopes mieux travaillés, & plus forts, pour ne pas chercher des secours semblables dans la perfection des autres instrumens. Il médita sur les horloges, & il regretta sans doute que l'usage de cette belle machine fût si borné par son inexactitude; il se rappela que Galilée avoit employé le pendule à la mesure du tems, mais le pendule ne servoit alors que pour de petits intervalles. En peu de tems le nombre des vibrations est considérable, il est difficile de les compter; d'ailleurs l'air résiste au mouvement des corps, le pendule, mis en mouvement, diminue peu à peu ses vibrations, & finit par s'arrêter: voilà les difficultés. Huygens heureusement ne désespéra pas de son génie; il pensa que pour compter les vibrations, il suffisoit d'adapter au pendule un rouage qui portât des aiguilles, & qui marquât sur un cadran

le nombre des vibrations accomplies; il sentit enfin la possibilité d'appliquer le pendule aux horloges. Huygens n'avoit alors que vingt-sept ans; pour un homme supérieur, & qui est dans la force de l'âge & du génie, la possibilité de l'invention est l'invention même. Voici comment il s'y prit, il emprunta l'idée des palettes du balancier (a), lesquelles, en s'engrenant alternativement dans les dents d'une roue, servent à retarder la descente du poids, moteur des horloges qu'Huygens avoit sous les yeux. Il appliqua ces palettes à l'extrémité supérieure du pendule, il les sit engrainer de même dans les dents d'une roue. Le mouvement de la roue se conforme à celui du pendule, une dent échappe à chaque vibration; & comme les vibrations sont toujours égales, les pas de la roue sont toujours uniformes. Galilée s'étoit contenté de remarquer l'isochronisme du pendule, il l'avoit employé pour mesurer de très petites durées, sans s'embarrasser en combien de tems chaque vibration étoit accomplie. Il favoit cependant que ce tems étoit d'autant plus court que le pendule étoit moins long. Huygens détermina quelle longueur il falloit lui donner pour que chaque vibration fût d'une durée, déjà adoptée pour mesure du tems, telle qu'une seconde, la 60<sup>e</sup> partie d'une minute, la 3600° partie d'une heure, & cette longueur qui force le pendule à battre les secondes, est de trois pieds, huit lignes & demie. Chaque vibration, chaque pas de la roue s'accomplit donc en une seconde, & le cadran, qui par le moyen du rouage montre le nombre des pas de la roue, montre aussi le nombre des heures, des minutes & des secondes écoulées. Cette invention remédioit en même tems à la seconde difficulté qui avoit empêché l'usage du pendule; car dans cette

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 322,

machine, le poids, qui en est le moteur, sollicité à descendres. tend à faire mouvoir la roue, la roue fait un petit effort sur la palette, & restituant au pendule, à chaque vibration, ou qu'il a perdu de mouvement par la résistance de l'air, il contisnuera de se mouvoir tant que le poids continuera de descendrar Huygens eut l'idée de ce méchanisme en 1656, & il présente la premiere horloge à pendule aux Etats de Hollande le 161 Juin 1657 (a). Cette belle machine d'un usage continuel pour mesurer les intervalles de la vie & les tems astronomiques est un don que le génie d'Huygens a fait à l'humanité; c'estune des plus ingénieuses inventions dont elle puisse s'applaudir & par l'heureuse combinaison des idées, & par l'utilité de la découverte. On a voulu la revendiquer en faveur de Galilée ou de son fils (b), mais cette réclamation est sans preuve, & l'utilité de l'application du pendule démontre que si elle avoie été faite avant Huygens en Italie, elle ne seroit pas restée pendant vingt ans inconnue & sans usage.

#### 6. I X.

HUYGENS, profond géometre, étoit trop accoutumé à l'exactitude des conclusions géométriques, pour n'avoir pas quelque scrupule sur l'uniformité de sa nouvelle horloge; cette uniformité étoit fondée sur l'égalité des vibrations du pendule, c'étoit une vérité de l'expérience de Galilée; mais de quelle expérience! On ignore comment ce grand homme avoit pu s'assurer que des oscillations si petites, accomplies dans un si petit tems, le sussent dans un tems égal. L'assertion de Galilée, son expérience ne prouvoit qu'une chose, c'est que les inégalités ne pouvoient pas être saisses par nos sens. Cette égalité

<sup>(</sup>a) Hugenii horologium, p. 1.

<sup>(</sup>b) Hift, des Math, T, II, p. 384,

sensible suffisoit à Galilée pour l'emploi du pendule dans un intervalle très-court; mais lorsqu'on vouloit lui faire mesurer des jours, des mois, des années, ces inégalités devoient s'accumuler, & pouvoient cesser d'être insensibles. Huygens demanda du secours à la géométrie; il chercha quelle étoit la courbe le long de laquelle il falloit faire descendre un corps, pour que le tems de la chûte fût toujours le même, quel que soit le point de cette courbe, & la hauteur où la chûte commençât. La géométrie en effet lui en fournit une, c'est la cycloïde (a). Cette proposition doit paroître paradoxale, que deux corps roulans sur un plan qui auroit la forme de cette courbe, partis de deux hauteurs dissérentes, arrivassent en même tems au terme de leur chûte : c'est cependant une vérité incontestable, reconnue par la théorie & par l'expérience. La cycloïde, convenablement disposée (b), a sa partie supérieure presque verticale, & sa partie inférieure presque horisontale. Les corps tombent plus vîte par la direction verticale que par une direction inclinée. Le corps qui part de plus haut commence donc sa chûte avec plus de vîtesse; ce n'est pas tout : en consequence des loix de la chûte toujours accélérée des graves, si le corps parti de plus haut a plus d'espace à parcourir, il reçoit plus d'accélération que le corps parti de plus bas; & ces deux choses, la grandeur de l'espace & l'augmentation de la vîtesse se compensent tellement, que les deux corps arrivent en même tems au bas de la courbe.

# §. X.

MAIS cette découverte de la théorie étoit d'une applications bien difficile; comment faire marcher un pendule le long

<sup>(</sup>a) Hugenii horologium, p. 87.

<sup>(</sup>b) L'axe étant perpendiculaire à l'horizon;

# S. XI.

On fut donc en possession d'une horloge susceptible de la plus grande exactitude; l'homme la fait mouvoir d'un mouvement plus égal que celui des astres. On reconnut la nécessité d'employer chaque jour l'équation du tems inégal du mouvement du soleil, découverte par Hypparque. Si cette équation n'avoit pas été connue, les pendules l'auroient manisestée; mais avec cette correction, nous jouissons de la certitude du tems qui s'écoule. Dans l'usage de la vie, avec peu de soin, on doute à peine des minutes, lorsque les anciens, avec leurs clepsidres, doutoient peut-être des heures. Mais dans l'usage astronomique, en employant les corrections & les attentions nécessaires, on voit des pendules ne pas varier d'une seconde en deux mois, & de cinq secondes en une année (a).

Cependant fort peu de tems après l'invention d'Huygens, on s'apperçut d'une source d'inégalité. Picard en 1669 remarqua que les horloges à pendule retardoient en été, & avançoient en hiver. On en donna alors une mauvaise raison; voici la vraie: la chaleur dilate tous les corps, elle les étend, elle les alonge; le pendule devient donc plus long en été, & il ne peut passer ainsi la longueur qui lui a été assignée pour battre les secondes, sans employer plus de tems à ses vibrations; si ce tems est augmenté d'une soixantieme partie, il ne fera plus à peu près que 59 vibrations en une minute, & à chaque minute l'horloge retardera d'une seconde. Le froid qui resserre les corps, qui diminue leur volume, & accourcit leur longueur, produit des essets contraires, & les horloges avancent en hiver. Pour ne pas revenir sur cette matiere, nous dirons qu'on a imaginé

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Aftron. art. 2465.

depuis un moyen très-ingénieux de remédier à la variation de la longueur du pendule. On a tiré ce moyen de la cause même de l'inégalité : nous ne furmontons la nature qu'en l'opposent à elle-même. Tous les corps se dilatent, mais comme les contexture est dissérente, ils sont inégalement travaillés par la chaleur, ils se dilatent inégalement. Le fer, par exemple ; s'alonge beaucoup plus que le cuivre. On a opposé un de ces métaux à l'autre, en formant la verge du pendule de deux lames, l'une de fer, l'autre de cuivre. Comme les dilatations, les alongemens sont en raisen des volumes, on proportionne en conséquence les longueurs de ces lames, & quoique les métaux soient différens, les alongemens sont égaux; alors elles sont disposées de maniere que si la dilatation du fer alonge le pendule, fait descendre la lentille qui le termine, la dilatation du cuivre la remonte aussi-tôt, & de la même quantité. On a depuis varié ces combinaisons & ces moyens; mais il nous suffit d'avoir indiqué ici le principe, & d'avoir montré comment on peut conserver au pendule la longueur précise d'où dépend sa régularité, malgré les changemens de l'atmosphere où il exécute ses mouvemens, & malgré le froid & la chaleur qui le modifient,

# S. XII.

Voil a ce qu'on avoit fait dans ce siecle pour persectionner le nouvel organe par lequel l'homme s'avance dans l'espace, & l'instrument qui lui sert à mesurer & à décomposer le tems. Il semble qu'il y ait des époques où la nature permet une précision tout-à-fait nouvelle; elle accumule les moyens de l'atteindre: on pénetre plus avant dans les choses, & il en naît une révolution dans les connoissances. Le pendule étoit un grand

grand moyen de précision, la même époque en vit naître un autre, qui fut le micrometre. Le micrometre, le nom le dit, est un instrument propre à mesurer de petits objets, de petits espaces. Dans l'invention des instrumens circulaires, comme les armilles, les sextans, les quarts de cercle, l'homme va toucher les deux extrémités d'une distance sensible dans le ciel, & la mesurer par l'écartement des rayons visuels, rayons représentés sur l'instrument par les deux alidades. Mais lorsque la distance, ou l'objet sont trop peu sensibles, lorsqu'ils se dérobent à la pince qui veut les saisir, l'homme semble avoir atteint le terme de sa puissance; ses organes, ses mouvemens, ses moyens sont finis, il ne peut se mesurer avec les choses ou infiniment grandes, ou infiniment petites, la nature lui échappe ou par son étendue, ou par sa ténuité; placé comme dans un milieu, son génie a rapproché de lui les deux extrémités de la dimension. Un seul instrument, le microscope, puisque les lunettes ne sont que des microscopes (a), lui avoit rendu ce service. D'un côté, les détails insensibles des choses, les êtres invisibles par leur petitesse, vivans pour l'univers, sans existence pour l'homme, sont créés de nouveau par la puissance de l'instrument, & forcés de s'aggrandir pour se montrer à sa vue; de l'autre, tous les objets perdus dans le lointain de l'espace, les distances serrées, anéanties par l'éloignement, s'aggrandissent par la même puissance, & sa vue peut les parcourir. Si l'homme les voit, il peut les mesurer; si leur étendue est devenue sensible, elle est appréciable. Nous n'avons eu pendant long-tems que la voie de l'estimation; ces essais, en cherchant l'exactitude, annonçoient le besoin d'un instrument qui peut seul la donner. Nous avons vu qu'Hortensius avoit cherché deux étoiles, dont

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 101.

Tome II.

la petite distance, mesurée par Tycho, sût égale à l'étendue de l'espace du ciel découvert dans sa lunette. Il connut donc cette étendue, qui se trouva de 42 minutes; il chercha d'autres étoiles, dont la distance encore plus petite, sût une subdivision de cette étendue; & ensuite lorsqu'une planete comme Jupiter se trouva près de ces étoiles, il compara le diametre de son disque à leur distance, pour estimer la grandeur de la planete (a). Tout cela étoit pénible & long; ce n'étoit qu'une estimation, & ces trois mesures successives avoient chacune leur inexactitude.

# S. XIII.

Huygens, destiné à perfectionner tous les objets sur lesquels il s'est arrêté, parvint à une estimation plus facile & plus exacte, par une remarque heureuse; il s'apperçut que les objets, qui dans l'intérieur de la lunette se rencontroient au foyer de l'objectif & de l'oculaire, étoient vus très-distinctement, & grossis dans la même proportion que les images des choses extérieures. Cela devoit être ainsi par la nature du télescope; images des objets, objets réels, il étoit naturel que la loupe grossit tout ce qui se trouvoit au terme, où elle exerce sa puissance. Mais ce n'est pas la premiere fois que l'expérience a montré ce que la théorie devoit voir d'avance, & ce qu'elle n'avoit pas vu. Huygens sentit toute l'utilité de cette remarque; il imagina de placer dans ce point du foyer un anneau circulaire, & par une ouverture ménagée exprès au tuyau de la lunette, il introduisit une petite lame de métal, assez longue pour traverser l'anneau, & inégale dans sa largeur. Au moyen de son horloge à pendule, il pouvoit savoir combien une étoile employeroit de secondes pour parcourir le diametre de cet anneau; & comme à chaque seconde de tems répond un espace de 15 secondes du cercle de

<sup>(</sup>a) Suprà , p. 163.

l'équateur, il en concluoit combien de minutes & de secondes répondoient dans le ciel à l'étendue du champ de son anneau. Cela fait, avec un compas très-sin, il mesuroit le rapport de son diametre aux différentes largeurs de la petite lame; il savoit donc assez exactement quel étoit l'espace du ciel caché par ces différentes largeurs; & après toutes ces mesures préliminaires, quand la lame étoit replacée dans la lunette, il ne s'agissoit plus que d'estimer, à quelle largeur pouvoit répondre le diametre de telle ou telle planete (a); idée tout-à-sait ingénieuse, & qui donne à Huygens l'invention du micrometre. La méthode d'Hortensius en contenoit le germe; Huygens apperçut ce germe, & le développa.

#### §. XIV.

C'étoit en 1659 qu'Huygens publioit cette idée. Le marquis Malvasia, vers 1662 en Italie, y sit un changement, d'abord peu utile; ce n'étoit encore qu'un moyen d'estimation, mais il mit sur la voie d'un moyen plus exact. Au lieu de l'anneau & de la lame de métal qu'Huygens plaçoit au soyer de la lunette, il y plaça un chassis garni de sils d'argent très-déliés, qui tendus d'un côté à l'autre, & se croisant à angles droits, partageoient ce chassis en un nombre de petits quarrés égaux, l'un desquels étoit encore subdivisé en plus petits carreaux, par de nouveaux sils. La grandeur du chassis étoit déterminée de même que celle de l'anneau d'Huygens. Le rapport de ces petits quarrés au chassis étoit connu; on pouvoit donc leur comparer le diametre d'une planete, & mesurer sa grandeur par le nombre de ces espaces, ou de leurs subdivisions (b). Cet instrument avoit un avantage que n'eut point la lame d'Huygens,

<sup>(</sup>a) Hugenii opera, p. 593. (b) Malvalia, Ephémérides, p. 196.

Mémoires de l'Académie des Sciences ;

c'est que tout le champ de la lunette étoit partagé en parties connues, & que lorsque deux étoiles s'y rencontroient en mêmetems, leur distance mutuelle pouvoit être évaluée. Cette disposition donne à M. Malvasia une grande part à la persection de cet instrument. Mais on conçoit que l'objet, le disque de la planete, la distance des étoiles, n'étoient presque jamais contenus exactement dans un ou dans plusieurs de ces carreaux, le reste s'estimoit à peu près. Pour parvenir à la précisson des mesures, il falloit un changement important, & ce fut Auzout qui le fit (a). C'est Auzout qui donna à cet instrument l'exactitude rigoureuse, ou du moins l'exactitude dont les moyens humains sont susceptibles; & comme nous n'avons pas d'autre but dans les sciences, celui qui atteint ce but, a fait le plus pour elles. De cette multitude de fils, Auzout n'en laissa subsister que deux (b), l'un fixe & traversant toute l'étendue du chassis, l'autre parallèle & mobile, qui au moyen d'une vis se rapprochoit toujours parallèlement, pour venir embrasser l'espace du diametre de la planete; il n'y avoit pas de plus ou de moins: l'espace étoit saiss par ces deux extrémités, & pouvoit toujours être comparé au champ de la lunette, déterminé comme le faisoit Huygens. Cet instrument est fondé sur le même principe que les grands instrumens circulaires dont les alidades vont, par le prolongement de la vue, toucher & enfermer l'espace qu'on veut mesurer. Ici c'est une pince plus fine qui serre de plus près. Il est évident que pour avoir l'idée, ou, si nous osons le dire, la fensation mesurée de ces intervalles encore petits, quoiqu'amplifiés par le téles-

<sup>(</sup>a) M. de Fontenelle lui affocie Picard, Mémoites de l'Acad. des Sciences, Tom. 1,

<sup>(</sup>b) Voyer (fig. 13). Lorsqu'on veut mefurer le di - me de la planete A, on place un de

le fil mobile KL en 11, de maniere qu'il touche l'autre bord; ce fil marche par le moyen de la vis DC, qui en même rems fait mouvoir l'aiguille S. Les divisions de cadran montrent le chemin que le fil a fait, & la quantité de l'espace mesuré.

cope, il falloit un organe flexible & mobile qui pût s'accommoder à leur petitesse. C'est une main délicate, qui touche tout ce que l'œil peut appercevoir; appliquée sur ces objets déliés, elle joint son rapport à celui de la vue. L'homme ne connoît les choses qu'à proportion du nombre de ses sens qu'il peut leur appliquer. Le télescope, en dévoilant les détails du ciel, a conduit notre œil dans les hautes régions de l'univers, l'homme y semble transporté tout entier par l'instrument qui soumet ces détails au tact, c'est-à-dire, au plus intime de nos sens, & presque le seul qui ne s'exerce point à distance.

#### §. X V.

Auzour communiqua son invention à toute l'Europe; les premieres mesures obtenues de ce nouvel instrument furent imprimées dans les transactions philosophiques (a). C'est alors que l'Angleterre éleva sa réclamation en faveur de Gascoigne; cet astronôme dont nous n'avons point parlé, parce qu'il n'a rien publié, vivoit du tems d'Horrox & de Crabtrée; jeune & plein de génie comme eux, enlevé comme eux à la fleur de l'âge par le fléau des mêmes guerres civiles. M. Townley, en 1667, réclama pour son compatriote (b). M. Bevis revint sur cet objet en 1753, après avoir trouvé une lettre originale de Gascoigne, écrité en 1640, où l'on voit que cet ingénieux astronôme s'étoit servi du micrometre pour mesurer les diametres des planetes (c). On ne peut se refuser à ces témoignages adoptés par la Société royale, & à cette justice qui illustre la mémoire de Gascoigne; on voit ce qu'il auroit pu faire, s'il n'avoit pas été enlevé à vingt-quatre ans. Cependant cette priorité de date n'enleve point à la France l'honneur de l'invention, les

<sup>(</sup>a) Transactions philosophiques, 1666,

<sup>(</sup>b) Ibid. 1667, N°. 25. (c) Ibid. 1753, N°, 190.

Nº. 21

Anglois diront, le micrometre de Gascoigne, les François, le micrometre d'Auzout; mais pour l'Europe, pour la science, Auzout sera le véritable inventeur. Ce n'est point la prévention nationale qui nous conduit; lorsque nous écrivons l'histoire des sciences, elles appartiennent à tous les pays, nous sommes citoyens du monde: mais une considération importante nous décide. Les idees, les inventions naissent à l'époque d'une certaine maturité; souvent le besoin, la nécessité les appellent; il est donc naturel que les esprits se portent vers ces idées nécessaires aux progrès attendus: c'est pourquoi il existe tant de pretentions & tant d'inventions disputées. En supposant des droits égaux, à qui des concurrens appartiendra la gloire? Qui méritera la reconnoissance de la postérité, si ce n'est celui qui publie le premier? On célebre les gens qui nous sont jouir, on oublie ceux qui ont été avares.

# s. XVI.

La précision obtenue dans les petites mesures n'existoit pas encore dans les grandes; il s'en falloit bien que les sextans & les quarts de cercle, destinés à mesurer les angles des distances & des hauteurs des astres, pussent les prendre avec la même exactitude. Les anciens, en se servant des alidades, dirigeoient la vue suivant leur longueur, mais il étoit facile qu'elle s'écartât, & il en naissoit des erreurs considérables. Hypparque y ajouta des pinnules (a), pour conduire le regard; Tycho les perfectionna (b). Mais les erreurs n'étoient pas totalement détruites, ou du moins restoient trop grandes pour les moyens pressentis de la persection nouvelle. Cette persection devint générale par l'application lunettes aux quarts de cercle & à tous les grands institu Les lunettes sont les meilleures pinnules,



on les adopta aux instrumens en place des alidades; elles ont le même objet, elles en remplissent la fonction, qui est de diriger le regard. Une seule attention est nécessaire; il saut que l'axe de cette lunette, la ligne qui la traverse dans sa longueur & dans son milieu, sasse exactement avec la ligne à plomb, avec la verticale, l'angle marqué par les divisions du limbe; mais il est des moyens de vérification pour reconnoître le paral-lélisme de la lunette, & pour tenir compte du désaut qui n'en est plus un quand il est reconnu.

Dans l'intérieur de la lunette, au foyer des verres, on plaça deux fils d'argent, ou deux cheveux en croix, qui par leur intersection, marquerent aux yeux le centre de l'ouverture de la lunette, & devinrent un point de reconnoissance, un point fixe & déterminé, qu'on pouvoit diriger à un point remarquable de l'objet, lorsque cet objet avoit une étendue sensible. On y pointoit donc avec la plus grande justesse; car il n'y en a point de plus évidente que l'application d'un point sur un autre point. On voit ici les progrès rapides d'une science par une seule invention, & sur-tout la perfection étonnante & tout à coup acquise de la pratique. D'un seul pas, la pratique, qui tient à l'exercice de nos sens, qui est appuyée sur des instrumens matériels, avoit presque atteint s'exactitude mathématique. L'industric humaine ôtoit au physique tout ce qu'elle peut lui enlever, pour l'approcher des abstractions où se trouve cette exactitude. Les cercles de la géométrie sont des lignes sans largeur, les points sont sans étendue. Dans les instrumens anciens, placés dans le plan des cercles céleftes, le limbe qui représentoit ces cercles, avoit une épaisseur nécessaire pour la solidité. L'astre restoit donc un tems sensible dans un cercle sans largeur, & qu'il doit passer en un instant indivisible; l'attouchement de l'astre & de ce cercle se faisoit de perfection avoient cependant dépendu de l'invention des lunettes, présentée par le hasard à un lunetier qui faisoit des essais, ou même à ses enfans jouans près de lui. Ces dons, qui font de la nature ou du hasard, c'est le génie qui les emploie, ce sont les applications heureuses & multipliées qui font l'honneur de l'esprit humain; il rend à la nature au centuple, comme l'épi, ce que la nature lui a donné. Mais lorsqu'il se signale par la fécondité des vues, par le nombre des applications, on ne comprend pas qu'il reste en si beau chemin; on est étonné qu'une application facile, & pour ainsi-dire, sous la main, lui échappe pendant de longues années. Cette époque en présente un exemple sensible. On avoit introduit le micrometre dans les lunettes pour mesurer de petits espaces, on avoit substitué dans les instrumens les lunettes aux alidades; il paroissoit naturel que ces lunettes fussent garnies de micrometres : cependant ces deux inventions resterent séparées; les lunettes des quarts de cercle furent long-tems sans micrometre; quoique cette addition fûr du plus grand avantage. L'application de ces lunettes, l'intersection des fils, qui donne un moyen facile & sûr de pointer à un astre ne suffit pas encore: si c'est une hauteur sur l'horizon, ou la distance de deux astres, le nombre des degrés est marqué sur le limbe de l'instrument; cette hauteur, ou cette distance, ne peut que rarement être mesurée en degrés, il faut avoir recours aux subdivisions & aux transversales, au Nonnius, qui donnent les plus petites (a). Tant de divisions sur un feul limbe, exécutées par un seul ouvrier, ne peuvent être également soignées; il en naît une infinité de désauts: d'ailleurs ces. subdivisions sont serrées; partout où il y a confusion, il peut y avoir erreur. Lorsque les lunettes sont garnies de micrometres,

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 367.

il n'est pas nécessaire qu'il y ait tant de divisions sur le limbe, l'ouvrier peut y mettre plus de soin; elles peuvent être vérisiées les unes après les autres par l'observation (a): & quand on a placé le fil à plomb sur la division la plus prochaine de la hauteur qu'on veut observer, si l'astre se trouve au centre de la lunette, le fil marque la hauteur précise; mais si l'astre ne s'y trouve pas, comme cela arrive le plus souvent, on va le chercher avec le fil mobile, avec le curseur du micrometre; & par le moyen d'une échelle graduée, on connoît le chemin que ce curseur a fait, l'espace du ciel qui y répond, pour l'ajouter à la hauteur marquée par la division du limbe. Cette application des micrometres semble facile, elle tient nécessairement aux deux autres inventions; on croit qu'elle a dû moins coûter à l'esprit humain. Cependant elle n'a été faite que quarante-sept ans après les deux autres, & on la doit au chevalier de Louville, qui en eut l'idée en 1714, idée qui perfectionna la pratique de la science (b).

#### S. XIX.

CE qui est bien extraordinaire, c'est que l'application des lunettes aux instrumens d'astronomie, quoiqu'elle eût une utilité sensible, ne sut pas d'abord généralement adoptée; cette invention, digne d'éloges, sut combattue par les raisons même d'utilité qui devoient la faire adopter; elle donnoit un moyen plus facile & plus sûr de pointer à quel point d'un astre on vouloit; elle assuroit la direction de la vue; on crut que les alidades & les pinnules étoient plus exactes. De célebres astronômes & de grands observateurs s'obstinerent à les conserver. Hévélius étoit à la tête de ces opposans, Hévélius, qui étoit

<sup>(</sup>a) Infrà, Liv. VII, 5. 14.

#### HISTOIRE

en effet le plus grand observateur de l'Europe. Il rejetoit fection nouvelle comme inutile, & il prétendoit le prouver xactitude de ses observations. Mais il est quelquesois une tude, qui dans les réfultats, naît du hafard des compens; un homme éclairé ne doit compter que sur l'exactitude le & démontrée par la nature des instrumens & des choses. isoit qu'en adoptant cette nouvelle méthode, on auroit le condamner celles qu'on avoit suivie jusqu'alors, qu'il sit renoncer presque totalement à l'usage des observations nnes, qui ne seroient plus d'accord avec les observations ntes. Ici en refusant la méthode, on avouoit sa supério-5: mais c'est une singuliere raison de refus, que celle de des moyens imparfaits pour conferver l'uniformité de ir ou d'ignorance. C'est sans doute une grande opération que le renouvelement presque total d'une science; mais il faut avoir le courage de facrifier le passé à l'avenir, & de détruire une partie de la maison de ses ancêtres, pour la rebâtir fur de meilleurs fondemens. Ce refus d'Hévélius avoit un motif personnel, les hommes, en aimant les sciences, y mêlent l'amour d'eux mêmes. Hévélius avoit la plus belle collection d'instrumens anciens qu'on eût vue en Europe depuis Tycho; il avoit consumé sa jeunesse & trente années de sa vie à faire des observations avec ces instrumens, il avoit cherché à égaler, ou même à surpasser Tycho par la précision; il croyoit avoir accru & completté le trésor laissé par ce grand homme, pour servir de base à l'astronomie moderne, & aux recherches futures. La méthode nouvelle lui ravissoit cette espérance; il sentoit qu'il alloit être effacé. Ces motifs qu'on ne s'avoue point, qu'on ne devine peut-être pas soi-même, sont dans la nature. On s'identifie avec ses recherches, avec ses déterminations, avec

ses instrumens, qui ont été les moyens de la gloire : renoncer

à tout cela, c'est renoncer à soi-même. Eh qu'on ne se plaigne point de cette soiblesse humaine! elle est utile au monde. Si l'on ne regardoit pas son ouvrage comme son enfant, si on n'y imprimoit pas l'amour de soi, quel attrait auroit le travail? qui dévoueroit sa vie à des recherches pénibles pour des résultats incertains, & pour des contemporains ingrats? L'esprit produit, comme l'homme lui-même, par un penchant invincible; il aime son ouvrage & son enfant, parce que c'est une portion de son être; il le présere à tout, & il le désend par le même penchant, par le même amour propre qui le lui sit produire.

#### §. X X.

On n'eut point cet embarras & ces regrets en France, on n'eut point à sacrisser les anciens instrumens, on n'en avoit pas. Sire, disoit Auzout à Louis XIV en 1664, c'est un malheur qu'il n'y ait pas un instrument à Paris, ni que je sache dans tout votre royaume, auquel je voulusse m'assurer, pour prendre précisément la hauteur du pôle (a). L'Italie & l'Angleterre n'en étoient pas mieux fournies (b); Flamsteed commença ses observations en 1670 avec un sextant que lui procurerent le zele pour les sciences & l'amitié du chevalier Moor (c). Mais cette disette ne nuisit point à l'invention. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on perfectionna les instrumens lorsqu'on n'en avoit pas; on rectifia l'idée de leur construction avant de les fabriquer. L'industrie n'est pas dans l'abondance, elle est dans le besoin. Lorsque Louis XIV donna à son académie naissante les secours des dépenses royales, le génie avoit déjà ses vues pour en faire l'emploi. Les premiers instrumens ont été un sextant de six pieds. & un quart de cercle de neuf pieds & demi de rayon, ils furent

<sup>(</sup>a) Auzout, Ephem. Epit. dédic. au Roi.

<sup>(</sup>c) Flamsteed, Hist. cel. Tom. III, Prol. p. 102 & 103.

garnis de lunertes (a). Louis XIV & Charles II, qui fonderent ensemble leurs académies, éleverent presque en même tems des observatoires; l'un à Paris, à l'extrémité du fauxbourg Saint-Jacques, commencé en 1667, fut achevé en 1671; l'autre à deux lieues de Londres, à Gréenwich, fut construit vers 1676 (b). L'Académie jugea à propos d'orienter le bâtiment de l'observatoire de Paris; elle ne savoit peut-être pas que cette disposition si naturelle dans cette occasion, avoit été jadis un usage général & presque aussi ancien que le monde. En conséquence le 21 Juin 1667, les observations nécessaires se firent, dit M. de Fontenelle, avec une sorte de pompe & de cérémonie. On tira une méridienne & huit azimuths; on y mit tout le soin que pouvoient inspirer des conjectures si particulieres; on observa la hauteur du pôle, la déclinaison de l'aiguille aimantée, & toutes ces observations furent la consécration du lieu; on en frappa une médaille avec ces mots: sic itur ad astra (c).

Le bâtiment de l'observatoire royal a 26 toises de face du levant au couchant, & 19 du nord au sud, 14 toises de hauteur, & les fondemens, qu'il a été nécessaire de rendre infiniment solides, ont une profondeur égale à son élévation (d). L'édifice est flanqué de deux tours octogones, destinées particulierement aux observations, & il est surmonté d'une terrasse, où l'on peut faire celles qui demandent plus d'espace & de liberté. L'édifice est percé dans sa hauteur jusqu'au fond des caves, sans doute dans le dessein de voir plus facilement & en plein jour les étoiles qui passent par le zenith. C'est dans ce lieu, c'est à Gréenwich que se développerent toutes les ressources de l'art d'observer & les méthodes que nous allons décrire dans le livre suivant.

<sup>(</sup>a) M. le Monnier, Hift. céleste, p. 11. (b) Flamsteed, Hist. cél. T. III, p. 103.

<sup>(</sup>c) Hist. Acad. Scien. Tom. I, p. 29. (d) Il est remarquable que cette égalité entre

la hauteur de l'édifice & la profondeur des fondemens, se trouvoit également dans l'obélisque élevé & placé à Rome par Auguste. pour servir de gnomon; Suprà, T. I, p. 499.



# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

# LIVRE SEPTIEME,

Des Méthodes d'observer.

S. PREMIER.

Le bâtiment de l'observatoire est un monument plutôt de grandeur que d'utilité. L'astronomie n'a pas besoin de ce luxe, mais il est utile en ce qu'il marque l'attention & l'encouragement des Rois. Il ne faut à l'astronomie qu'une tour ronde, assez élevée pour découvrir le contour entier de l'horizon, assez spacieuse pour y placer, pour y faire mouvoir sans gêne les instrumens nécessaires. On a imaginé de la couvrir d'un toît conique & mobile, il sussit d'y pratiquer une ouverture longitudinale; le toît tournant conduit cette ouverture à la

volonté de l'observateur, & sur la partie du ciel où il a besoin de porter sa vue. Au milieu de la tour est placé un quart de cercle mobile, destiné à se diriger vers tous les points de la voûte céleste, & à marquer la hauteur des astres qui s'y rencontrent. Dans le sens du méridien le mur est ouvert; on y place un autre quart de cercle nommé mural, parce qu'il est solidement & invariablement attaché à ce mur. Cet instrument. & sur-tout le fil délié qui traverse verticalement l'ouverture de la lunette est destiné à représenter le méridien; des lunettes de toutes grandeurs, de différentes forces, simples ou garnies de micrometres, sont dispersées & suspendues. Près de l'observateur font les pendulès; il voit de l'œil le mouvement des aiguilles, il entend le bruit de l'échappement à chaque vibration. C'est là que l'astronôme est debout, attentif à tous les phénomènes; il devient le centre du monde, le ciel roule autour de lui, & la nature est en mouvement pour se dévetopper à ses regards. Nous allons l'observer lui-même, neus suivrons, nous peindrons ses opérations; nous souhaitons que les jeunes gens, qui se destinent à l'astronomie, trouvent ici le tableau de leurs devoirs & l'emploi de leurs veilles; ceux qui ne s'y destinent pas, mieux instruits, cesseront de s'étonner, & commenceront à croire aux réponses de la nature, en jugeant eux-mêmes la maniere dont on l'interroge.

#### §. I I.

Celui qui entre dans ce sanctuaire, doit être dévoué sans réserve au service d'Uranie. C'est la déesse dont il est le prêtre, & dont il rend les oracles; mais ces oracles sont obtenus, arrachés par son assiduité; il n'a de relâche que les jours sombres & tristes, les momens où la nature ajoute à tous ses voiles celui des nuages; sa journée est interrompue, coupée par différentes

Nn

différentes observations; le soleil l'occupe le matin, à midi, le soir; & lorsque cet astre disparoît, les autres planetes, les étoiles se découvrent pour amener d'autres travaux. Les astronômes souvent se les partagent, mais celui qui les embrasse tous doit avoir un corps de fer : il faut que le zele de la science l'éveille à des momens marqués dans la nuit; il faut que ce zele le défende du sommeil, s'il doit veiller pendant la nuit entiere; il faut que ces veilles soient répétées, s'il se consacre au travail suivi & renouvelé toutes les nuits de l'observation des étoiles; & cela l'œil attaché à la lunette, l'oreille à la pendule, debout, ou le corps plié, souvent couché, regardant le zenith, malgré le froid des nuits & des hivers, malgré la fatigue & les dangers de l'insomnie! Voilà la vie presque nocturne des astronômes; ce sut la vie de Tycho, d'Hévélius, de Flamsteed; c'est celle qui a pressé la mort & la perte prématurée de M. l'abbé de la Caille, d'un maître que nous pleurons encore, & que la science, la vertu & l'amitié regrettent avec nous. Ces fatigues sont les plus grandes dans la partie de l'Europe, où l'astronomie a été le plus particuliérement cultivée. Coppenhague, Dantzick, Londres, Paris, où ont vécu ces observateurs célebres, ont un ciel changeant comme les hommes. Les belles nuits sont souvent isolées, & ne se suivent que dans quelques intervalles assezcourts de l'année; le reste des nuits est couvert d'un crêpe, ou n'a que des momens. Il faut donc épier ces momens, & l'inconstance du ciel, qui devient favorable à l'observateur. La plupart des observations sont ainsi dérobées; c'est la constance, le zele, & sur-tour le tems qui les assemble pour fonder un corps de doctrine. Mais l'activité naît peut-être de ces obstacles; l'homme semble n'avoir de suite dans sa recherche que pour ce qui se resuse à lui : en tout genre, les efforts se

Tome II.

proportionnent à la nécessité. Le Hollandois tranquille au bord de la mer, souvent plus élevée que lui, s'en est rendu le maître; l'Italien, dans ses climats fortunés, dispute encore avec les fleuves qui les fertilisent. Les faits démontrent que l'astronomie, adoptée dans les beaux climats, n'y a point reçu de progrès. C'est que les astres n'y sont ni cherchés, ni desirés; ce sont des objets de tous les jours, ou plutôt de toutes les nuits. L'habitude amene l'indifférence & l'oubli; la nature a tout compensé, la facilité par la paresse, la difficulté par l'obstination & l'ardeur du génie. L'Indien conserve comme un trésor les Tables astronomiques construites dans des climats plus durs, mais il ne les rectifie point sur le ciel auquel il ne songe gueres. Le Persan va s'endormir sur ces terrasses où l'atmosphere toujours calme, porte une fraîcheur douce & salutaire, où le ciel invite à veiller par la pureté de son azur, par la multitude de ses points étincelans. Une sphere éclatante ne cause cependant ni distraction, ni insomnie, tandis que l'Européen, sur-tout l'Européen du nord lutte contre l'inclémence des saisons, multiplie les peines & les efforts pour une jouissance fugitive, épie le moment où les nuages s'entrouvrent, saisst la vérité à la dérobée, & lit dans le livre de la nature par intervalles, & comme on lit à la clarté des éclairs.

#### S. III.

Entrons dans l'observatoire, la nuit est commencée, suivons les opérations de l'observateur, imitons son silence. On ne doit entendre que le soible bruit de la pendule, il ne saut d'autre mouvement que celui des astres: on contemple les détails des choses, on veut saissir l'instant qui va s'échapper pour ne jamais revenir; la pensée doit être immobile, & l'ame attachée à l'organe de la vue. La figure, la grandeur, le lieu,

le mouvement, la distance des astres, voilà ce que l'astronôme se propose de découvrir, voici ses moyens.

Le premier instrument dont il fait usage est le télescope. Cet instrument a rapproché les mondes divers; il les considere avec cette intelligence qu'il a reçue de Dieu pour dominer la nature. Le télescope lui montre que les étoiles ne sont que des points lumineux sans étendue sensible, les planetes des objets ronds; leur apparence est celle d'un disque, leur forme est celle d'une sphere; leur face est semée de taches, d'abîmes & d'aspérités; les anneaux, les satellites se manifestent, & toutes les vérités que vient de révéler Galilée, & que Dominique Cassini va reveler encore. Mais si de la forme on veut passer à la grandeur, il ne suffit plus de considérer un objet isolé; la grandeur est relative, elle n'existe que par la comparaison. La dunette simple & nue ne peut comparer que des objets voisins, encore par une estimation toujours incertaine. Il faut que la mémoire conserve l'image d'un objet, pour l'appliquer sur l'image présente d'un autre objet; & ces images, ces traces du cerveau s'alterent dans l'intervalle, on a besoin du micrometre. La mesure est exacte, parce qu'elle est saisse par des fils déliés, mobiles, & d'une marche réguliere. Elle se conserve sur les divisions de l'instrument, dont la mémoire vaut mieux que la nôtre; & lorsqu'on a fait une seconde mesure, le rapport des divisions donne le rapport des grandeurs. On a mesuré successivement toutes les planetes, l'étendue de l'anneau de Saturne, la largeur de ses anses. Les satellites de Jupiter, qui l'enveloppent dans leur orbe circulaire, nous semblent s'éloigner de lui par un mouvement rectiligne vers la droite ou vers la gauche de son disque, c'est ce qu'on appelle leurs digressions; on a mesuré ces digressions, en les comparant au demi-diametre du disque de Jupiter. Mais ces rapports des grandeurs des planetes ne nous apprennent qué

des apparences. La lune mesurée est aussi grande, ou plusgrande que le Soleil; nous savons bien que cela n'est pas: Vénus paroît plus grande que Jupiter, parce qu'elle est plus proche. Pour avoir le rapport des grandeurs réelles, il faudroit donc voir tous ces astres à la même distance de la terre, ou joindre la mesure de leurs distances à celles de leurs apparences, pour les réduire toutes par le calcul à ce qu'elles seroient, si toutes les planetes étoient vues à une distance égale. Mais cette connoissance tient à la parallaxe, & la parallaxe au mouvement. Si tous les astres étoient immobiles, l'ordre de l'univers seroit inconnu, les distances mutuelles inaccessibles. Il faut donc observer le mouvement des astres, avant de chercher leur parallaxe & leur distance.

#### §. I V.

Dès que les astres se meuvent, dès qu'il y a changement dans le spectacle du ciel, il faut dater les observations, & marquer le tems, pour connoître la durée & l'époque du retour des changemens. La connoissance du tems est donc sondamentale; & ce n'est pas celle des années, des mois & des jours, à laquelle se bornoient les anciens, c'est celle de la minute, & lesplus souvent de l'instant indivisible. C'est à cette connoissance que tient l'exactitude; nous n'aurions pu y prétendre sans l'application du pendule aux horloges, sans cet admirable instrument inventé par Huygens. Il a déterminé lui-même qu'en donnant au pendule une longueur de trois pieds huit lignes & demie, il feroit 60 vibrations par minute, 3600 par heure, & 86400 par jour. Le jour artificiel de ving-quatre heures est l'intervalle entre le passage du soleil au méridien, & son retour le lendemain au même méridien. Il

suffit donc, pour régler la marche de la pendule, de s'assurer qu'elle sasse 86400 vibrations, qu'elle marque exactement vingt-quatre heures dans cet intervalle, & même il sussit, pour en tenir compte, de connoître les légeres quantités dont elle s'en écarte. Nous avons dit que le ciel est une horloge perpétuelle; il faut donc comparer l'heure du ciel avec l'heure de l'horloge, pour la rectisser. La plus ancienne des méthodes exactes consiste à observer la hauteur des astres. Dès que la position d'unè étoile est connue, dès que le lieu du soleil dans l'écliptique est donné par les étoiles, on peut toujours calculer l'heure vraie à laquelle l'étoile, ou le soleil, aura telle hauteur précise (a). Si cette hauteur a été observée avec le quart de cercle, si on a saisi l'instant marqué par l'horloge, la différence de l'heure calculée, avec l'heure de l'horloge, donnera le tems dont cette horloge avance ou retarde.

# §. V.

On sentit cependant qu'il y avoit des moyens plus directs pour régler la pendule. Puisque le soleil détermine le jour, puisque le jour astronomique commence & sinit à midi, il étoit naturel d'attendre le soleil au méridien, & de lui demander le commencement & la sin d'un jour qui est son ouvrage. On pensa que la premiere de toutes les opérations étoit de tracer la ligne méridienne; cette ligne, le plan vertical du méridien qu'elle représente, est celui où le soleil & tous les astres s'élevent à la plus grande hauteur sur l'horizon. Le mouvement diurne depuis l'horizon jusqu'au méridien, depuis le méridien jusqu'à l'horizon, les éleve & les abaisse par des pas égaux, & dans des tems égaux & correspondans. Si l'on prend des

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 315.

hauteurs égales du soleil avant & après midi, ou d'un astre quelconque avant ou après son passage au méridien, la ligne méridienne partage également, soit pour le tems, soit pour l'espace, l'intervalle entre ces deux hauteurs égales. Ici naquit la méthode des hauteurs correspondantes, premier degré de perfection d'une astronomie renouvelée. Nous l'avons dit (a): si l'on prend une hauteur du soleil avant midi, & que l'on trace sur le plancher la direction de l'instrument, si après midi on attend le moment où le soleil descend à la même hauteur, & que l'on trace encore la direction de l'instrument, ces deux lignes concourront, & celle qui partagera leur intervalle, sera la ligne méridienne. Jusqu'ici le présent ne faisoit qu'imiter le passé, c'étoit une réminiscence de l'esprit humain. Les Orientaux, les Indiens avoient pratiqué cette méthode plusieurs milliers d'années avant les astronômes François qui fondoient l'observatoire: mais le progrès des choses y fait ajouter une considération importante, c'est celle du tems; il ne s'agit que d'observer les instans des deux hauteurs égales, le moment du midi est précisément le milieu de leur intervalle (b). On sait toujours à peu près le moment du midi; vers ce tems, au moyen d'un trou pratiqué dans le mur, à une certaine hauteur, on reçoit sur le plancher de l'observatoire obscurci, plusieurs images du soleil, on y marque leurs places par des traits de crayon; & lorsqu'après midi la seconde hauteur est observée, lorsqu'on a l'instant précis de midi, on choisit celle de ces images qui y répond. Le centre de cette image est un point de la méridienne que l'on tire par ce point, & par le point.

<sup>(</sup>a) Hist. Astron. anc. p. 42. (b) On n'avoit pas encore apperçu alors la nécessité d'avoir égard au changement de déclinaison du soleil dans l'intervalle des

deux hauteurs observées; changement qui produit l'équation des hauteurs correspondantes. Voyez M. le Monnier, Hist. célest. p. 49, ann. 1673.

du plancher qui est verticalement au-dessous du trou pratiqué dans le mur. On peut donc observer tous les jours dans l'observatoire obscurci, le tems où l'image du soleil touche & traverse la ligne ainsi tracée sur le plancher. Mais des nuages légers, qui ne font qu'affoiblir l'éclat du soleil, suffisent pour empêcher l'observation; les bords de l'image sont entourés d'une pénombre qui rend l'attouchement incertain. On se rappela que Tycho avoit sixé un quart de cercle à un mur dans le plan du méridien; on pensa que l'invention des lunettes, leur application aux instrumens, les sils que l'on place à leur soyer, donneroient dans cet instrument mural une méridienne bien plus parsaite, où l'attouchement seroit plus exact, & où de légers nuages n'empêcheroient pas de voir le soleil; le quart de cercle mural sur placé par des procédés semblables à ceux que nous avons indiqués pour tracer la méridienne.

#### §. V I.

Le soleil n'est pas seul à régler le jour; dans la vérité, ce n'est pas lui qui fait la succession du jour & de la nuit, & cette révolution du jour de vingt-quatre heures: c'est la terre qui tourne sur elle-même; c'est nous qui nous présentons à lui, qui allons au-devant de sa lumiere, pour veiller, agir & vivre; c'est nous qui nous retirons de sa présence pour le repos & le sommeil. Tous les astres, emportés en apparence par ce mouvement, peuvent donc servir à marquer, à mesurer la révolution de la terre sur elle-même. Les étoiles y sont d'autant plus propres, qu'elles ne se meuvent point, & qu'en elles ce mouvement est pur & sans mélange. En observant le passage d'une étoile au méridien, & son retour au même point le lendemain, on a précisément la révolution diurne, & l'intervalle d'un jour. Il n'est pas même nécessaire d'observer le passage au méridien,

# HISTOIRE

fit d'avoir une lunette dirigée vers un point quelconque el; pourvu qu'une étoile y passe, son retour détermine rée du jour, car tous les points du ciel se meuvent ment, & achevent dans le même tems la même révo-

lu

11 faut savoir seulement que le jour du soleil & celui des étoiles n'ont pas la même durée, celui des étoiles est plus court; nous venons de le dire, elles sont sans mouvement, leur révolution est la révolution même de la terre. Mais le soleil ne paroît pas immobile, en conséquence de notre mouvement annuel il semble marcher, tandis que notre globe tourne; & lorsque ce globe regarde le lendemain le point du ciel où il a laissé le soleil, il ne l'y trouve plus; il faut qu'il tourne encore pour le retrouver, c'est ce qui rend le jour folaire plus long; & comme on est convenu de partager la révolution diurne de cet astre en vingt-quatre heures égales, la révolution diurne des étoiles n'emploie que 2 3h 56' 4'. Mais elle n'en est pas moins propre à régler les horloges; car si la révolution est plus longue que ce tems, c'est que l'horloge avance par un mouvement trop accéléré, & si elle donne moins, c'est que l'horloge retarde par un mouvement trop lent.

# S. VII.

Voila donc l'astronomie enrichie de deux nouvelles méthodes; l'une est celle des hauteurs correspondantes, prises à distances égales du méridien, méthode qui donne avec la plus grande précision le tems du passage soit du soleil, soit des étoiles & des planetes par ce cercle; l'autre est la méthode d'avoir directement ces passages par le moyen du mural. L'astronôme connoît le tems, il en est le maître, non qu'il puisse accélérer ou ralentir

sa course, mais il est libre d'en mesurer les intervalles, de déterminer l'instant qui s'écoule, & de marquer sa place dans la durée. Il peut donc observer le lieu des astres, leur mouvement, le tems ne lui manquera pas; il n'a point d'erreur à craindre sur la mesure de la durée, il va porter tous ses soins à la mesure de l'espace.

La premiere chose que l'astronôme ait à faire, c'est de se reconnoître dans la voûte apparente qui le couvre, dans la cage immense où la nature l'enferme. De tous les tems il y a tracé des cercles fictifs; ces cercles établissent des divisions, & c'est par les divisions qu'on parvient à décrire les choses & à comparer les espaces. Le premier mouvement qui s'observe est la révolution diurne dans le sens de l'équateur & autour des pôles; en fondant un observatoire, il faut donc commencer par la connoissance de la position du pôle & de l'équateur sur l'horizon. Les anciens observoient la hauteur de l'équateur par le moyen des hauteurs du soleil dans les deux solstices de l'été & de l'hiver; l'équateur partage également la disférence de ces deux hauteurs (a). Le pôle est toujours éloigné de 90 degrés dans la circonférence du méridien; on a donc aussi la hauteur du pôle sur l'horizon. Tycho imagina la méthode des hauteurs des étoiles circompolaires qui ne se couchent jamais, & qui passent deux fois par jour au méridien sur le même horizon, avec deux hauteurs inégales dont le pôle partage la différence (b). C'est la méthode qu'on employa pour déterminer la

<sup>(</sup>a) Si le soleil au solstice d'été, s'éleve à 64° ½, & au solstice d'hiver; seulement à 17° ½, la différence est 47°, dont la moitié, qui est la mesure de l'obliquité de l'écliptique, ajoutée à la plus petite hauteur, donne 41° pour la hauteur de l'équateur. Le pôle est toujours à 90° de ce cercle,

Tome II.

ce qui fait 131° pour la distance de l'horizon au pôle lesquels retranchés de 180°, donnent 49° pour la hauteur du pôle sur l'horizon du côté du nord. C'est en nombres ronds, la position de la sphere sur l'hosizon, de Paris.

<sup>(</sup>b) Suprà, Tom. I, p. 402.

hauteur du pôle à l'observatoire de Paris; voilà le premier élément, c'est celui qui indique l'inclinaison de la sphere. Les autres cercles, l'écliptique, les tropiques, les colures, naissent des circonstances du mouvement du soleil; il saut donc que l'astronôme connoisse ce mouvement, c'est-à-dire, la direction & la ligne dans lesquelles il s'exécute. Comme cette direction est inclinée à l'équateur, comme le soleil s'éleve inégalement, c'est cette inégalité de hauteur qui détermine le sens de sa route. L'astronôme observe à son mural, au solstice d'été, la plus grande hauteur du soleil, & il en tient registre; au soltice d'hiver, il observe la plus petite hauteur: la moitié de la dissérence est l'obliquité de l'écliptique, & l'angle par lequel la route du soleil s'incline sur l'équateur.

#### S. VIII.

Par les points de la plus grande & de la plus petite hauteur du soleil, l'astronôme imagine deux cercles parallèles à l'équateur, ce sont les tropiques, ce sont les termes de son mouvement vers le nord & vers le midi; c'est là que les anciens le voyoient rebrousser chemin, croyant qu'il lui étoit désendu d'approcher des pôles. En observant les solstices, l'astronôme en a remarqué les instans, & ces instans ont divisé l'année en deux parties; il la subdivise encore en observant les équinoxes. Le tems de l'équinoxe est celui où le soleil se trouve dans l'équateur: vers ce tems l'astronôme retourne à son mural; il observe plusieurs jours de suite la hauteur du soleil à midi, & l'instant où elle est égale à la hauteur de l'équateur, est le tems de l'équinoxe. L'année se trouve partagée en quatre parties; en même tems ces équinoxes & ces solstices observés, comparés à ceux qui l'ont été jadis par les

anciens astronômes, donnent avec précision la derée de la révolution annuelle du soleil, & la longueur de l'année. Mais quoiqu'on ait observé le tems des équinoxes & des solstices, on ne sait pas encore à quels points du ciel ils répondent. Le ciel est parsemé de points visibles, ce sont les étoiles; il faut établir la distance des équinoxes & des solstices à ces points visibles. On sait que pour comparer le soleil aux étoiles, on a fait long-tems une opération intermédiaire; les anciens par le moyen de la lune (a), Waltherus & Tycho, par le moyen de Vénus (b). L'invention des lunettes fournit un moyen plus facile & plus sûr. On s'apperçut que les belles étoiles étoient visibles en plein jour, & en présence du soleil (c). On pouvoit donc les comparer directement, on pouvoit donc mesurer leur, distance sans observation intermédiaire; cette distance observée au moment de l'un des solstices ou des équinoxes, donna son lieu dans le ciel. L'un de ces points détermine les trois autres; par ces quatre points, on imagina deux cercles qui sont les colures.

#### §. I X.

Voila donc tous les cercles tracés dans le ciel; l'astronôme les voit, les suit par la pensée, & il est entouré d'une sphere connue & divisée pour la facilité de ses recherches. Lorsqu'il veut observer le lieu d'un astre, il n'a qu'à le rapporter à l'écliptique par la longitude & la latitude, ou à l'équateur par l'ascension droite & la déclinaison. Si cet astre est fixe comme

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 106.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 405 & 692.

<sup>(</sup>c) M. Picard, le 23 Juillet 1669, observa la hauteur méridienne d'Arcturus en plein

jour , M. le Monnier , Hist. céleste , p. 40 le docteur Hook en Angleterre, vit a du dragon, aussi en plein jour, Transac. phil. 1674, Nº. 102.

les étoiles, une bonne observation suffira pour toujours, si cet astre est errant comme les planetes, il répétera les observations. Les retours au même point donneront le tems de la révolution, avec une exactitude proportionnée au nombre des révolutions écoulées dans l'intervalle. Ensuite, pour examiner les circonstances de ce mouvement, ses irrégularités dans la durée d'une révolution, on multipliera les observations. On connoîtra donc son mouvement réel & vrai, revêtu de toutes ses irrégularités. On pourra toujours le comparer au mouvement que l'astre auroit, s'il marchoit d'un pas uniforme, & si en accomplissant sa révolution, il décrivoit, en tems égaux, des portions égales de son orbe. Les tems & les lieux où il est sans latitude, indiqueront les points où cet orbe coupe l'écliptique; ce sont ses nœuds. Les points où sa vîtesse est la plus grande & la plus petite, seront les points où il est le plus proche & le plus éloigné du soleil; c'est son périhélie & son aphélie. Ce sont les points qui terminent le grand axe de l'ellipse, que Képler fait décrire à toutes les planetes autour du soleil. Si l'observateur a suivi constamment le mouvement de chacune de ces planetes, il sera donc en état de montrer le sens de leur route dans le ciel; l'angle qu'elle fait avec l'écliptique, les points où elle coupe ce cercle, la position de cette route elliptique à l'égard du soleil & des points fixes du ciel, le tems employé à la parcourir entiere,. le tems inégal employé à en parcourir les différentes parties. Il connoîtra donc son ciel, il pourra en prévoir & en prédire les phénomènes, & il sera en état de dire à l'astronôme philosophe, destiné à pénétrer la nature, voilà les vérités qu'elle laisse appercevoir, voilà les faits, c'est à vous de dire les causes.

293

#### §. X.

Tout cela se réduit à rapporter un astre quelconque à l'écliptique ou à l'équateur, les anciens se l'étoient proposé comme nous; mais à l'époque où nous sommes, les succès furent proportionnés à la perfection des moyens. On employa deux méthodes que les Anglois & les François se partagerent. A l'observatoire de Gréenwich on se servit d'abord de la méthode de Waltherus & de Tycho, par les distances observées d'un astre à deux points du ciel, c'est-à-dire, à deux étoiles (a). Comme tous les cercles de la sphere sont liés & dans une position déterminée, le calcul déduit de ces distances observées, ou la longitude & la latitude, si l'on veut rapporter l'astre à l'écliptique; ou l'ascension droite & la déclinaison, si l'on veut le rapporter à l'équateur. Cette méthode fut employée avec toute la précision nouvelle, par de grands instrumens bien divisés, garnis de lunettes & de fils croisés, importans pour une exactitude jusqu'alors inconnue. Mais en France on fit usage d'une méthode nouvelle, qui ne commença à être pratiquée que dans les beaux jours de l'astronomie, & qui en fonda les succès; c'est la méthode de mesurer la distance des astres par le tems. Puisqu'il s'agit uniquement de découvrir la déclination & l'ascension droite d'un astre, la déclination peut être facilement connue, l'astronôme n'a qu'à prendre à son mural la hauteur méridienne de l'astre, il connoît la hauteur de l'équateur; la différence des deux hauteurs lui donne la distance de l'astre à ce cercle, c'est la déclinaison, c'est la moitié de ce qu'il demande. Tout se réduit donc à l'ascension droite; mais qu'est-ce que l'ascension droite? C'est un arc de

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 320 & 400.

l'équateur, une portion du cercle de la révolution diurne, dont les parties égales passent en tems égaux au méridien. Tycho avoit mesure directement ces acre de l'équateur (a). Ptolèmée paroît aussi les avoir observés quelquesois (b). Avec une horloge bien réglée, c'est-à-dire, dont la marche est parsaitement uniforme, la différence des tems du passage de deux astres doit donc indiquer la différence de leur ascension droite; & si l'ascension droite, ou la place d'un de ces astres sur l'équateur est connue, celle de l'autre le sera aussi. La méthode des distances est pénible; tout ce qui est dissicile est une source d'erreurs : celle-ci est aussi commode qu'exacte ; il ne s'agit que d'attendre successivement les deux astres au méridien, pour y observer l'instant de leur passage, & le degré de leur hauteur. Le Landgrave de Hesse avoit déjà essayé cette méthode. Nous avons dit qu'il observoit le tems du passage des étoiles par un azimuth, avec leur hauteur. Thadée Hagecius proposa de faire cette observation dans le méridien (c), mais le tems n'étoit pas venu; cette excellente méthode manquoit de l'instrument nécessaire; les horloges étoient trop désectueuses, les erreurs auroient été énormes. On pouvoit alors se mocquer de la proposition d'Hagécius, les hommes ne peuvent prévoir ni les présens du hasard, ni les ressources du génie. On n'auroit pas cru aux prodiges de ce siecle, si on les avoit annoncés d'avance. Comment deviner que la méthode d'Hagécius seroit le moyen des recherches futures, & la base de toute précision? Elle sut suivie en France dès l'établissement de l'observatoire; elle a été adoptée par les Anglois en 1690 (d). Presque tous les progrès de l'astronomie sont nes de cette

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 400.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 466.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 374. & suiv.

<sup>(</sup>d) Flamsteed, Hift. celefte, T. II.

méthode. Ils montrent l'influence qu'un homme peut avoir sur les siecles par une seule idée; s'ils sont nés en partie du hasard qui donna les lunettes, ils sont évidemment les fruits du génie d'Huygens, qui appliqua le pendule aux horloges.

#### §. X I.

L'Astronôme détermine ainsi le lieu de tous les astres dans le ciel, des étoiles comme des planetes; il compare les positions observées par lui de ces étoiles sixes aux positions jadis observées: il reconnoît, il mesure le mouvement par lequel elles s'avancent toutes ensemble le long de l'écliptique. Mais ce mouvement, qui n'est qu'une apparence, ne leur appartient pas; quelle que soit la cause, ce sont les points des équinoxes & des solstices qui rétrogradent. La longitude est comptée de ces points: & lorsqu'ils reculent, la sphere céleste avec tous ses cercles, semble tourner sur elle-même autour des pôles de l'écliptique; & les étoiles, précisément parce qu'elles sont immobiles, semblent avancer le long de ce cercle. Par ces comparaisons on s'apperçoit encore que les latitudes des étoiles ont changé depuis Hypparque, & que l'écliptique a baissé pour s'approcher de l'équateur.

Les méthodes, que nous avons décrites pour déterminer le lieu des astres, ne sont pas les seules dont l'industrie humaine se soit mise en possession. Les astres, par leurs rencontres nous éclairent sur leur mouvement même. Des deux mouvemens le mieux connu aide à connoître celui qui l'est moins. Les plus remarquables de ces rencontres sont les éclipses, qui arrivent toutes les sois que la lune couvre le soleil pour le dérober à nos yeux, ou qu'elle s'y dérobe elle-même, en se plongeant dans l'ombre de la terre. Dans le premier cas, il est un instant où la lune avec

le soleil occupe précisément le même point du ciel; dans le second, il est un instant où elle est précisément à l'opposite. & éloignée de lui d'une demi-circonférence, ou de 180 degrés. Le mouvement du soleil, qui est assez simple, assez bien connu, peut donc servir à rectifier le mouvement de cette planete bizarre & irréguliere, qui ne marche qu'en dévoilant des inégalités différentes & accumulées, & qu'on ne peut saisir, comme le Protée de la fable, qu'en épuisant la variété de ses formes successives. Nous avons dit l'usage de ces éclipses dans la recherche des longitudes terrestres, c'est une nouvelle raison pour l'astronôme de les observer. Les rencontres de la lune avec les autres planetes, & sur-tout avec les étoiles qu'elle cache instantanément sous son disque, & qu'elle découvre de même, sont très-utiles, tant pour dévoiler ses propres mouvemens, que pour déterminer les longitudes terrestres, & parvenir à la connoissance du globe.

#### S. XII.

Dans les éclipses de lune, l'astronôme, avec le télescope, observe les momens de la sin & du commencement, le moment où l'ombre atteint quelque tache, & celui où l'ombre la laisse à découvert. Avec le micrometre il mesure plusieurs sois, dans la durée de l'éclipse, la grandeur de la partie éclipsée. La plus grande de ces mesures successives est la quantité de l'éclipse même. Toutes ces observations, faites à la sois en dissérens lieux de la terre, sont autant de points de comparaison pour la détermination des longitudes terrestres.

Dans l'éclipse de soleil, on observe les tems du commencement, de la fin, les tems où les taches accidentelles, qui se trouvent sur le disque, sont couvertes ou découvertes par la lune

lane. On reçoit l'image du soleil transmise par un télescope dans une chambre obscure; on place à son foyer un carton blanc, sur lequel on a tracé un cercle d'une grandeur déterminée les jours précédens par celle du soleil; ce cercle est divisé par six cercles concentriques, qui partagent son diamette en douze parties appelées doigts. On voit l'ombre avancer sur l'image, on suit ses progrès; sa grandeur croissante ou décroissante est à chaque instant mesurée par l'étendue de ces doigts & de leurs subdivisions. On fait des observations encore plus précises avec le quart de cercle, avec le micrometre. De toutes ces données le calcul déduit facilement la distance du centre de la lune au centre du soleil, & comme le lieu de celui-ci est suffisamment connu par les Tables, le lieu de la lune le devient aussi. Chaque observation corrigée de la parallaxe fournit donc un moyen de corriger les Tables de la lune, & de rectifier son mouvement. En même tems elle est un point de comparaison pour les longitudes & la différence des méridiens.

#### 6. XIII.

Les occultations des étoiles par la lune ont également cette double utilité. Dans l'instant où une étoile s'éclipse, comme dans l'instant où elle se montre, elle est précisément au bord de la planete; on a par conséquent deux instans où le centre de la lune a été éloigné de l'étoile, de la quantité du demi-diametre qui est toujours connu; le mouvement de la lune l'est aussi dans l'intervalle: le calcul, & une infinité de réductions que la précision exige, mais que nous ne pouvons faire connoître ici (a), donnent l'instant où la lune a été en conjonction, où

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Aftron. Tom. II, Liv. X. Tome II.

les méridiens, cet instant, & en conséquence de la les méridiens, cet instant, quoique le même pour les méridiens, cet instant, quoique le même pour les méridiens, est marqué sous chaque méridien par des heures les observations qui y ont été faites, calculées, donc la différence de ces méridiens, & servent à la avec une précision plus grande que celle d'aucune de ces étoiles ne laissent pas hésiter un moment, de ces étoiles ne laissent pas hésiter un moment, minutes du commencement & de la fin d'une éclipse minutes du commencement & de la fin d'une éclipse le ces phénomènes sont plus faciles à saisse dans une soleil, mais ils ne sont pas instantanés, & l'on peut moment quelques secondes.

#### S. XIV.

ne verrons point l'astronôme observer les satellites de l'époque où nous sommes, il n'a que des essais dans ce n'ose les produire; il suit ces astres, il les considere avec la curiosité & de l'attention, il ne voit encore que des inexplicables; ce sont des énigmes que Galilée a considere pour en laisser l'explication à Dominique Cassini. Ce qui nous instruira; pour nous, nous suivons les tems, nous citons ce qu'ils nous revelent.

de l'astronomie, mais ces progrès sont sondés sur de l'astronomie, mais ces progrès sont sondés sur miers soins, & des soins portés jusqu'au scrupule. Ce assez de pointer exactement à un astre avec toute la possible, de connoître assez la marche de l'horloge,

pour être sûr de l'instant où l'on observe, il faut encore vérisser l'instrument dont on se sert. C'est un organe dont il faut estimer le rapport, c'est un de nos sens que nous avons étendu; mais il conserve l'imperfection de sa nature. La division du limbe d'un quart de cercle, mobile ou mural, d'un sextant, ne peut être rigoureusement exacte, il en faut connoître les erreurs; on pourra en tenir compte, c'est comme si elles n'existoient pas. Le ciel est toujours notre regle & notre modele de perfection; dès que le lieu des étoiles & celui du foleil sont connus par les catalogues de ces étoiles & par les tables du soleil, on peut toujours calculer l'instant, où l'un de ces astres aura une hauteur précise: en observant la hauteur à cet instant, marqué par une horloge qui marche régulierement, si l'instrument ne donne pas, comme le calcul, la différence sera son erreur. On a imaginé un grand nombre d'autres vérifications (a); nous n'entreprendrons point de les détailler, nous ne nous proposons même pas de décrire toutes les méthodes (b); la marche de l'histoire en seroit trop ralentie. Ceux qui veulent la suivre pour s'instruire des progrès de la science, pour concevoit l'idée qu'elle mérite, n'ont pas besoin de ces détails. Ceux qui sont nés pour la cultiver, & pour faire éclorre de nouveaux progrès, doivent chercher ces détails dans les livres élémentaires (c). Il nous suffit d'avoir dit avec quel respect on interroge la nature, avec quel scrupule on rend compte de ses réponses. Les seuls oracles subsistants sont ceux que le ciel dévoile à l'astronomie, l'homme favorisé qui les reçoit, doit se

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Astron. Liv. XIV.

(b) Nous ne donnons ici que les méthodes qui ont influé sur les progrès à cette époque, nous donnerons les principales de celles qui ont été inventées depuis, quand elles se présenteront.

<sup>(</sup>c) L'Aftronomie de M. de la Lande est l'ouvrage le plus moderne & le plus complet en ce genre, il renferme toutes les méthodes, toutes les connoissances astronomiques, & même les plus élevées, sous la forme la plus élémentaire.

rer qu'il le peut,

Let que ses

Let que ses

Les naissent

Lets, & de

Lets celestes.

Lete qui le

Lett pas moins

Lett pas moin

ar de les instrude les obserdes effets illusoires, de la reite la paralde du globe & de le de la paralde du globe & de le de la paralde du globe & de le de la paralde du globe & de la paralde la paral-de la paralde la paral-de la pa il n'y auroit point d'unité dans leurs rapports, & ils ne s'accorderoient que dans une chose, c'est qu'ils seroient tous également trompés. Mais pour cette entreprise hardie, de voir les choses d'un lieu où l'on n'est pas, il falloit déterminer la différence des phénomènes que l'on voit à ceux que l'on verroit au centre de la terre; cette différence est la parallaxe. Nous avons dit (a) qu'elle est nulle pour un astre placé au zenith, qu'elle est la plus grande pour un astre qui se montre à l'horizon, mais sur-tout qu'elle est toujours proportionnelle à la distance de l'astre à la terre. Ces principes déterminent la marche de l'astronôme, il faut observer l'astre le même jour à l'horizon, & le plus près possible du zenith; il faut comparer ces hauteurs avec celles qui résultent de la position connue de l'astre dans le ciel, & les différences sont les quantités de la parallaxe. Voilà la méthode qu'a suivie Ptolémée pour la parallaxe de la lune (b); on la suivit encore après lui, c'est la seule dont on puisse user quand on veut fixer cet élément sans sortir de son observatoire. Mais peu de tems après l'époque où nous sommes, on sentit qu'il falloit se transporter à de grandes distances sur le globe, pour mesurer un élément, une illusion, qui dépend réellement de la grandeur de ce globe. Lorsque deux observateurs, ainsi séparés, observent au même instant le lieu de la même planete, comme les différences sont plus grandes, l'effet de la parallaxe est mieux connu. Mais ces methodes, quoiqu'utiles, ont l'inconvenient de ne ois a appliquer qu'à la lune, dont la parallaxe est grande Qn l'essaye aussi sur la parallaxe de Mars; i **est si petite** qu'il est difficile de la disar, toujours inévitable, des observations. Nous avons vu les moyens employés par Vendelinus (a) pour découvrir la parallaxe du soleil, en observant la lune dichotôme, ou à demi-éclairée. Mais l'astronôme ne nous dira rien sur toutes les autres parallaxes, elles sont inobservables par ces méthodes, elles échappent à ses sens; & sa consolation, c'est que n'étant pas apperçues, elles ne sont pas sensibles, & ne nuisent ni à la certitude des observations, ni à l'exactitude des résultats.

#### S. XVI.

La parallaxe de la lune lui a enseigné la distance où nous sommes de cette planete: il connoît du moins dans certaines limites l'éloignement du soleil, par sa parallaxe encore incertaine. Mais il auroit été condamné à ignorer toujours la distance des autres planetes, si Copernic n'eût pas rappelé le système des anciens, & revélé le véritable ordre du monde. Puisque toutes les planetes tournent autour du soleil, la vérité des mouvemens n'existe dans sa pureté que pour ce centre. C'est de ce centre qu'il faut les voir; il faut donc encore s'y transporter par la pensée. La grandeur du globe de la terre produit une parallaxe, la grandeur de l'orbe que nous parcourons en produit une autre nommée la parallaxe de l'orbe Linear. Il faut donc apprendre à dépouiller les observations de l'effet de cette nouvelle illusion. L'astronôme saisit les momens où elle n'a pas lieu; il prend les planetes supérieures, Mars, Jupiter, Saturne, lorsqu'elles sont opposées au Soleil, les petites planetes, Vénus & Mercure, lorsqu'elles sont en conjonction avec cet astre, placées entre lui & nous:



<sup>(</sup>a) Supri, p. 161.

401

les planetes, dans ces circonstances, sont dans une même ligne avec nous & le soleil; les planetes supérieures sont dans le point du ciel opposé à cet astre, les deux planetes inférieures sont dans le même point que lui. En se procurant avec le tems, une suite d'observations semblables, on a les mouvemens de ces planetes tels qu'ils seroient observés de soleil, on en dresse des Tables, & on se met en état de pouvoir calculer le lieu de ces planetes, tel qu'il est vu du centre de leur mouvement. L'astronôme a donc raison de dire qu'il se transporte réellement à ce centre, puisqu'il peut rendre compte de ce qui s'y voit. Mais en même tems, en observant ce qu'il voit de la terre où il est, les differences lui enseignent l'effet de l'étendue de son orbe, & la quantité de cette illusion, de cette parallaxe de l'orbe annuel, qui a si long-tems embarrassé les anciens, & qui a tant compliqué le mauvais système de Ptolémée. Cette parallaxe étant, comme l'autre, proportionnelle à la distance de l'astre au soleil, on peut toujours en déduire cette distance (a).

Quand l'astronôme a ainsi partagé les espaces, déterminé les éloignemens, il peut connoître les grandeurs réelles des corps. Les quantités des diametres des planetes, mesurées par lui avec soin, ne sont que des apparences; mais dès qu'il connoît les distances de chacun de ces corps, il rapporte toutes

toujours être observée, on connoîtra par la trigonométrie le rapport des côtés TS, 1S, c'est-à-dire, le rapport du rayon de notre orbe à celui de l'orbe de Jupiter. En faisant le même calcul pour Mars, on aura le rapport des rayons de leurs orbes au rayon du nôtre, & par conséquent le rapport de leurs distances au Soleil, & de la quantité comparée de leur éloignement.

<sup>(</sup>a) Voyer la figure 14; soit S le Soleil, T la Terre, I Jupiter, M Mars, le soleil voit Jupiter & Mars en A dans le ciel, la Terre voit l'un en B, & l'autre en C, l'angle AIB, ou TIS est la parallaxe de l'orbe annuel pour Jupiter. L'angle AMC, ou TMS est la même parallaxe pour Mars. On voit que dans le triangle TIS, où on connoît la parallaxe TIS & l'angle STI, distance de Jupiter au Soleil, qui peut

les grandeurs à ce qu'elles seroient si les planetes étoient vues à une distance égale; il peut dire, la Lune est par son volume la quarante neuvieme partie de la Terre (a), Mercure la dix-septieme partie, Vénus les quatre cinquiemes, Mars le quart; Jupiter est douze cent quarante-six sois plus gros, Saturne huit cent soixante-huit sois, & le Soleil, qui est à sui seul plus considérable, plus volumineux que tous les êtres ensemble, est douze cent mille sois plus gros que le globe que nous habitons, & où nous croyons être quelque chose.

#### §. XVII.

Notre cours d'astronomie pratique est fini, nous avons suffisamment observé l'observateur, il rentre dans son cabinet avec les secrets qu'il a surpris, avec les dépouilles du ciel: son ame a résidé jusqu'ici dans le sens de la vue & du tact, elle se retire avec elle-même, il va méditer sur ce qu'il a vu; il rappelle ce qu'on a vu jadis, pour comparer les faits présens avec les faits passés. Qu'on ne croye pas qu'il se borne à être le témoin des phénomènes; ce n'est pas une sentinelle placée pour observer ce qui se passe au-dehors de notre citadelle, & dans les campagnes célestes : qu'on n'imagine pas qu'il a tout fait, lorsque la célérité du coup d'œil & l'adresse de la main lui ont procuré une observation exacte. Cette observarion n'est qu'un moyen, qui lui a été indiqué par son génie, & dont son génie lui prescrira l'usage. L'observation est placée entre les vues de l'esprit qui en ont montré l'utilité, & cette utilité même qu'il faut avoir l'art d'en faire éclorre.

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Astron. Art. 1398. On ne connoissoit pas encore ces quantités si exactement aux tems où nous sommes,

mais la différence avec l'exactitude actuelle n'est pas si grande que nous n'ayons pu les placer ici par anticipation.

Mais cette prévision de l'esprit, le pressentiment des phénomènes à voir est étonnemment difficile; c'est un don trèsrare, c'est le génie lui-même. Il faut joindre à une vaste mémoire où tous les faits connus soient déposés, une intelligence proportionnée pour combiner ces faits, pour comparer ce qu'ils ont produit avec ce qu'ils pouvoient produire. Il faut se représenter les phénomènes revêtus de toutes leurs illusions, distinguer les cas où ces illusions peuvent être séparées, marquer en même tems les instans où l'une a toute sa force, & peut être plus facilement mesurée; il faut quelquesois l'art de la multiplier, en sommant, en réunissant ses essets pour la rendre plus sensible. Une découverte, soit dans les principes, soit dans les phénomènes de la nature, dans les méthodes d'observer, ou dans les instrumens, change souvent l'état des choses. Il faut alors revenir sur le passé, appercevoir les ressources nées de cette déconverte, les moyens qu'elle offre de pénétrer plus avant, considérer ce qu'un fait nouveau peut changer, rectifier dans un ensemble de faits connus, & l'influence d'une idée sur un grand nombre d'idées acquises. C'est par cette divination, c'est par cette maniere d'interroger le ciel, qu'on se rend digne des réponses favorables. Alors quand l'astronôme devient observateur, il l'est avec toute la dignité de l'homme, il suit le plan qu'il a tracé, il agit d'après ses vues, comme la main exécute la pensée. Mais quand il a multiplié les observations, quand il a amassé une multitude de faits, il faut qu'il remonte à la hauteur d'où il est descendu; il faut que sa vue les pénetre, les embrasse. L'explication d'un phénomène est souvent dans un fait éloigné & solitaire; les causes générales sont sous des masses de faits. Dans la variété de la magnificence céleste, on a bien de la peine à retrouver la simplicité: mais organe & interprète des choses divines,

Tome II. Qq

l'astronôme s'aggrandit par cette noble sonction. Le génie seul peut dire : voilà la marche, voilà la regle de la nature. L'astronôme a commencé par l'épier, il finit par la presser de toute l'intelligence humaine pour faire sortir ses vérités.





# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

#### LIVRE HUITIEME.

De Jean - Dominique Caffini.

S. PRE'MIER.

Pendant que les Académies s'établissoient en France & en Angleterre, & que les progrès rapides alloient naître du concours des hommes rassemblés par le zele des sciences, & poussés par l'émulation, un homme s'élevoit en Italie, pour succéder à Galisée dans les découvertes du ciel, pour être, comme Hypparque, le réformateur de l'astronomie, & pour embrasser comme lui la science dans son entier. Jean-Dominique Cassini naquit le 8 Juin 1625 dans le comté de Nice, à Perinaldo, d'où sont sortis & cette famille des Cassini, illustrée par plusieurs générations savantes, & les deux Maraldi, astronômes distingués, dont l'un est encore vivant.

Qqij

Dominique Cassini étant à Gênes au sortir de ses études. tomba par hafard fur un livre d'astronomie, sa vocation se déclara; au milieu des objets de nos connoissances, il reconnut celui qui devoit faire la déstinée & la gloire de sa vie, & il entra dans la carrière. Mais ce livre appartenoit en même tems à l'astrologie. Cassini saisit à la fois la vérité & l'erreur', & l'un des plus grands hommes du siecle dernier commença par s'égarer; tant il est vrai que les opinions générales, les opinions que protege la multitude, ont sur les bons esprits même un empire auquel il est difficile d'échapper! C'est l'excuse de Tycho & de Képler; ils ont pu tomber dans l'erreur où tomba Cassini, leur émule & leur égal. Mais on voit en même tems les progrès de la lumiere, l'affoiblissement & la décrépitude de l'astrologie; Tycho fut assez aveugle pour l'adopter sans réserve, pour la défendre avec opiniâtreté. Képler, plus éclairé, plus philosophe, plus fort parce que le préjugé étoit déjà plus foible, flotta toute sa vie entre sa raison particuliere & ce préjugé, qui étoit la raison publique. Cassini dans l'âge tendre, où l'on reçoit toutes les impressions, où l'on n'a d'idées que les idées acquises, pensa un moment comme le vulgaire; mais le préjugé n'avoit plus de force que contre le génie naissant: Cassini suivoit alors son siecle, quand il le précéda, il ne vit plus que la vérité.

#### 6. I I.

Un E autre erreur qu'il adopta pour la rejeter ensuite, sur celle de la naissance fortuite des cometes; il les regarda quelque tems comme des météores qui s'allument pour s'éreindre (a).



On peut lui pardonner de s'y être trompé avec Hévélius, mais la jeunesse de Cassini fut plus éclairée que la maturité de l'astronôme de Dantzic; Cassini échappa bientôt à cette erreur, comme il avoit échappé à l'astrologie. Il avoit un esprit né pour pénétrer les faits, & pour y lire les vérités renfermées; dès qu'il eut reconnu que le mouvement des cometes semblable à celui des planeres, n'avoit que des inégalités apparentes, s'exécutoit par des pas réguliers, croissans ou décroissans, avec une sorte d'uniformité dans une route constante, propre à chaque comete, & différente de toutes les autres routes célestes, il ne put croire que tant de régularité appartînt à des corps produits par le hasard, lancés à travers les tourbillons que Descartes avoit placés dans le ciel. Ces astres obéissoient à des loix, le hasard n'en connoît point, ou nousmêmes du moins nous ne connoissons pas les loix de ce que nous appelons hasard. La constance & la régularité lui parurent les caracteres de la permanence; il pensa que ces astres, si long-tems négligés, ou regardés comme des dépurations de l'éther, calomniés comme apportant des maux sur la terre. indifférens à ce qui s'y passe, pouvoient être semblables à notre globe, se mouvoir avec lui & avec les autres planetes dans l'espace, & exister comme elles depuis le commencement des choses.

Pour que la ressemblance sût complette, il falloit concevoir leurs retours; Cassini s'éleva à cette idée, trop long tems oubliée ou combattue; mais il y parvint par degrés, par des raisons liées, & propres à la revêtir de ses preuves. C'est parce qu'il avoit sait de bonnes observations de trois cometes (a); c'est parce que Tycho & Hévélius avoient eux-mêmes observé ces astres

<sup>(</sup>a) Celles de 1652, 1664, 1665.

singuliers & mal connus, qu'il put reconnoître dans ces observations l'ordre & la suite, qui appartiennent à des corps durables. Il revint donc à l'opinion des Chaldéens, conservée par Apollonius Mindien, & qui avoit été méconnue pendant vingt-quatre siecles, écoulés depuis ces anciens astronômes.

#### S. III.

Qu'on nous permette quelques réflexions sur ce retour aux idées antiques. Les cometes paroissent tout à coup; & dans les tems où, faute de télescopes, on ne pouvoit suivre la diminution lente de leur lumiere, on a dû les perdre & les voir disparoître presque instantanément; on a dû croire que leur destruction & leur naissance étoient fortuites, c'est la pensée la plus naturelle. L'esprit humain procede par des comparaisons; c'est ainsi qu'il apprécie & qu'il juge la nature; & les apperçus simples, qui sont les premiers, sont ceux auxquels il tient le plus. L'air est rempli de météores & de phénomènes qui brillent dans la sérénité des nuits; de tout tems le ciel a eu des signes pour les hommes craintifs & pour les nations superstitieuses. Les seux exhalés de la terre, la matiere électrique pompée ou rejetée par les corps, font naître dans l'atmosphere des lumieres plus ou moins vives, des nuées blanches, ou colorées de pourpre & formées en arcs, en jets, ou en rayons. Ce spectacle changeant de feu & de lumiere paroît allumé, ou éteint par le hasard. On ne peut disconvenir que les cometes n'aient au premier aspect des ressemblances avec ces météores; elles brillent comme les étoiles, qui sont les feux du firmament, & comme ces feux de l'atmosphere, nommés ésoiles tombantes. La queue des cometes, leur chevelure, ont une blancheur souvent assez vive, qui ressemble à la lumiere des météores; la matiere légere de ces météores est aussi rare

que la queue des cometes. On a dû comparer ces phénomènes, on a dû les croire de la même espece; on a donné seulement plus de consistance au corps de la comete, pour expliquer une plus longue durée: une matiere plus serrée, plus compacte, résistoit plus long-tems à sa dissolution. Si les hommes ont été détrompés, ils n'ont pu l'être que par les observations, ce sont les observations répétées, rapprochées les unes des autres, qui nous apprennent que ce qui paroît le plus simple à l'esprit, n'est pas toujours le plus vrai & le plus naturel. Mais jugeons les tems par les faits. Lorsque Dominique Cassini parut, l'astronomie avoit déjà acquis quelque étendue & quelque hauteur; Regiomontanus, Tycho, Képler, Hévélius avoient éclairé l'Europe, & avoient particulierement observé les cometes, cependant l'opinion générale étoit encore pour la naissance fortuite de ces astres passagers; la jeunesse de Cassini y fut d'abord entraînée. On lisoit Seneque, on connoissoit l'idée d'Apollonius Mindien & des Chaldéens sur la permanence & les retours des cometes; on n'avoit pas besoin d'inventer cette idée, il suffisoit de s'élever jusqu'à elle, & de la juger. Mais l'esprit humain a eu besoin de vingt-quatre siecles pour cette opération si facile en apparence; il a fallu des instrumens perfectionnés, des observations exactes, & le génie de Cassini. Les Chaldéens n'ont donc pu concevoir cette opinion philosophique & vraie que par les mêmes motifs, qu'avec de bonnes observations & du génie. Mais il est plus que douteux qu'ils aient eu du génie, & il est certain que les observations n'existoient pas. Hypparque & Ptolémée les auroient connues, citées; ils n'ont pas plus fait de cas de l'idée du retour des cometes que du système du mouvement de la terre; l'un & l'autre étoient dénués de faits, ces astronômes les ont regardés comme des erreurs populaires, ils n'ont pas même daigné

parler des cometes. Cette idée n'étoit donc qu'une réminifcence chez les anciens, une opinion conservée par la tradition chaldéenne; & si, comme nous le croyons, l'espece humaine, toujours semblable à elle-même, est destinée à suivre toujours à peu près les mêmes voies, à rencontrer toujours les mêmes difficultés; si ces difficultés, pour être vaincues, demandent à l'esprit humain les mêmes travaux, & à la nature le même tems, il faut croire que les Chaldéens n'ayant point observé les cometes, n'ont pu avoir sur l'existence de ces astres que les opinions les plus simples & les plus naturelles. Il fant concevoir un peuple qui les a précédés, qui a cultivé les sciences comme notre race moderne, les a cultivées presque sans interruption depuis l'école d'Alexandrie; un peuple qui a vécu assez de siecles pour voir se succéder des hommes tels qu'Hypparque, Tycho, Képler & Cassini, avec les intervalles nécessaires au repos de la nature, qui ne produit pas toujours, & qui est sur-tout avare de génies.

#### §. I V.

Tycho avoit fait mouvoir les cometes dans des cercles qui enveloppoient le Soleil; elles étoient dans son système, comme Vénus & Mercure, les satellites de cet astre. Képler leur avoit assigné une route en ligne droite. L'opinion & la méthode de Dominique Cassini se composerent des idées de ces deux astronòmes. Cassini, faisant des cometes des astres durables, dat les faire marcher dans des courbes sermées, qui permissent des révolutions & des retours. Il regarda leur orbite comme un cercle infiniment grand; la terre placée dans l'intérieur, ne peut appercevoir la comete que dans une partie très-petite, très-peu courbe, & sort approchante de la ligne droite, aussi Dominique

Dominique Cassini, pour représenter les mouvemens' d'une comete, tire une ligne droite tangente au point de l'orbite, où cette comete a été périgée & le plus près de la terre. Il suppose que les rayons visuels, menés de la terre à tous les lieux où l'astre a été vu, coupent sur cette tangente des parties, qui comptées du périgée, sont proportionnelles au tems. Avec cette hypothèse, il sut en état non seulement de représenter les mouvemens observés, mais encore d'annoncer avec assez d'exactitude, les mouyemens & les positions sutures. Il imagina cette hypothèse pour les cometes de 1664 & de 1665; ces cometes avoient également occupé Auzout à Paris. Les deux méthodes dévoilées se trouvent les mêmes, & le jeune astronôme, sans jalousie, s'applaudit d'avoir atteint & égalé un astronôme plus exercé (a).

#### §. V.

KÉPLER avoit montré par de longs & de laborieux calculs, que le mouvement inégal des planetes ne naît pas seulement de ce que le soleil est hors du centre de ce mouvement, mais d'une inégalité réelle dans la marche de ces astres. Cassini trouva le moyen de démontrer aux yeux l'inégalité d'une maniere sensible. Sa jeunesse ne l'avoit pas empêché d'être nommé professeur d'astronomie à Bologne, on l'avoit jugé digne de remplacer Cavalieri, un des plus grands hommes de l'Italie. Cette ville de Bologne rensermoit un monument

les ressources; & par un mouvement semblable des nœuds de la comete, il étoit parvenu à représenter les irrégularités de son mouvement, comme on le voit dans le livre qu'il publia à Rome sur cette comete en 1665, & Mém. Ac. Scien. 1699, p. 37.

<sup>(</sup>a) Il y a des cometes qui s'éloignent très-sensiblement d'un grand cercle, comme celle de 1664; mais il en arrive autant à la lune par le mouvement de ses nœuds. Dominique Cassini avoit éminemment le génie astronomique, il en savoit déployer toutes

astronomique, qui attira toute l'attention de Cassini; c'étoit la ligne méridienne, & le gnomon élevé dans l'église de Sainte Petrone par Egnace Dante pour la réforme du calendrier (a); mais ce monument, construit dans un tems où l'on étoit peu difficile, ne convenoit plus au tems de Dominique Cassini. Cassini donnà au gnomon une élévation de quatre-vingt-quatre pieds; il tira une méridienne plus exacte, & il fut en état de suivre toute l'année les changemens de la hauteur du soleil. L'image de cet astre y étoit grande dans tous les tems, & facile à mesurer. Cassini entreprit d'examiner, par les variations de cette image, l'inégalité de la terre ou du soleil qui paroît se mouvoir. Si le foleil se mouvoit uniformément, si la terre étoit au centre du cercle qu'il semble décrire, on le verroit toujours de la même grandeur, & marcher toujours à pas égaux. Mais la terre n'est pas au centre, il s'ensuit que la vîtesse & la grandeur du soleil doivent varier; il doit être vu plus grand, il doit se mouvoir plus vîte, lorsqu'il est plus près: c'est son inégalité optique. Mais en vertu de cette cause seule, la grandeur & la vîtesse doivent augmenter ou diminuer proportionnellement, & par des degrés semblables. Cassini compara donc les changemens de la vîtesse aux changemens de la grandeur de l'image exactement mesurée, & il vir, il montra que la vitesse croissoit ou décroissoit dans une plus grande proportion que les diametres du soleil [b]; l'excentricité n'agissoit donc pas seule, il y avoit donc dans la marche de l'astre une inégalité qui lui étoit ellentielle, & qui ne tenoit point à la position excentrique de l'œil dans l'orbe décrit. C'est cette inegalite qui avoit conduit Képler pour decouvrir la forme

<sup>- (2)</sup> Huttoire de l'Altronomie moderne, (5) Cailini, Specimen obser. Bonon. & Epist. ejustiem.

elliptique des orbites. Bouillaud l'avoit adoptée, mais beaucoup d'astronômes se resusoient encore à cette nouveauté hardie; le soleil parla lui-même par l'organe de Cassini, & il ne sut plus, permis de douter après cet oracle.

#### §. V I.

CES observations, ces remarques de Dominique Cassini ne furent point infructueuses, & la méridienne de Sainte Petrone lui fournit les moyens de construire de nouvelles Tables du foleil; il résolut le problême où avoit échoué Képler, de déterminer par trois observations l'apogée, l'excentricité, & les inégalités d'une planete. Ce problème, résolu dans le cercle par Hypparque (a), étoit infiniment plus difficile dans l'ellipse de Képler (b). Cassini supposoit que le mouvement inégal, autour du foyer où étoit le soleil, étoit égal autour de l'autre: mais cette hypothèse, imaginée par Albert Curtius, & suivie par Street & par Bouillaud, n'étoit point exacte & ne représentoit pas toujours assez bien les observations; c'est pour trouver quelque part un centre d'uniformité, que Mercator avoit fait la section divine de l'excentricité (c). Dominique Cassini, conduit par des vues plus saines, en adoptant la supposition d'Albert Curtius, changea la courbe des mouvemens, il enseigna à décrire une espece d'ovale fort ressemblante à l'ellipse, mais qui cependant n'en est pas une (d). S'il s'éloigna de la vérité des mouvemens elliptiques, il s'en éloigna peu. Ce centre d'égalité tenoit lieu du centre de l'équant de Ptolémée; mais ce centre ne subsiste nulle part; il n'y a d'égalité réelle que dans la proportionnalité des tems avec les aires décrites

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 87 & 472. (b) Cassini, Elémens d'astron. p. 173.

<sup>(</sup>c) Suprà, p. 214. (d) Cassini, Ibid, p. 149.

# sie HISTOIRE

autour du foyer, découverte par Képler. C'est la loi du ciel, nulle hypothese ne peut être vraie, si elle n'est établie sur cette loi, ou si elle ne la consirme.

# S. VII.

COPERNIC & quelques anciens avant lui, ont enseigné que le globe de la terre tourne sur son axe, & présente successivement ses différentes parties au soleil, pour faire l'alternative des jours & des nuits. Nos sens ne sont point affectés de ce mouvement; à nos yeux c'est le soleil qui se leve & se couche, ce sont les étoiles qui semblent nous chercher ex fortant de l'horizon, & qui semblent nous fuir en s'y replongeant. Il faut de la foi pour croire que les faits sont entierement contraires à ces apparences; la raison a toujours besoin de le rassurer sur cette étrange conclusion. On avoir découvert la rotation du soleil autour de son axe, mais qu'est-ce que le: soleil? C'est un astre de seu & de lumiere, c'est le brasier de l'univers; l'agitation paroît essentielle à la matière ignée. Peuson établir des rapports, y a-t-il de l'analogie entre cette ma-: tiere active & lumineuse & la matiere lourde & obscure dont est formé notre globe? Le soleil peut se mouvoir sur son centre sans que la terre se meuve sur le sien, & quoique ce soit l'analogie qui nous conduise le plus souvent dans la connoissance de l'univers, cette aralogie ne doit rapprocher que des substances de la même espece. Il falloit donc un autre exemple que celui du soleil; cer exemple sur offert à des yeux trop attentifs pour laisser échapper des vérités. Le génie de Cassini l'appeloit à l'héritage de Galilée; le monde de Jupiter & de ses quatre satellites étoit un trésor de connoissances & d'utilités. Galilée qui les découvrit, n'avoit pas vu tout ce qu'on y peut voir. L'instrument trop nouveau, le télescope

n'étoit pas assez perfectionne; & d'ailleurs la satisfaction des découvertes suspend peut-être pendant un tems les progrès; l'esprit s'y complaît & s'y repose : ce qu'on voit retient les regards, & nuit à ce qu'on peut voir encore; il faut bien jouir de la vérité apperçue. Cassini, frappé de l'utilité de ces astres nouveaux pour la détermination des longitudes terrestres. jaloux d'atteindre à la gloire de Galilée, en complettant, en exécutant ses idées, porta ses yeux frais & avides sur Jupiter & sur les mouvemens de ses satellites; ce sut sa contemplation habituelle. Il retrouva sur certe planete les bandes que Galilée y avoit trouvées, & qui partagent le disque par son milieu. Ces bandes continues, en forme de zône ou de ceinture, n'offrirent rien de plus à Cassini, que des changemens déjà remarqués dans leur nombre & dans leur largeur. Il apperçut d'autres traces plus petites, semées, isolées sur le disque; elles fixerent son attention, il y revint plusieurs fois dans l'intervalle d'une nuit : mais ces taches n'étoient plus à la même place; elles étoient ou plus près, ou plus loin des bords du disque Tout objet qui a du mouvement est une occasion de travail & de découvertes pour l'astronôme. Il étoit évident que ces taches avoient marché sur le globe, ou bien ce globe tournoit fur lui-même pour les faire passer devant nous. Le premier soupçon fut bientôt détruit, ces taches n'avoient point de mouvement propre : elles étoient adhérentes au corps de Jupiter; on les voyoit plus grandes dans le milieu du disque. leur mouvement y étoit plus rapide que vers les bord. Nous avons déjà dit, en parlant des taches du Soleil (a), que ces apparences sont les preuves de l'adhérence au globe; le mouvement des taches n'étoit donc que celui du globe, & Jupiter

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 106.

tournoit sur lui-même. Cassini, en suivant constamment les phénomènes de l'apparition & de l'absence des mêmes taches, découvrit que cette rotation de Jupiter s'accomplit en neuf heures cinquante-six minutes (a). Si cette planete a des habitans, c'est la durée de leur révolution diurne; leur jour est de cinq heures, leur nuit n'est pas plus longue. Chez eux la lumiere & la nuit, le travail & le repos se renouvellent plus fouvent que chez nous, & se succedent par de plus courts. intervalles. L'axe, les pôles de ce mouvement sont presque. perpendiculaires à la route que Jupiter décrit autour du Soleil; l'équateur de ce globe se confond presque avec son écliptique. Tous les biens qui dépendent de la présence de l'astre des jours sont donc constans; il n'y a point de vicissitudes dans les saisons, & c'est là que doit exister le printems éternel des poëtes. Presque partout les jours sont égaux aux nuits: mais aussi quelque peu d'inclinaison que cet équateur ait sur l'écliptique, quand le Soleil est une sois au-dessous de cet équateur, il y est pour long-tems; les pôles perdent cette vue consolante & salutaire pendant une demi-révolution, & leur nuit, au lieu d'être de six mois comme la nuit de nos pôles, est de six de nos années. Ces habitans de Jupiter ont autant de droit que nous a faire tourner le Soleil autour d'eux, pour accomplir leur jour & leur nuit de dix heures; leur propre mouvement n'est pas plus senti par eux que nous ne sentons le nôtre. Us ne voyent point la marche des taches qui sont sur leur demeure, & qui nous démontrent ce mouvement. Malgré notre éloignement, nous sommes donc mieux instruits des phénomènes qui les concernent. C'est le sort de l'homme, éclairé sur tout. aveugle pour lui-même; ce qui est près de lui, ce qui le touche

<sup>(</sup>a) En Juillet 1665, Cassini, Elem. d'aftron. p. 403.

est ce qu'il ignore. Il faut que l'exemple serve à la raison, les habitans de Jupiter se trompent, ne nous trompons pas comme eux. Cette lourde & volumineuse planete, en tournant rapidement sur son axe dans le court intervalle de dix heures, nous enseigne, nous démontre que notre globe, environ mille sois plus petit, est capable de tourner lui-même, mais avec moins de force, avec plus de lenteur, & dans un intervalle de vingt-quatre heures. Copernic, par des raisons de probabilité & de convenance, par la raison si puissante de la simplicité, démontra le mouvement de la terre aux philosophes; Cassini, en découvrant un nouveau phénomène astronomique, rendit ce mouvement sensible par une analogie complette, & la vérité sut accessible pour tous les hommes.

#### S. VIII.

Dominique Cassini pensa que l'exemple de la rotation de Jupiter n'étoit pas unique. La nature dans ses productions, attache aux especes plus d'une ressemblance; elle ne se diversifie que dans les détails des choses, elle se copie dans les grands caracteres. Les corps des planetes semblables par leur forme de globe, par la propriété de réfléchir la lumiere, par le mouvement qui les transporte dans des ellipses, en obéissant aux mêmes loix, pouvoient se ressembler encore par la rotation fur leur axe. Cassini tourna ses yeux sur Mars; il y trouva des taches aussi grandes que celles de la lune, relativement à la proportion des disques apparens. Il vit ces taches se mouvoir comme celles de Jupiter, il en dessina les figures, & le tableau changea suivant les différens instans. Il reconnut les deux hémitphères de la planete, présentés successivement par un mouvement de rotation. Enfin saisissant & comparant les tems où il avoit vu le même tableau & le même hémisphere, il

s'assura que Mars tournoit sur lui-même en vingt-quatre heures trente-neuf minutes. Ce mouvement s'accomplit presque parallement au plan de la route de Mars autour du Soleil; l'axe est presque perpendiculaire à cette orbite (a); ainsi le printems perpétuel regne encore dans cette planete, & les habitans, si elle en a, ont des jours à peu près pareils aux nôtres.

#### §. I X.

Dans le même tems en Angleterre, Hook, qui sera toujours célebre pour avoir eu l'idée de la gravitation, pour avoir engagé Newton dans sa vaste entreprise, Hook avoit considéré ces taches de Jupiter & de Mars. Il remarqua sur la premiere de ces planetes une petite tache séparée des bandes, il suivit son mouvement, & il reconnut qu'elle avoit parcouru environ la moitié du diametre de Jupiter en deux heures (b). Il vit aussi des taches sur le disque de Mars, il leur reconnut un mouvement, & il invita les astronômes à les observer (c). Il continua de les observer lui-même, & retrouvant ces taches mobiles à la même place plusieurs jours de suite, & à la même heure, il en conclut que Mars faisoit une ou deux révolutions en vingt-quatre heures (d); mais il n'alla pas plus loin, & ne détermina point les révolutions de Jupiter & de Mars. Cassini en Italie prévenoit ses invitations, il mesuroit avec exactitude les mouvemens qu'Hook n'avoit fait qu'appercevoir (e). Ces observations délicates dépendent beaucoup de l'excellence des instrumens. Cassini, né dans un plus beau climat, avoit encore pour lui la perfection des

<sup>(</sup>a) Cassini, *Élem. d'astron.* p. 458. (b) En 1664, Transac. philos. N°. 1 &

<sup>(</sup>c) En 1666 Ibid. No. 11.

<sup>(</sup>d) Ibid. No. 14.

<sup>(</sup>e) Les Observations de Hook sont de Mars 1666.

Celles de Cassini sont de Février.

Transact. philos. No. 14. Cassini, Elem. d'astron. p. 458,

télescopes

télescopes de Campani; cet artiste célebre a contribué aux progrès de l'astronomie. On a vu que l'invention du télescope avoit ouvert le ciel à Galilée; Campani, en travaillant des objectifs plus forts, qui rendoient les objets avec plus de lumiere, de grandeur & de fidélité, facilita les découvertes de Dominique Cassini. Mars s'offre à nos yeux sous une petite apparence; ses taches sont quelquesois obscures & mal terminées: si le télescope n'est pas excellent, il est facile de les confondre & de se tromper sur leur retour. Des astronômes Romains, qui observoient avec des verres de Divini, bien inférieurs à ceux de Campani, se trouverent sans doute dans la même incertitude que l'astronôme Anglois; moins sages que lui, ils déciderent que la révolution de Mars s'accomplissoit en treize heures, & ils se tromperent (a). La détermination de Dominique Cassini a été vérissée & consirmée deux fois par Maraldi, & par de nouvelles observations (b).

#### §. X.

CE phénomène, semblable dans les globes de Jupiter & de Mars, invitoit Dominique Cassini à généraliser la loi de la nature, & à chercher le même phénomène dans d'autres planetes. Il considéra Vénus; il y vit des taches, mais ces taches étoient très-soibles, d'une étendue considérable, irréguliere, avec des contours mal terminés, & peu propres à être distingués. Cassini avoit soumis Jupiter & Mars, mais Vénus, par des dissicultés nouvelles, s'efforçoit d'échapper à l'astronôme. Cette planete, lorsqu'elle est le plus près de nous, s'éleve peu sur l'horizon; elle est donc enveloppée de vapeurs, & en

<sup>(</sup>a) Cassini, Elémens d'Astronomie, page 459.

<sup>(</sup>b) Mém. de l'Acad. des Scien. ann. 1706, p. 714; 1720, p. 144.

même tems sa humière éclarante est trop agitée par le treinblement de l'attnofphere. Plus les planetes approchent de foleil, plus teur lumiere réfléchie approche de fon éclat. Nul homme n'a l'organe affez fort pour fixer cet aftre ; la vue est encore trop foible pour fixer Vénus, il faut la couvrir d'un voile; on est obligé de rétrécir l'ouverture de l'objectif pour diminuer sa lumiere, ou de l'enduire d'une légere fumée, pour ne laisser voir Vénus qu'à travers une espece de nuage Malgré ces attentions, les taches de son disque sont encure difficiles à appercevoir; il vaut mieux attendre que la planete soit plus éloignée, s'éleve davantage au dessus de l'horizon & hors des vapeurs grossieres; sa lumiere moins vive est plus tranquille, mais alors elle n'est éclairée qu'à moitié, ou même en croissant. Alors la vue n'a que peu d'espace à parcousir, les taches ent moins de chemin visible, & le mouvement et d'autant moins apparent. Cependant, malgré ces difficultés, comme le génie & les efforts surmontent tout, Cassini parvint à distinguer une partie de Vénus plus claire que le reste du disque (a); il la suivit & il s'assura de son mouvement. La planete de Vénus étoit donc foumise, comme les deux autres, à une loi qui sembloit devenir générale. Mais cette rotation offrit un phénomène particulier: celles de Jupiter & de Mars s'exécutoient presque parallèlement à l'orbite, & autour d'un axe presque perpendiculaire; les taches de Vénus au contraire parcouroient le disque du midi au nord, & l'axe de sa révolution diurne étoit presque couché dans le plan de son orbe autour du soleil (b). Ce phénomène a depuis été confirmé par Bianchini (c); mais le tems de cette rotation devint un pro-

<sup>(</sup>d) Le 14 Octobre 1666.
(b) Callini, Elem. d'Aftr. p. 511.

<sup>(</sup>e) Bianchini, hesperi & phasphori move phenomena.

blême difficile: Jupiter & Mars peuvent se laisser voir dans toute l'étendue des longues nuits, Vénus, forcée de suivre les pas du Soleil, ne le précede & ne le suit jamais que de quelques heures; on ne peut donc observer sa rotation pendant un tems suffisant pour en dévoiler toutes les circonstances.

Cassini ne voulut pas prononcer sur la totalité d'un mouvement dont il n'avoit observé qu'une petite partie; il ne décide point si c'est une révolution entiere, ou une libration semblable à celle de la lune. Cette modestie & cette réserve dans les jugemens sont la prouve d'un bon esprit. Cependant il devina, ou il soupçonna que le tems de la rotation pouvoit être de 23 heures & un quart (a). Cette divination d'un homme supérieur a bien quelque poids; quand les yeux sont exercés, ils acquierent une sinesse de tact à laquelle on peut s'en rapporter. Des sensations multipliées & délicates donnent lieu à des jugemens dont on ne peut rendre compte, & qui n'en sont pas moins solides pour paroître dénués des motifs qui les sondent.

## 6. X I.

Pour ne pas revenir sur cette matiere, nous dirons que Bianchini, prélat distingué à Rome par le savoir & par le zele de l'astronomie, observa de nouveau en 1726 les taches de Vénus. Dominique Cassini, sixé en France, n'avoit pu les revoir; il saut à ces recherches le climat de l'Italie. Bianchini conclut de ses observations que Cassini s'étoit trompé, non sur le sens de ce mouvement, mais sur la durée. La dissérence de leurs résultats est même très-grande. Bianchini trouve que la rotation ne peut être révolue que dans 24 jours &

<sup>(</sup>a) Cassini, Elemens d'Astronomie, p. 1515.

8 heures (a). Qu'on n'imagine pas que la différence de ces résultats dépende d'une erreur grossiere; la tache se remontre le lendemain, peu éloignée du lieu où elle a paru la veille, la différence n'est qu'un petit espace; Bianchini suppose qu'elle n'a parcouru réellement que ce petit espace; Cassini a cru pouvoir juger qu'elle avoit accompli une révolution entiere avant de le parcourir. C'est dans des cas semblables que la vue de l'esprit aide & surpasse la vue corporelle. Jacques Cassini, fils de Dominique, défendit son pere qui n'étoit plus; il discuta les observations, & il montra qu'elles ne suffisoient pas pour prononcer entre les deux astronômes. C'est alors que l'évaluation morale & la considération du génie peuvent entrer dans la balance. Les observations sont des faits, elles doivent être fidelles, c'est une affaire de probité; elles sont exactes lorsque l'astronôme a de l'adresse & de l'intelligence. Nous ne révoquerons point en doute ni les observations de Bianchini, ni encore moins celles de Dominique Cassini; mais pour avoir un sentiment dans cette matiere incertaine, pour nous décider entre les tems si disférens de cette rotation observée, l'un de 24 jours & 8 heures, l'autre de 23 heures & un quart seulement, nous remarquerons avec Jacques Cassini (b), que les observations nouvelles s'expliquent très-bien dans l'hypothèse de son pere, peuvent s'accorder avec une rotation de 24 heures, au lieu que si celle de 24 jours a réellement lieu, tout ce qu'a vu Cassini n'a été qu'une apparence illusoire, & il est bien dissicile de croire que ce grand homme s'y soit laissé tromper.

#### §. X I I.

Mais Bianchini sit ce que Dominique Cassini n'avoit point

<sup>(</sup>a) Bianchini, hesperi & phosphorinova (b) Cassini, Elémens d'Astronomie, page 525.

fait, il détermina exactement le mouvement; la rotation est presque perpendiculaire à l'orbite de Vénus, son axe ne s'éleve sur ce plan que par un angle d'environ 15 degrés. Il alla plus loin, & ayant suivi les phénomènes de la rotation pendant toute une révolution de Vénus autour du Soleil, il s'assura que l'axe avoit une inclinaison constante, & que conservant son parallélisme comme l'axe de la terre, il étoit toujours dirigé au même point du ciel. Les grands phénomènes sont donc généraux : voilà quatre planetes qui roulent sur ellesmêmes, & leurs axes sont inébranlables dans la même position. Cette découverte est encore une confirmation de l'hypothèse de Copernic, ou plutôt de la vérité de son système du monde; pour expliquer les saisons, il avoit été obligé de supposer le parallélisme, & le regard constant de l'axe de la terre au même point du ciel. Ce phenomène se trouve dans le globe de Vénus; ce n'est plus un fait isolé dans la physique céleste, on peut croire que c'est une loi de la nature. C'est ainsi que la vérité s'établit, chaque jour l'éclaire de sa lumiere, & lui donne des titres nouveaux. Ce globe de Vénus ne jouit point du printems perpetuel que nous avons trouvé sur les planetes de Jupiter & de Mars; les saisons n'y sont point nuancées comme sur la terre : les habitans de Vénus ne peuvent en connoître que deux, l'été & l'hiver. La révolution diurne ne fait point le jour & la nuit, elle expose toujours le même hémisphere aux regards du Soleil; & si Vénus n'avoit point de route à parcourir, si elle étoit immobile dans un point de l'espace, la moitié de son globe seroit le séjour de la nuit & de l'hiver, tandis que l'autre moitié, dans un jour éternel, ressentiroit constamment les ardeurs de l'été, & seroit brûlée des rayons du Soleil. Mais elle se meut, & dans sa course de 224 jours, elle présente successivement ses différentes parties

foible qu'on n'y peut distinguer ni taches ni mouvement; l'autre, avec encore plus de petitesse, a un éclat si vif qu'on a peine à voir ses phases, encore moins y verroit-on des taches. L'un est trop obscur, & l'autre trop lumineux pour nous; les excès accablent l'homme, il ne supporte ni la pauvreté, ni l'abondance.

#### 6. X I V.

Une découverte entierement nouvelle, fut celle de l'aplatissement de Jupiter. Dominique Cassini s'apperçut que le disque de cette planete n'étoit pas exactement rond; il sembloit que son globe eût été pressé & aplati par quelque force, pour prendre la figure d'un sphéroïde, & pour donner au disque une forme surbaissée & elliptique. Quoique cet aplatissement soit assez considérable, relativement aux dimensions du globe, ce globe est encore si petit dans nos lunettes, que l'aplatissement peut échapper à la vue. Galilée ne l'avoit point connu. Depuis soixante ans que les télescopes étoient découverts, aucun astronôme ne l'avoit remarqué; Dominique Cassini luimême en douta quelquefois, & crut voir Jupiter parfaitement rond (a): mais ce n'étoit qu'une illusion d'un moment, il revit bientôt la forme elliptique du disque (b), & il estima l'aplatissement d'un quinzieme. Lahire, Picard le virent comme Cassini, & cet aplatissement a été bien constaté depuis : Pound, Anglois, le mesura avec de bons instrumens, & trouva que l'un des diametres étoit plus court que l'autre d'un dixieme ou d'un quatorzieme; M. Schort, aussi Anglois, par des mesures encore plus délicates, a déterminé depuis peu que les diametres de Jupiter sont entr'eux comme 13 à 14 (c). L'aplatissement est

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. Tom. II, page 67

<sup>(</sup>b) Ibid. p. \$1.

<sup>(</sup>c) M, de la Lande, Afr. art. 3222.

donc de la quatorzieme partie du diametre de l'équateur de Jupiter; car le diametre le plus court est celui qui est presque perpendiculaire à son orbite, & qui passe par les pôles de sa rotation diurne. Ainsi les planctes dépouillées de leur intelligence divine, déchues de l'uniformité circulaire, devenues terrestres & matérielles, assujetties à des loix mécaniques, perdoient encore tout ce qui leur restoit de leur antique noblesse, cette forme sphérique, la plus parsaite de toutes, selon les anciens, & celle qui attestoit l'excellence de ces êtres célestes.

#### §. X V.

CES découvertes sur la rotation & la figure des planetes, tant de remarques curieuses & intéressantes, ne coûterent, pour ainsi-dire, qu'un regard à Dominique Cassini; ses méditations l'attachoient au monde de Jupiter, ce monde étoit encore peu connu, il méritoit la curiosité du génie. Ce monde, Galilée l'avoit dit, pouvoit être utile aux habitans de la terre. C'est un beau motif que celui de servir les hommes, toujours aimés de l'homme de bien! Cassini, se livrant à l'observation des satellites de Jupiter pour la recherche des longitudes terrestres, remplissoit les vœux de son cœur & de son esprit, il servoit l'humanité & les sciences. Mais quoique cette théorie des satellites eût été commencée par un grand homme, par Galilée, elle étoit encore bien peu avancée. C'étoit en effet un monde dont il falloit débrouiller les apparences. Quand les faits se présentent en soule, on voit mal pour voir trop à la fois: l'homme a besoin de tems, il faut que la nature se répete; il la surmonte, mais en la décomposant, mais en soumettant les faits à un certain ordre, qui est celui de son esprit, & qui le rend maître de les comparer. Cet ordre n'existoit pas dans les faits des satellites; on n'observa d'abord

que leurs configurations entr'eux, & à l'égard de Jupiter, sans les distinguer les uns des autres. Quoiqu'on eût essayé de déterminer les tems de leurs révolutions, il s'en falloit beaucoup qu'ils fussent assez bien connus pour qu'on pût suivre les satellites, & les reconnoître par leur mouvement & par leur position. On n'avoit alors d'autre indice que la dissérence de leur grandeur & de leur éclat. Le troisieme satellite étoit le plus brillant, le quatrieme le plus petit; mais comme cet éclat & cette grandeur varient pour des causes que nous dirons dans la suite, on pouvoit les confondre, & les deux autres se confondoient encore plus aisément. Cassini avoit tout à faire, il avoit quatre planetes dont il falloit développer & observer les mouvemens. Tant de siecles & tant d'hommes qui l'ont précédé, avoient été assez embarrassés des cinq planetes qui entourent le Soleil; il falloit qu'un homme fît à lui seul sur ces astres nouveaux ce que la haute antiquité n'avoit pu faire sur les astres les plus anciennement connus & les plus visibles! Cassini l'entreprit, & il y réussit en peu d'années.

## §. X V 1.

JUPITER, nous l'avons dit, a une ombre conique comme celle de la Terre, & cette ombre s'en va porter au loin la privation de la lumiere du Soleil. Dès que les fatellites entrent dans cette ombre, ils perdent leur éclat emprunté de cet astre, & ils cessent d'être visibles pour toutes les parties de la Terre où Jupiter l'est lui-même. Dominique Cassini conçut que ces phénomènes de la disparition & de la réapparition des satellites dans leurs éclipses, ces signaux presque instantanés, partout apperçus, étoient les plus propres à donner les longitudes, & en même tems les plus utiles pour parvenir à la connoissance du mouvement de ces petites

Tome II.

planetes. Cassini s'attacha donc à suivre les éclipses pour déterminer les revolutions; mais il reconnut bientôt, comme Galilee l'avoit deja reconnu avant lui, que ces révolutions n'etoient pas toujours égales; & il est aisé de voir que cela doit être ainsi. Pendant que le satellite marche dans son petit orbe, la planete, ainsi que son ombre, marche dans le sien; & lorique le sateilite revient au lieu où il s'étoit éclipsé, l'ombre n'v est plus, elle s'est avancée, & il faut que le satellite l'atteigne pour s'eclipser de nouveau. Ce n'est pas assez d'avoir parcouru le cercle entier, il faut qu'il parcoure un espace égal au chemin qu'a fait Jupiter. Le tems qu'il emploie à parcourir ce cercle & cet espace, est celui de sa révolution qui seroit toujours egale, si Jupiter avoit toujours la même vîtesse. Mais cette planete, comme toutes les autres, se transporte à pas inegaux dans son orbite elliptique; cette inégalité se maniseste dans la révolution des satellites, parce que Jupiter allant plus vite ou plus lentement, ils ont plus ou moins de chemin à faire pour atteindre l'ombre où ils se plongent. Les inégalités, quand elles sont connues & calculées, n'embarrassent point les altronômes, ils en dépouillent les observations; & ils parviennent à cette égalité plus simple & plus commode, vers laquelle ils tendent toujours, quoique la nature s'y refuse sans . . . . . . . . . .

## §. X V I I.

L'ATERVALLE entre le moment de l'immersion où le sarelint e plonge dans l'ombre, & le moment de son émersion,
in interior, che la durée de l'éclipse. Dans l'instant du milieu,
in de l'ombre, il est dans la ligne droite
le ligne menée par les centres du

Soleil & de la Terre. Cet instant du milieu des éclipses des satellites est celui qu'on choisit pour commencer & pour sinir leurs révolutions. Les satellites, disséremment éloignés de Jupiter, doivent soussirir des éclipses plus ou moins longues à raison de leur distance. Comme l'ombre est conique, les plus éloignés traversent une partie moins large, & leurs éclipses, à cet égard, devroient être plus courtes que celles des satellites plus proches. Mais ceux-ci se meuvent plus vîte, ils parcourent de plus grands espaces en moins de tems, & les éclipses sont toujours d'autant plus courtes que les satellites sont plus près de Jupiter (a).

C'étoit une question intéressante de savoir si le plan dans lequel se meut chacun des satellites, est le même que celui de l'orbite de Jupiter, ou si la route du satellite est inclinée à cette orbite, comme la route de la lune à l'égard de notre écliptique. La solution de cette question étoit délicate & difficile à tirer des observations grossieres qu'on faisoit avant Dominique Cassini; elle avoit échappé à ceux qui observaient mal. Plusieurs astronômes crurent que l'orbite des satellites étoit dans le même plan que celle de Jupiter; cependant Galilée & Borelli soupçonnerent qu'elle étoit inclinée. Cassini le démontra, & le quatrieme satellite, le plus éloigné, en donna une preuve sans réplique en cessant de s'éclipser.

#### S. XVIII.

Les observations exactes de Dominique Cassini, le mirent en état de résoudre pleinement cette question; il remarqua

<sup>(</sup>a) Dans les nœuds, les éclipses du quatrieme satellite sont de 4<sup>h</sup> 26', celles du profiseme, de 3<sup>h</sup> 34', celles du second,

de 2h 52'; enfin celles du premier, qui est le plus proche de Jupiter, sont de 2h 16'.

que la durée des éclipses d'un même satellite étoit variable; elle décroissoit pendant trois années, & mettoit trois autres années à redevenir la plus longue, puis décroissoit & recroissoit de nouveau dans l'autre demi-révolution de Jupiter. Ces phénomènes, communs aux quatre farellites, démontrerent à Cassini que leurs orbes étoient inclinés au plan de l'écliptique de Jupiter. Cette écliptique coupe l'ombre par son milieu, elle se confond avec un diametre de la section de cette ombre. Si le satellite sans inclinaison étoit toujours dans le plan de cette écliptique, il traverseroit donc le cercle de l'ombre, en suivant un de ses diametres; l'éclipse, toujours égale, seroit la plus longue possible. C'est en esser ce qui arrive aux points nommés les nœuds, où l'orbite du fatellite coupe l'écliptique (a); mais dès que le fatellite, dans une orbite inclinée, quitte le plan de l'orbe de Jupiter, & rencontre l'ombre dans des points éloignés de ses nœuds, il ne la traverse plus par son diametre, il parcourt une corde toujours plus courte que le diametre, & l'éclipse a une durée moins longue. Cette durée le sera d'autant moins que le satellite, marchant & s'élevant dans son orbite, s'éloignera plus de son nœud, jusqu'à 90 degrés de distance.. où sera l'éclipse la plus petite, & où le satellite commençant à se rapprocher de l'autre nœud, les éclipses augmenteront aussi jusqu'au retour au nœud, où elles sont les plus grandes. Cette grandeur des éclipses dépend donc & de l'élévation du satellite sur l'écliptique, c'est-à-dire, de l'inclinaison de son orbe qui lui permet de s'élever ainfi, & de la distance du satellite à son nœud, où cette inclinaison n'a point d'effet.

<sup>(</sup>a) Lorsque Jupiter (fig. 15) est dans le nœud du satellite dont l'orbite AB coupe l'écliptique de Jupiter NOP en N, & par le centre de l'ombre, alors le satellite suivant son orbite, parcourt dans cette ombre

le diametre AB; mais lorsque Jupiter est éloigné du nœud N, & que son ombre est en P, le satellite parcourt la corde CD, qui est toujours plus courte que ce diametre.

3 3 3

C'est ici une grande difficulté de la théorie des satellites, & loin de s'en plaindre, il saut s'étonner que des choses si éloignées n'en ayent pas davantage. La variation des éclipses est un esset de deux causes compliquées, l'inclinaison & la distance au nœud: quand on veut déterminer l'une, il est nécessaire de supposer l'autre; il saut chercher les circonstances où une cause a plus d'esset, & l'autre moins. Mais ces circonstances sont difficiles à saisse, Jupiter ne les ramene que tous les six ou douze ans. Plus de la moitié des éclipses arrive pendant le jour, & le ciel des nuits est souvent chargé de nuées qui sont le désespoir des astronômes. Il ne faut qu'un instant de brume, un nuage leger placé par le hasard sur l'objet qu'on observe, pour faire manquer un résultat attendu depuis plusieurs années.

# S. XIX.

D'AILLEURS les quatre satellites n'offrent pas tous les mêmes facilités. L'ombre de Jupiter, projetée derriere lui, est étendue dans la direction du Soleil à Jupiter; lorsque la Terre est entre ces deux astres, elle ne peut appercevoir le lieu de cette ombre, elle n'y voit point entrer, elle n'en voit point fortir les satellites : il faut qu'elle s'écarte de la ligne menée du Soleil à la planete; alors voyant Jupiter de côté, elle peut prolonger sa vue derriere lui, & observer ce qui s'y passe. Mais la grosseur du globe de Jupiter, placé au milieu de l'ombre. en cache toujours une partie; le premier fatellite, qui a le plus petit cercle, passe dans l'ombre si près de la planete, que l'on ne peut, dans une même éclipse, saisir l'instant de son entrée & celui de sa sortie; on ne voit que l'une des deux: on n'a donc jamais directement la durée des éclipses; il faut au contraire la déduire de la largeur calculée de l'ombre. On conçoit que l'ombre d'un corps dépend de la grandeur de ce

corps, de la grandeur & de la distance du flambeau qui l'éclaire, enfin que le satellite y reste un tems plus long, à proportion de sa proximité, & suivant qu'il trouve une partie plus large de cette ombre conique. Le second satellite est souvent dans le même cas que le premier : quelquefois cependant sa distance & son élévation permettent de voir les deux phases du commencement & de la fin de ses éclipses. On voit presque toujours celles du troisieme satellite, mais en même tems que la nature donne des facilités d'un côté, il semble qu'elle se plaise à les ôter de l'autre. Ce satellite, plus éloigné, décrit un plus grand cercle, sa révolution est plus longue, ses éclipses plus rares; les occasions manquées se retrouvent plus difficilement. A cette difficulté le quatrieme satellite en joint une autre : l'ombre de Jupiter, à mesure qu'elle s'éloigne, va toujours en diminuant, elle est plus petite dans l'orbite d'un satellite plus éloigné; à la distance du quatrieme, elle est telle que ce satellite, marchant dans son orbe incliné, passe pardessus l'ombre & cesse de s'éclipser lorsqu'il arrive vers 50 ou 55 degrés de distance à son nœud. Tant de difficultés demandent, pour être vaincues, ou un grand tems, ou une grande sagacité; l'espece seule a du tems, l'individu n'a de ressource & de secours que son propre génie: mais le génie supplée au tems. Dominique Cassini a valu plusieurs siecles à l'astronomie; ce grand homme, avec une assiduité de peu d'années, se soumit entierement la théorie des satcllites de Jupiter, du moins relativement aux phénomènes principaux. Il a déterminé avec exactitude les tems des révolutions de ces petites planetes, les durées les plus longues & les plus courtes de leurs éclipses. Il a établi qu'ils se mouvoient tous quatre dans un même plan, incliné de 2 degrés 55 minutes à l'écliptique de Jupiter, & coupant cette écliptique vers le quinzieme degré du Lion & du Verseau. Ces quatre

335

satellites, mus ainsi dans un seul & même plan, offroient un phénomène assez singulier. Il est rare que la nature se prête à de telles conformités, elle ne s'impose pas des regles si strictes. Mais dans la multitude, dans la variété de ses phénomènes, les détails se distribuent en différentes classes; la vue qui les parcourt, apperçoit d'abord les plus frappans; ceux-ci conduisent une seconde vue à ceux d'un ordre inférieur, jusqu'aux plus fins & aux plus subtils qui demandent une vue plus exercée, & fur-tout des siecles pour remettre sans cesse les mêmes faits fous les yeux. Si Cassini donna aux quatre satellites la même inclinaison, ce n'est pas qu'il n'ait peut-être apperçu des différences; mais il étoit sage, il n'osa pas prononcer sur ce qu'il voyoit confusément. Les hommes sont toujours neufs pour les objets nouveaux, les observations sont plus mêlées d'erreurs, du moins on doit le croire, & Cassini ne vouloir pas donner ses erreurs pour des découvertes.

## §. X X.

Les Tables des mouvemens des satellites, construites par Cassini, furent mises au jour en 1666, la même année où son compatriote Borelli en mit au jour de pareilles, mais plutôt fondées sur des hypothèses que sur les faits; aussi furent-elles bientôt démenties par les faits, & oubliées pour celles de son heureux rival, qui avoit en effet le bonheur de la sagesse & du génie. Avec ces tables, on pouvoit toujours reconnoître les satellites & les distinguer les uns des autres, suivre leurs mouvemens, annoncer les tems & les durées de leurs éclipses. C'étoit en effet la théorie de ces mouvemens; elle pouvoit être perfectionnée, mais elle avoit déjà de l'exactitude. Ce n'étoit point Cassini qui annonçoit tous ces avantages, c'étoient les Tables elles-mêmes; elles passerent les monts & vinrent dans les mains

corps
enfin
de fi
de c
mc
&
m
j

Les eclipses qu'il devoit observer, il les Lie. Liccord de ces Tables & du ciel le surprit; : 12 170it bien faisi des marches compliquées ans migmatiques; il vanta l'excellence de ces ...mage etranger & toujours pur fut la premiere . .. Calini. Il n'avoit point annoncé le mérite \_ i n'avoit rien promis, & il eut encore le . weethe. La justice que Picard lui rendit parvint Libert fut chargé de l'inviter à passer en France. Les de moins utiles & de moins glorieuses : il -- :: iu Pape, on le follicita pour quelques années. Limivint en France en 1669, & n'en fortit plus. semt de le fixer près de lui; il le fit François, en \_\_\_ & il le joignit à son Académie des sciences, Le nommes de tous les genres, qui devoient faire \_\_\_e epoque mémorable.



HISTOIRE



D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

# LIVRE NEUVIEME,

De la Mesure de la terre, & des Voyages entrepris en France pour les progrès de l'Astronomie.

# §. PREMIER.

Dominique Cassini arrivé en France, trouva l'Académie occupée du dénombrement de nos connoissances; elle étudioit, examinoit les anciens, pour juger leurs opinions & leurs travaux, pour décider ce qui méritoit d'être conservé, & ce qui demandoit à être persectionné ou recommencé. L'illustre Fontenelle nous a transmis le résultat de ces consérences savantes. On croit voir les Etats généraux d'une grande nation, assemblés pour discuter ses intérêts, s'éclairant par les abus du passé, & s'occupant du bonheur de l'avenir. Cette nation, c'étoit l'espece humaine, les intérêts discutés étoient ceux de l'esprit humain; l'Académie tenoit dans ses mains l'héritage des générations passées, & la fortune des générations sutures. Dans ces momens de paix, de repos, où la voix du génie peut se faire entendre, dans ces Tome 11.

es de fécondité, où plusieurs grands hommes réunis sont es d'un grand effort, l'Académie disposa tout pour élever humain, & le placer à une hauteur, à un degré de e où l'on n'eût plus à craindre les rechûtes de l'ignorance, à l'on pût se passer du mouvement qui manque aux siecles s.

# §. I I.

C'ÉTOIT en effet un renouvelement; les esprits étoient mûris par l'expérience, le génie éclairoit la raison, & la raison régloit le génie. On alloit faire la féparation des opinions faines & des opinions erronées; mais les faits avoient befoin d'être examinés comme les opinions: des instrumens nouveaux, le micrometre, les lunettes appliquées au quart de cercle, les horloges à pendule forçoient de recommencer toutes les anciennes déterminations. Tout ce qu'on a droit de regarder comme durable & ermanent dans le ciel, devoit être fixé par la précision nou-; le passé ne pouvoit plus paroître à côté du présent, que pour déposer des changemens; & lorsque revêtu d'une haute antiquité, il pouvoit compenser par des siecles écoulés l'inexactitude de ses résultats. On lui demanda la durée des révolutions, parce que l'erreur s'évanouit & disparoît dans leur multitude; mais ce qui constituoit alors l'état présent du ciel, ne sut établi qu'avec les moyens récemment inventés, & par les lumieres nouvelles. Cassini, Picard, Auzout, la Hire en France, Hook, Flamsteed, Halley en Angleterre, Hévélius à Dantzic, s'occuperont d'élever ce nouvel édifice. Copernic avoit établi l'arrangement des corps célestes & le système du monde; Képler avoit montré la vraie forme des orbites planétaires, & les loix des mouvemens célestes dans les routes elliptiques. Ces loix étoient des phénomènes généraux, elles appartiennent à l'empire de la

nature; il falloit détailler, partager cet empire dans ses différentes provinces, qui sont les orbes & les espaces parcourus par chacune des planetes. Chaque orbe est un monde à part, qui a ses phénomènes particuliers: pour le connoître, il faut savoir dans quel tems cet orbe entier est décrit; sous quel angle il coupe le plan de l'écliptique; vers quels points du ciel répondent les intersections de ces deux plans; vers quels autres points sont dirigées les extrémités de la ligne des absides; il faut savoir dans quel instant la planete y a passé; & pour déterminer la courbure de sa route, il faut connoître l'excentricité de son ellipse, c'est-à-dire, la distance qui existe entre le centre de cette ellipse & le foyer où reside le soleil enveloppé par ce mouvement. Ces six connoissances sont ce qu'on appelle les élémens d'une planete; leur réunion est ce qu'on nomme sa théorie. Nous serions accablés par les détails, si nous voulions suivre les astronômes dans les travaux successifs & multipliés qu'ils ont entrepris, pour établir, vérifier & perfectionner ces connoissances; il nous suffit de dire que ces élémens ont été depuis plus d'un siecle l'objet de l'attention & des veilles des astronômes, que ces déterminations ont été cent fois recommencées, pour profiter du tems, qui permet toujours plus de perfection, & pour reconnoître par cette vigilance, en comparant l'état présent à l'état ancien des choses, les modifications que la nature a mises à ses loix, & les changemens lents, mais sensibles, qui peuvent arriver dans le monde céleste.

## S. III.

Des objets plus vastes vont nous occuper. Les découvertes qui ont fait marcher la science, les vues qui ont développé le mécanisme de l'univers, doivent sixer notre attention. Le premier de ces ojets sut la mesure de la terre: routes les déterminations

célestes, nous l'avons dit (a), sont enchaînées à cette mesure; elle est donc fondamentale. Elle mérita les premiers regards de l'Académie des sciences de Paris, & c'est par cette grande opération, exécutée avec toute l'exactitude moderne, que ses travaux commencerent. L'antiquité enveloppée dans l'incertitude de ses stades, ne fournissoit pas beaucoup de lumieres; on regardoit la détermination d'Eratosthenes & celle des Arabes comme défectueuses, & on avoit raison. L'ignorance de la valeur des stades empêchoit d'apprécier les déterminations rapportées par Aristote & par Possidonius. Les opérations modernes ne méritoient pas plus de confiance. Fernel voyageant dans une chaise, avoit mesuré un degré par un moyen grossier : il ne s'éloigne pas beaucoup de la vérité; mais on l'ignoroit, & on devoit estimer l'exactitude de son résultat par l'inexactitude présumée de ses moyens. On délibéra sur la méthode qu'on devoit choisir; Maurolicus (b) avoit proposé d'employer une montagne dont la hauteur seroit connue par observation, ainsi que la distance où elle est visible sur mer; mais ces deux observations ne sont susceptibles d'aucune précision. Le chemin que fait un vaisseau est toujours difficile à déterminer; & la hauteur d'une montagne, vue à travers l'atmosphere & le voile de ses vapeurs, se ressent de leurs variations, & est sans cesse altérée par des réfractions inégales. Il y auroit donc incertitude & sur la hauteur de la montagne, & sur la distance du vaisseau. Riccioli (c) voulut aussi mesurer la terre en employant une méthode de Képler: c'étoit alors une vérité d'observation, que les graves en tombant & les corps suspendus tendent vers le centre de la terre. La distance de deux lieux quelconques de la surface est



la base d'un triangle dont le sommet est au centre du globe. Riccioli mesura cette base qui est un espace terrestre; puis d'un des termes de cette base dirigeant sa vue à l'autre, il mesura l'angle de cette direction avec le fil à plomb; ensuite répétant la même opération à l'autre extrémité, il eut les deux angles formés sur la base par les directions du fil à plomb, angles dont la somme étoit moindre que celle de deux angles droits; ce qui manquoit étoit la valeur du troisseme angle formé au centre de la terre. Riccioli eut donc un espace terrestre mesuré, & l'angle au centre qui y répond. Cette méthode étoit ingénieuse; Riccioli osa se passer du ciel pour mesurer la terre; mais l'indépendance où il aspiroit l'égara. Le ciel, où réside l'ordre & la regle, peut seul nous fournir des lumieres sûres; tout ce qui nous environne nous trompe, nous vivons entourés d'illusions souvent inévitables. Les objets vus de loin ne paroissent jamais dans leur vrai lieu, la réfraction les déplace tantôt plus, tantôt moins : ces objets peuvent paroître inégalement élevés, selon la saison. selon l'heure du jour; & cette cause d'erreur, inconnue parce qu'elle varie sans cesse avec l'atmosphere, ne permet ni de mesurer leur hauteur vraie, ni de déterminer leur direction & l'angle au centre qui en dépend. D'ailleurs il faudroit que cette détermination fût faite avec une précision rigoureuse, pour déduire de ces petites données la grande circonférence du globe; aussi Riccioli se trompa de près de 6000 toises sur la valeur du degré (a).

§. I V.

Snellius employa une meilleure méthode, c'étoit la méthode d'Eratosthenes & des anciens; il mesura vers 1617 la distance terrestre, & l'arc céleste compris entre les villes d'Alc-

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Aftron. art, 2632.

maer & de Bergopsoom; il trouva la longueur du degré de 55021 toises, & se trompa de 2040 (a). Snellius a la gloire d'avoir tenté le premier cette entreprise en Europe, du moins par une méthode exacte : la mesure de Fernel, qui est plus ancienne (b), n'est qu'une estimation; c'est par un heureux hasard qu'il trouva le degré de 56746 toises, & qu'il ne se trompa que de 300 toises. Il semble qu'on ne connut point alors en France, en 1670, une mesure des Anglois, plus exacte que celle de Fernel, de Riccioli, & de Snellius. Norvood en 1635 observa les hauteurs solsticiales du soleil à York & à Londres avec un sextant de cinq pieds de rayon. La différence de ces hauteurs, ou l'arc céleste compris entre ces deux villes étoit de 2 degrés 28 minutes; puis ayant mesuré la distance itinéraire, partie avec des chaînes, partie avec ses pas, ayant égard aux plus petits détours, & mesurant les angles avec un graphometre, il trouva la longueur du degré de 57442 toises (c). Mais toutes ces mesures avoient été trop hâtives, les moyens de précision manquoient encore en 1617 & en 1635 : ce n'eût pas été la peine de recommencer l'ouvrage des anciens, pour ne pas faire beaucoup mieux qu'eux, pour ne pas atteindre surtout une exactitude dont on pût répondre. Les astronômes François Auzout & Picard fournirent ces moyens en donnant le micrometre, en appliquant la lunette au quart de cercle. La facilité de pointer précisément à un objet rendit les mesures célestes & terrestres plus exactes; il ne fallut plus que du soin & de l'adresse dans les opérations, & l'Académie s'occupa du

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, ibid. Muschembroek ayant corrigé cette mesure tant par ses propres observations que par celles de Snellius même, a trouvé le degré entre Alemaer & Bergopsoom, de 57033 de nos toises. Mus-

chembroek. Dissertatio de magnitud. terra. (b) Suprà, Tom. I, p. 696.

<sup>(</sup>c) Transac philosoph. 1676, No. 126. Newton ne trouve que 57300, Princ. mat. Lib. III, propos. 19.

projet de mesurer la terre, avec une attention & un zele proportionnés à cette grande entreprise.

## §. V.

La méthode que l'Académie employa fut celle de Snellius, celle d'Eratosthenes, & probablement celle des antiques habitans de la terre, qui nous en ont laissé une mesure si exacte, & qui n'auroient pu atteindre à tant d'exactitude sans une excellente méthode. Ce n'est pas notre faute si neus semblons revenir sur nos pas pour redire les mêmes choses; l'esprit humain a des tems de sommeil, & quand il se réveille, il a perdu la mémoire du passé: il refait le même chemin comme nouveau, il croit inventer quand il retrouve. Mais les anciens, qui ont mesuré la terre, ne nous ont laissé d'autre preuve de leur habileté que la précision de leur résultat; leurs moyens nous sont inconnus. Ici dans l'opération nouvelle, nous pouvons rendre compte des moyens, nous pouvons démontrer la précision, & marquer les limites de l'erreur.

La trigonométrie rend très-facile la mesure des espaces terrestres. Si l'on mesure la distance qui sépare deux objets (a), que du premier on pointe à un troisseme avec un instrument circulaire, en mesurant l'angle formé par les rayons visuels, dirigés au second & au troisseme; si ensuite, en se transportant au second objet, on mesure de même l'angle des directions au premier & au troisseme, le triangle formé par ces trois objets sera entierement connu; les deux autres côtés, les distances du troisseme objet au second & au premier seront aussi bien connues que la premiere distance qui a été mesurée successi-

<sup>(</sup>a) V. la fig. 16 en mesurant la distance ab, les angles cab, cba, on a par le calcul

vement avec la toise. Ces distances connues par le calcul, peuvent en faire connoître d'autres à de nouveaux objets, en formant de nouveaux triangles; & en procédant ainsi par une suite de triangles enchaînés, on pourroit suivre & mesurer la circonférence entiere de la terre : mais sa surface est semée d'obstacles qui arrêteroient une entreprise trop hardie, & le tems manqueroit aux observateurs. D'ailleurs cette entreprise seroit aussi inutile que téméraire : on connoît le rapport des parties du cercle à la totalité de son contour, il sussit de messurer quelques degrés, ou un seul degré de la terre, pour avoir l'étendue de la circonférence entiere.

#### 5. V I.

PICARD fut chargé de cet important travail, il commença par mesurer la distance de Villejuis à Juvisy (a); c'étoit la base sur laquelle tous ses calculs devoient être appuyés: cette base sut trouvée de 5663 toises. Ensuite Picard placé à Juvisy, dirigea les deux lunettes d'un quart de cercle, l'une au moulin de Villejuis, l'autre au clocher de Brie, & il mesura l'angle compris entre ces deux directions: transporté à Villejuis, il mesura l'angle entre Juvisy & Brie (b), il en conclut par le calcul la distance de Villejuis à Brie de 11012 toises. Cette distance devenoit une nouvelle base: il forma un second triangle entre Brie, Villejuis & Montsheri, il en conclut la distance de Brie à Montsheri de 13121 toises & demie; puis un troisieme triangle entre Montsheri, Brie & Montsjay; un quatrieme entre Montsheri, Brie & Malvoisine; & un cinquieme entre Montsheri,

sieme angle, mais il le mesura toujours directement, pour s'assurer qu'il n'y avoit point d'erreur dans la mesure des deux autres.

<sup>(</sup>a) Voy. la figure 17.
(b) Puisque les trois angles d'un triangle sont égaux à deux angles droits, Picard auroit pu conclure immédiatement le troi-

Montjay & Mareil; il déduisit de toutes ces mesures la distance entre Mareil & Malvoisine de 32897 toises; enfin par treize triangles, il alla jusqu'à Sourdon, près d'Amiens & la distance de Sourdon à Malvoisine se trouva de 68430 toises & demie. Mais le calcul a ses erreurs comme les opérations mécaniques; Picard, pour s'assurer de ne s'être pas écarté du vrai, mesura encore aux environs de Sourdon une nouvelle base, qui par cette mesure comme par le calcul, se trouva de 3902 toises(a); & l'exactitude du calcul fut assurée. Nous ne détaillerons point les précautions qui ont été prises dans les mesures de ces deux bases; séparées par une assez grande distance, elles ne peuvent correspondre que par l'exactitude de toutes les opérations intermédiaires; cet accord est le fruit des soins accumulés. Une erreur commise sur la longueur de la premiere base s'augmente dans la suite des triangles enchaînés, tous les espaces calculés sont assujettis à cette erreur, & lorsqu'on en mesure un directement vers le terme de l'opération, l'erreur multipliée seroit très-sensible, le calcul & la mesure donneroient des quantités différentes.

# S. VII.

I L ne s'agit plus que de lier tous ces triangles à la méridienne, & de la décrire sur la terre; car l'arc céleste qu'on doit mesurer s'étend dans le sens de cette ligne, & leur correspondance précise est un des sondemens de l'exactitude. Placé à l'observatoire de Paris (b), on observe, au moment du coucher du soleil, l'angle entre le centre de cet astre & un objet vu de l'horizon, comme la tour de Montsheri: or les mouvemens du soleil sont assez bien connus, pour qu'on sache tous les jours à quelle distance du méridien il se leve ou se couche; on sait

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. Tom. I, p. 84.

Tome II.

à quelle distance de la tour de Montsheri il s'est couché, on peut donc conclure la distance de la tour de Montlheri à la méridienne qui passe par l'observatoire de Paris. On répete cette observation plusieurs fois dans la chaîne des triangles, pour s'af; surer de la direction de la méridienne, & c'est sur cette ligne que l'on compte la distance itinéraire qui doit servir à déterminer le degré. Picard, ayant atteint avec une précision toute nouvelle la mesure d'un espace terrestre, n'eut plus qu'à mesurer l'espace celeste compris entre les zeniths de Malvoisine & de Sourdon; il observa successivement dans ces deux postes les distances méridiennes d'une même étoile au zenith, leur différence, qui se trouva d'un degré 11 minutes 57 secondes, étoit celle des zeniths (a); un espace, un angle d'un degré 11 minutes 57 secondes dans le ciel répondoit donc à une distance de 68430 toises & demie sur la terre: Picard en conclut que le degré valoit 57064 toises & demie. Mais ayant lié Amiens à la suite de ses triangles, & ayant trouvé que la distance entre cette ville & Malvoisine étoit de 78850 toises, avec un arc céleste d'un degré 22 minutes 55 secondes, il en conclut le degré de 57057, & fixa par un milieu la longueur du degré à 57060 toises. Les angles sur le terrein furent pris avec un quart de cercle de 38 pouces de rayon, garni de lunettes, & les distances des étoiles au zenith avec un sextant de dix pieds de rayon (b). En 1664 Auzout s'étoit plaint à Louis XIV que les instrumens manquoient en France, ce défaut sur bientôt réparé; dès 1667 l'Académie eut un quart de cercle de neuf pieds (c), & en 1670 elle eut un sextant de dix pieds pour la mesure de la terre (d).

<sup>(</sup>a) La distance itinéraire mesurée sur la terre étoit PS (fig. 19), les distances au zenith de l'étoile E étoient SE, PE, & leur disgérence SP étoit l'arc céleste compris entre les

zeniths S & P de Sourdon & de Malvoifine.
(b) Mém. Ac. Sc. T. XII, P. I, p. 12 & 42.
(c) M. le Monnier, Hift. cél. p. 11.

<sup>(</sup>d) On trouve ici les méthodes de vérifier

Si l'on conçoit plusieurs enveloppes successives qui entourent & couvrent le globe de la terre, on voit que ces enveloppes doivent avoir successivement un contour plus large, une circonférence plus étendue que celle du globe. Les inégalités de la surface de la terre font l'effet de ces enveloppes; lorsque le sol s'éleve en montagnes, la distance au centre augmente, le rayon du cercle s'aggrandit, & la partie de la surface ainsi élevée appartient à une circonférence plus grande : voilà donc une nouvelle source d'incertitude dans cette détermination; le défaut & le remede furent apperçus par Picard. Nous avons des plaines unies, dont tous les points sont également éloignés du centre, elles suivent ce contour sphérique du globe que nous appelons le niveau; ces plaines sont celles des eaux : la loi de la nature ne permet pas à une molécule fluide de s'élever plus que l'autre. C'est donc sur les eaux qu'il faudroit mesurer la terre; Picard vit qu'on pouvoit du moins y réduire toutes les mesures terrestres. On avoit inventé le niveau; & en marchant avec cet instrument, on sait toujours si on monte ou si on descend, si on s'éloigne ou si on s'approche du centre. Quand on a mesuré des parties plus élevées, elles appartiennent à une circonférence plus grande, il ne s'agit que de la réduire par le calcul à une circonférence plus petite, à celle du niveau des mers. Picard jugea que les plaines mesurées par lui étoient plus hautes de 80 toises; il en résultoit huit pieds de dissérence sur la longueur du degré: il la négligea, mais il la connut (a). Ces attentions sont les titres de notre supériorité; c'est par là que

l'instrument ou au zenith, ou par le renversement. On se servit d'un pendule qui battoit les demi-secondes, Mémoires de l'Académie des Sciences, T. VII, Part. I, pages 36 & 43. La toise qu'on employa étoit celle du grand Châtelet; elle contenoit soixante-douze pouces, & elle sut liée à la longueur du pendule qui bat les secondes à Paris, & qui sut trouvée de 36 pouces 8 lignes & demie de cette toise. Ibid. p. 9.

(a) M. le Monnier, Hift. cell. p. 47.

la mesure recommencée est présérable à toutes les autres & aux plus anciennes, qui ne méritent d'estime qu'autant qu'elles s'accordent avec celle-ci. Il ne sussit pas d'avoir rencontré la vérité, d'en avoir approché très-près, il faut pouvoir la caractériser, & dire de combien on en peut être encore éloigné. Cette mesure, la base sondamentale entre Villejuis & Juvisy ont été vérissées un grand nombre de sois en 1740 & en 1756, & la nouvelle précision qui a résulté de ces vérisseations, c'est que le degré déterminé par Picard de 57060 toises (a), étoit un peu trop petit, & devoit être porté jusqu'à 57074, ou 57069 toises, suivant les toises employées; car lorsqu'on est si près de la précision, elle semble suir devant nous; elle n'accorde que peu, & pour beaucoup d'essorts.

# s. VIII.

COMME on étoit accoutumé à compter 25 lieues pour un degré terrestre, on partagea en conséquence le nombre des toises rensermées dans un degré, & la lieue résulta de 2283 toises environ: c'est cette lieue dont le degré en contient 25, la circonsérence de la terre 9000, & son diametre 2865 (b). Ce compte rond de 9000 lieues, qui sont la circonsérence de la terre indique que la lieue a été réglée sur l'étendue mesurée de cette circonsérence, comme les quatre mesures de 400000 300000, 240000, & 180000 stades, nous ont démontré que ces stades avoient été déterminés sur les dimensions du globe. Ceux qui mesureront de nouveau la terre après nous, retrouveront notre lieue comme nous avons retrouvé ces stades dont

<sup>(</sup>a) Blaeu d'Amsterdam avoit fait une mesure de la terre; on ne peut juger ses moyens; son ouvrage sur cet objet n'a pas été imprimé. Il vivoit encore lorsque Picard passa en Hollande pour aller à Uranibourg.

Picard rend témoignage que le résultat de Blaeu ne disséroit du sien que de 50 pieds du Rhin, ou de 58 pieds françois. Mém. Acad. des Scien. T. VII, Part. II, p. 64. (b) Mém. Acad. Scien. T. I, p. 86.

la valeur a été long-temps perdue & oubliée. Les modernes n'ignoroient pas que l'antiquité avoit eu plusieurs stades, on connoissoit au moins alors le stade alexandrin & le stade grec; mais en considérant ces quatre mesures rapprochées de celles d'Eratosthenes & d'Hypparque de 250000 & de 275000 stades: en comparant la mesure de Ptolémée, qui donne 66 milles, à celle des Arabes, qui donne 56 milles au degré, on ne pût pas douter que quelques-unes de ces déterminations n'eussent des erreurs énormes; on dût s'applaudir d'être arrivé à une précision de quelques toises: nous l'avons dit, on dût croire que cette précision étoit nouvelle sur la terre. Cependant la mésure rapportée par Aristote, qui, comme nous l'avons montré, est identique avec les trois autres anciennes, donne au degré une étendue de 57066 toises, qui tient le milieu entre la premiere mesure de Picard, & la seconde mesure vérifiée & perfectionnée par les hommes les plus éclairés & les plus habiles du fiecle présent.

## §. I X.

L'Académie n'en avoit mesure jus de sept degrés, l'Académie n'en avoit mesure mesure jus de sept degrés, l'Académie n'en avoit mesure qu'un. Si dans un plus grand espace terrestre il saut plus de triangles, plus d'observations, & par conséquent plus d'erreurs, il n'en est pas de même de l'arc céleste, la détermination d'un grand arc ne demande,

comme celle d'un petit, que deux observations, elle ne comporte pas plus d'erreur; & cette erreur partagée sur un plus grand nombre de degrés, permet d'avoir avec plus de précision la longueur du degré moyen. L'Académie résolut de mesurer plusieurs degrés : cette entreprise aggrandie étoit digne de l'Académie & de Louis XIV. On proposa de prolonger la méridiennne de l'observatoire dans toute l'étendue de la France; on alla d'abord jusqu'à Perpignan (a), ensuite jusqu'à Dunkerque, ces deux villes qui sont sur les frontieres opposées du royaume, sont en même tems à très-peu près sous le méridien de l'observatoire. Un beau pays comme la France offroit beaucoup de facilités; on pouvoit, sans en sortir, mesurer un espace assez considérable sur la sursace de la terre : la magnificence du Roi conduisit les Académiciens dans les provinces de son domaine placées du nord au sud, sous un arc céleste de plus de huit degrés. Louis XIV ne se contenta pas que l'étendue de son royaume fût connue du midi au nord, il voulut que son étendue entiere fût décrite: il ordonna de construire une carte générale de la France, dressée par des méthodes & des observations semblables à celles qui avoient servi à mesurer le degré. Picard, instruit par le travail qu'il venoit de consommer, fit observer qu'on ne devoit pas suivre dans cette carte la division des provinces; cette division est arbitraire, elle ne tient ni au ciel, ni à la terre, ni aux méthodes qui fondent les mesures géométriques. Or puisque ces méthodes procedent par des triangles enchaînés, les triangles sont la division naturelle, il faut former un grand chassis, divisé en carreaux & en triangles qui enferment tout le royaume (b). Ces carreaux & ces triangles mesurés séparément, ensuite réunis, formeront la carte de la France; voilà

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien, T. I, p. 87.

ce que Picard proposa, & ce qui sut exécuté. L'Académie se trouva donc occupée de deux vastes opérations, la description de la France & la prolongation de la méridienne de Paris. Picard & la Hire furent chargés de la premiere, ils commencerent en 1679 (a) à Brest, qui est la ville la plus occidentale du royaume, Cassini conduisit la seconde, & après la mort de Picard, il sut seul à la tête des deux entreprises. Mais ces entreprises demandent de longues années, la prolongation de la méridienne ne fut achevée qu'en 1701, & la carte générale de France n'est pas encore finie. Nous y reviendrons dans les tems où on en a tiré des résultats. Il sera nécessaire de réitérer cette mesure de la terre. Quelques degrés suffisent pour connoître sa grandeur, si elle est sphérique; mais elle ne l'est peut-être pas : les déterminations fondamentales doivent être plusieurs fois recommencées. L'homme ne voit pas tout en une fois : c'est en revenant sur ses travaux, par une application successive & répétée, que les détails se découvrent, & que la nature entiere se manifeste.

Louis XIV ne borna point ces mesures à l'étendue de son royaume, il voulut connoître les mers qui l'avoisinent, qui en sont les avenues. Cet objet sur rempli pour l'Océan dans le premier volume du Neptune françois, Atlas maritime publié en 1673 par Sauveur & Chazelles. Chazelles sorma dès lors le projet d'un second volume pour la Méditerranée (b), vaste bassin qui dans son contour offre une grande étendue de côtes, & qui dans son intérieur est semé d'une infinité d'îles. Cette mer dont la navigation est resservée par la terre qu'on y rencontre à tous momens, demande une géographie persectionnée. Faute de cartes exactes, il falloit avoir recours à des pilotes qui

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. T. I, p. 198.

<sup>(</sup>b) Hist. Acad. Scien. p. 147 & 148.

connussent les côtes, & se fier à leur inexpérience grossiere; & il falloit encore changer de pilotes en changeant de côtes, Cependant la Méditerranée est la route du commerce du Levant dont les richesses arrivent à Marseille. Louis XIV fit faire des observations dans differens parages; il envoya Chazelles en Egypte & dans le Levant, pour déterminer quelques points de la partie orientale & méridionale de cette mer. Mais Chazelles eut à peine le tems de commencer l'ouvrage, il ne put même réunir les matériaux déjà acquis. D'ailleurs ce travail, fait à plusieurs reprises & par des mains différentes, n'auroit pas eu cette unité que demande l'exécution d'un grand projet. L'exécution a eu depuis cette unité nécessaire, lorsque Louis XV l'a confiée à M. le Marquis de Chabert, aujourd'hui chef d'escadre des armées navales, & astronôme de l'Académie des Sciences. Il a parcouru cette mer depuis les côtes de Barbarie jusqu'à celles de Syrie: il s'est fait partout des observatoires (a), quand il a pu descendre à terre; il a mis en usage les meilleures méthodes usitées à la mer, & les instrumens les plus sûrs quand il a été forcé d'observer de son vaisseau; enfin il a relevé les côtes par des mesures trigonométriques (b). La carte exacte de la Méditerranée réfultera de son travail. Nous avons dû en parler ici, parce que la description de cette mer qui semble une dépendance de la France, devoit être liée à la description du royaume. M. de Chabert n'a pas encore aujourd'hui fini &

Chabert a imaginé un moyen facile de placer & de diriger ce dernier instrument dans le plan du méridien en cinq ou fix heures; il ne lui faut que ce tems pour établir son observatoire & pour faire usage des méthodes les plus exactes. (Mém. de l'Acad des Scien. 1766, p. 384.)

(b) Mem. Acad. Scien. 1759, p. 484. Ibid. 1767, p. 488.

<sup>(</sup>a) Les éclipses du soleil, de la lune & des satellites mêmes offrent des occasions affez rares de déterminer la longitude terrestre; il faut séjourner quelque tems pour attendre ces occasions. L'observation du lieu de la lune peut y suppléer dans les observatoires fixes, où l'on a des instrumens placés dans le méridien, tels que les muraux & les instrumens des passages. M. de

publié ce travail, interrompu par plusieurs expéditions militaires. Son état l'appelle à servir sa patrie dans la guerre, il n'est libre de la servir dans les sciences que lorsqu'il a posé les armes.

## §. X.

PICARD, après avoir achevé la mesure du degré, & avant de commencer la carte de la France, sit un voyage utile pour l'Académie & pour l'avancement des sciences. L'Académie étudioit les mouvemens des planetes, & se proposoit de construire de nouvelles Tables: les Tables Rudolphines que Képler avoit établies avec tant de peine & tant de gloire sur les observations de Tycho, commençoient à s'écarter du ciel; elles demandoient une résorme (a). Cependant on ne pouvoit se passer des observations

(a) Les astronômes François, occupés de ces recherches, paroissent avoir adopté la méthode des hauteurs correspondantes du soleil pour avoir l'heure, des l'établissement de l'observatoire, M. le Monnier, Histoire célest. p. 49. On ne se servit point d'abord de l'équation nécessaire pour corriger ces hauteurs & avoir le vrai moment de midi. Quand on a observé les tems où le soleil est arrivé le matin à une hauteur, & où il est descendu le soir à la même hauteur, le midi seroit l'instant qui partage cette durée, si le soleil n'avoit d'autre mouvement que le mouvement diurne; mais il se meut dans l'écliptique, & sa déclinaison, c'est-à-dire, sa distance à l'équateur change ; dans le printems, par exemple, il monte continuellement vers le pôle boréal, ce mouvement qui a lieu dans l'intervalle des observations du matin & du soir, fait qu'il arrive plus tard le soir à la même hauteur qu'il avoit le matin. Cet intervalle, partagé en deux, donneroit un instant plus tard que celui du midi, si les astronômes n'avoient soin de le corriger par une petite équation calculée en conséquence de ce changement du soleil en déclinaison, dans l'intervalle de l'obser-

vation du matin à celle du soir. On ne connoît pas plus celui qui a inventé cette correction, que celui qui a introduit l'usage des hauteurs correspondantes. On voit seulement que les François suivoient certe méthode dès 1673; les Anglois n'ont suivi long-tems que celle des hauteurs calculées. Le premier exemple des hauteurs correspondantes & de leur équation, du moins le premier exemple que nous connoissons, est du 31 Juillet 1674. On prenoit auparavant ces hauteurs correspondantes par une méthode, qui distansoit de l'équation. Dans le tems où le soleil monte vers le pôle boréal, & où il arrive plus tard aux hauteurs du soir, on prenoit ces hauteurs du soir plus grandes que celles du matin. Le 2 Février 1674, par exemple, le soleil changea en déclinaison d'environ 4' en six heures, on avoit observé le matin à 9h 9' 13" la hauteur du soleil de 13° 9' 5"; on prit le soir une hauteur plus grande d'environ 4' & de 13° 13' 45", à 3h 17' 24"; le milieu de l'intervalle 12h 13' 18" \frac{1}{2} montra, sans qu'il sût besoin d'équation, qu'à midi la pendule avançoit de 13' 18" \frac{1}{2}. Hist. célest.

Tome II.

353

vations de Tycho, utiles, comme modernes à l'égard des observations d'Hypparque & de Ptolémée, & comme déjà anciennes à l'égard des observations de l'Académie. Mais ces observations avoient été faite à Uranibourg; la position sur le globe détermine les apparences du ciel & les phénomènes. Les astres se levent plus tôt ou plus tard, ils sont plus ou moins long tems, s'élevent plus ou moins sur différens horizons; la parallaxe différente altere différemment leur vrai lieu dans le ciel; les phénomènes arrivent à différentes heures, à cause de la différence des méridiens: il faut donc connoître ce qui constitue la position d'un lieu sur le globe, pour réduire les phénomènes observés dans ce lieu, à ceux qui auroient été observés en même tems dans un autre. Tout cela dépend & de la différence des méridiens, & de la différente hauteur du pôle sur l'horizon. Quand on a voulu transporter à Paris l'astronomie moderne, née à Alexandrie, & particulierement cultivée à Uranibourg, il est devenu nécessaire de connoître la position de ces deux villes relativement à Paris. Picard fut envoyé en 1671 à Uranibourg, Chazelles alla, mais plus tard & en 1693, à Alexandrie (a). Uranibourg n'existoit plus lorsque Picard se transporta en Danemarck & dans l'île d'Huene; les ruines mêmes avoient disparu, & le sol n'en conservoit aucuns vestiges : il fallut fouiller la terre, afin d'en connoître les fondemens. Picard, pénétré de respect pour Tycho & pour la science, sut indigné de la profanation du séjour de ce grand homme; la place de la ville du ciel étoit devenu un cloaque & un lieu d'immondices! Ce sont les révolutions des choses humaines. Mais ce qui dépend moins des caprices du sort & de la fortune, ce que Picard devoit admirer, c'est la longue influence des hommes utiles : malgré

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. Scien. Tom. I, p. 96; T. VII, Part. I, p. 33; & T. II, p. 142.

quatre-vingt ans écoulés, malgré les progrès nouveaux, les dimensions de ce lieu profané étoient encore importantes; & le voyage de Picard étoit un hommage rendu à Tycho. Picard retrouva dans les fondemens d'Uranibourg toutes les dimensions de l'édifice, conservées dans les ouvrages de ce grand astronôme. Il y observa la hauteur du pôle, il détermina la différence des méridiens avec Paris; & ayant tracé la méridienne exacte du lien, il s'apperçut que celle de Tycho étoit en erreur de 18 minutes. Cette erreur naissoit assez naturellement de l'impersection & de la différence des instrumens; les instrumens de Picard avoient sur ceux de Tycho l'avantage des lunettes: d'ailleurs Tycho avoit peut-être négligé quelques précautions nécessaires à une détermination si importante. Jadis la philosophie plus hardie auroit pris cette erreur pour un changement des choses du ciel, une philosophie plus sage commençoit à éclairer les hommes; il s'en fallut peu qu'on n'accusât les corps célestes d'inconstance, on soupçonna que la ligne méridienne pouvoit n'être pas fixe Mais jadis on eût prononcé, & à l'époque où nous sommes, on douta (a). Picard revint à Paris chargé de ces connoissances utiles; ce ne fut pas le seul fruit de son voyage, il rapporta le manuscrit original des observations de Tycho, manuscrit plus étendu & plus complet que celui qui avoit été imprimé récemment par Albert Curtius: il mérita encore des sciences & de sa patrie, en ramenant avec lui Roemer (b), jeune Danois, destiné à s'illustrer par une grande découverte.

# §. X I.

CEPENDANT l'Académie regardoit avec raison sa mesure de la terre comme une opération très-importante; on la croyoit

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 99. (a) Mém. Acad. Scien. Tom. I, p. 97.

mandable comme nouvelle, elle étoit du moins précieuse n exactitude. Quoique l'Académie ne pensât pas qu'une ble mesure eût déjà été perdue, elle sentoit que tout est e au tems, il produit d'une main & détruit de l'autre; tout jusqu'à la vérité ne sort de ses abîmes que pour y rentrer: mais nous lui résistons, & nous nous efforçons de mettre nos œuvres à l'abri de les vauages. L'A andémie vovoit que la valeur des stades employés dans les anciennes mesures, étoit inconnue, ou au moins incertaine; cet exemple annonce ce qui peut arriver un jour à nos mesures actuelles. Les mesures des peuples étoient différentes, elles étoient sans cesse altérées ou changées par l'usage; on pensa qu'une mesure prise dans la nature, par conséquent toujours la même, toujours facile à retrouver, pourroit devenir générale & éternelle. Envain les anciens ont eu leur coudée prise dans la stature de l'homme, les tailles varient, les causes physiques les sont dégénérer, & ce type est trop mobile. La toise & la lieue étoient à la vérité fixées par la mesure de la terre, mais il eût été nécessaire de la mesurer de nouveau pour les retrouver; on avoit plutôt besoin que ces longueurs itinéraires servissent à retrouver toujours l'étendue de la circonférence du globé: on pensa que la longueur du pendule qui bat les secondes devoit être cette mesure universelle & constante. Quiconque réglera un pendule à secondes sur le moyen mouvement du soleil, disoit M. de Fontenelle, retrouvera la même longueur (a). Mais tout ce qui est physique est sujet à l'altération & au changement, Picard avoit observé que les horloges à pendules retardent en été & avancent en hiver : elles retardent parce que le pendule s'alonge par la chaleur, & met plus de tems à chaque vibration; elles avancent par une raison con-

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Sciences, Tome I, p. 86 & 87.

traire, & parce que le pendule s'accourcit par le froid. Il fallur donc le raccourcir en été & l'alonger en hiver, pour qu'il battît exactement les secondes; sa longueur n'étoit donc plus constante: on soupçonnoit même dès-lors que cette longueur du pendule pouvoit être différente en différens lieux sur le globe de la terre. L'Académie abandonna, mais à regret, le projet d'établir une mesure constante & universelle (a). Cette idée sur resaisse depuis par M. de la Condamine: il proposa de prendre pour mesure fondamentale la longueur du pendule sous l'équateur; longueur mesurée avec le plus grand soin par trois Académiciens habiles (b); longueur qu'on pouvoit retrouver dans tous les tems, & dont le choix ne pouvoit exciter la jalousie des nations, puisque la mesure n'auroit appartenu à aucune en particulier. M. de la Condamine proposoit de faire la toise double du pendule, il auroit suffi d'ajouter quatorze ou quinze lignes à la nôtre. Mais la force de l'habitude, la paresse naturelle aux hommes, quand il s'agit de changer leurs usages, l'inertie de l'ignorance, qui voit toujours mieux l'embarras des changemens présens que l'utilité future de ces changemens, ont laissé sans exécution chez nous ce projet dont les anciens ont prouvé la possibilité (c). Malgré la supériorité que nous prétendons, & que nous avons à tant d'égards sur eux, le vaste système de me-

fervat. diamet. p. 432). On auroit toujours pu retrouver cette longueur, & par conféquent celle de la circonférence de la terre, si la mesure de Riccioli avoit été bonne, & eût pu mériter d'être un jour cherchée; mais elle ne valoit rien, elle sur oubliée, & les tentatives de Mouton pour une mesure constante & universelle furent alors sans fruit, comme celles qui ont été renouvelées depuis.

357

(b) M. de la Condamine, M. Bouguer & M. Godin.

<sup>(</sup>a) Mouton que nous avons déjà cité, eut aussi à peu près dans le même tems (en 1670) l'idée de faire du pendule une mesure universelle. Mais il ne prend pas le pendule qui bat les secondes; il vouloit lier sa mesure à celle de la terre par Riccioli. Il prit une longueur de 6,44 pouces du pied de Cologne, elle étoit la dix-millieme partie du mille dont le P. Riccioli en avoit trouvé soixante dans un degré. Mouton éprouva qu'un pendule de cette longueur de 6,44 pouces faisoit 3959 vibrations dans une demi-heure (Mouton, Ob-

<sup>(</sup>c) Suprà, T. I, Liv. IV.

9

fi qu'ils avoient établi nous manque encore; la confusion, l'inc titude des mesures présentes sont l'empreinte de nos divisions & de notre aucienne barbarie.

## S. X I I.

Nous disons qu'on soupçonnoit une inégalité dans la longueur du pendule; en effet Picard parle de quelques expériences faites à Londres, à Lyon & à Bologne en Italie, d'où on pouvoit conclure que les pendulos doivent être plus courts à melure qu'on avance vers l'équateur. Cette conjecture naquit dans les assemblées de l'Académie; on y dit que supposé le mouvement de la têrre, les poids devroient descendre avec moins de force sous l'équateur que sous les pôles (a). Descartes avoit montré que tout mouvement circulaire produit une force centrifuge. Or le mouvement diurne de la terre sur elle-même est circulaire; il en doit résulter une force qui tend à éloigner les corps du centre du globe, & qui les en éloigneroit s'ils n'étoient pas enchaînés par la pefanteur, si cette force ne détruisoit pas la force centrifuge. Mais on ne détruit l'effet d'une force que par une autre force, ou par une portion de force employée à la détruire; la pesanteur perdoit donc une portion de sa force par le mouvement de la terre; les corps tomboient donc moins vîte qu'ils ne feroient si la terre étoit en repos: aux pôles qui sont immobiles, aux pôles qui n'ont pas plus de mouvement que si la terre elle-même étoit immobile, la pesanteur doit avoir toute son action; il n'y a ni mouvement circulaire, ni force centrifuge, & les corps libres d'obéir à toute leur pesanteur, doivent y tomber plus vîte & avec plus de force que sous l'équateur, où le mouvement circulaire étant plus grand, plus

<sup>(</sup>a) Mesure de la terre par Picard, art. IV.

se la pesanteur plus diminuée. La longueur du pendule peut en conséquence être dissérente, suivant les dissances à l'équateur. Cependant cette vérité indiquée par la théorie, sembloit contredite par l'expérience. On avoit mesuré le pendule à la Haye, à Montpellier, à Uranibourg, on l'avoit trouvé de la même longueur qu'à Paris. Montpellier est bien plus près de l'équateur, cete ville est de douze degrés plus méridionale qu'Uranibourg. L'Académie hésitoit entre des expériences mal faites & une théorie encore incertaine. Mais elle sentit que pour décider une question importante, il falloit établir ces expériences dans des lieux plus éloignés les uns des autres; il falloit sur-tout s'approcher de l'équateur où le pendule devoit être le plus court. Cette question ne pouvoit donc être résolue que par des voyags.

#### S. XIII.

LA question de la longueur du pendule n'étoit pas la seule qui rendît ces voyages nécessaires. Les vues de Dominique Cassini, en faisoient naître plusieurs autres également intéressantes. Dans ce tems de renouvelement, où il s'agissoit de tout revoir & de tout examiner, Cassini étoit l'ame des délibérations & le chef des entreprises; son esprit les dirigeoit toutes, seul il valoit plusieurs hommes, & il suffisoit à l'astronomie entiere.

La théorie de la réfraction étoit encore incertaine, les effets n'en étoient pas bien connus; suivant Tycho, la réfraction n'est pas la même pour tous les astres, elle ne s'étend pas jusqu'au zenith, elle cesse à quarante-cinq degrés de hauteur pour le soleil, & à vingt degrés pour les étoiles. Képler, par des vues plus générales & plus saines, avoit vu que la réfraction naissant dans l'atmosphere, détourne la lumière, sans égard

e qui l'envoie; & que comme cette atmosphere nous enveloppe de toutes parts, la réfraction s'étend jusqu'au zenith où elle cesse, parce que le rayon devient perpendiculaire. On étoit partagé entre ces deux astronômes. Cassini avoit trop de justesse dans l'esprit pour ne pas adopter ces vues de Képler : mais quels que soient les égards dûs au génie, les vues ne sont pas toujours des vérités; c'est l'observation qui en décide; c'est à ce tribunal que la vérité se fait reconnoître. On peut même remarquer que plus les hommes ont de moyens pour approcher de la précision, plus ils deviennent difficiles. Les conjectures ne doivent jamais servir que de supplément aux faits; elles ne doivent commencer qu'au terme où l'observation est forcée de s'arrêter. Des organes plus exercés, des instrumens plus senfibles avoient étendu l'empire de l'observation, elle pouvoit pénétrer plus profondément dans les choses: Cassini sentit qu'il falloit la consulter. Mais on avoit besoin d'une méthode, celle que nous avons décrite (a), celle qu'on avoit suivie jusqu'alors avoit trompé Tycho; elle confistoit à observer une infinité de hauteurs différentes du soleil & des étoiles, pour les comparer aux hauteurs vraies & calculées. Ces différences donnent, pour chaque degré de hauteur, l'effet de la réfraction, qui diminue depuis l'horizon jusqu'au zenith : c'est en suivant ainsi pas à pas sa diminution que Tycho s'égara. Les instrumens n'ont jamais qu'un certain degré de perfection & une puissance limitée. Quand Tycho eût atteint les limites des siens, quand il fut arrivé à des quantités trop petites pour être saisses par ses inftrumens, il crut que la réfraction avoit cessé, & qu'elle étoit nulle à quarante-cinq degrés. Cette méthode de déterminer successivement la réfraction par expérience, a un grand incon-

<sup>(</sup>a) Suprà, page 300.

vénient; c'est que nous mettons partout nos erreurs; c'est que ces erreurs sont variables comme notre attention, & comme la finesse de nos sens. Ce n'est pas ainsi que les astronômes s'y prennent pour déterminer les inégalités du mouvement des planetes; ils saisssent une ou deux circonstances où cette inégalité est la plus sensible, ils établissent le principe qui la regle, & ils déduisent les plus petites de la plus grande. Si quelque erreur de nos sens affecte les déterminations fondamentales, du moins les erreurs qui en résultent sur l'ensemble des inégalités sont uniformes & proportionnées à ces inégalités, les erreurs diminuent comme elles. Cassini vit l'avantage de cette méthode, & il l'appliqua tout de suite aux réfractions (a); il ne voulut employer, pour les déterminer toutes, que deux observations: il n'en faut pas davantage en effet. Le rayon de lumiere s'est-plié en entrant dans l'atmosphere; si nous voulons établir la théorie de la réfraction, il faut savoir de combien le rayon s'est plié, & à quelle hauteur ce changement est arrivé: cette hauteur est celle qui atteint les bornes de notre atmosphere réfractive. Quand une cause est unique & constante, chaque effet porte son empreinte, elle peut être mesurée & connue par un seul effet, par une observation. Mais lorsque deux causes agissent à la fois & se compliquent, les effets portent une double empreinte; on a besoin de deux observations dans des circonstances différentes, pour appercevoir chaque empreinte séparée, pour démêler les effets particuliers, mais combinés des deux causes. Or les causes de la réfraction sont consuntes: tout nous porte à croire, ou du moins nous permet de supposer que la hauteur de l'air ne change pas sensiblement; &

<sup>(</sup>a) Dom. Cassini avoit fait ce travail en Italie, & dès 1662; ses tables des réfractions

furent imprimées la même année, à la suite des éphémérides de Malvasia.

Descartes a montre qu'en passant d'un milieu dans un autre, les rayons, quelle que soit leur incidence, se plient sous un zaport constant. Dominique Cassini trouva par observation que Le refraction étoit à l'horizon de 32 minutes 20 secondes, & degrés de hauteur de 5 minutes 28 secondes. Il déduisit ces données la quantité dont le rayon se plie en passant de Tetter dans l'air, & la hauteur de l'atmosphere fut aussi détermunce, mais cette hauteur ne se trouva que de 2000 toises; a macres phénomènes la donnent beaucoup plus grande. Nous voscas des montagnes plus hautes que 2000 toiles, avoir des serves & à lour sommet & au-dessus; ces nuages sont pourtant Farmosphere. Alhazen avoit montré par la durée des crésuicales, que l'atmosphere s'étend à environ dix - neuf lieues La surface de la terre (a). Montanari observa, en 1676, un mercore qui par sa parallaxe sut jugé dans l'atmosphere, à la hauteur de quinze lieues communes de France (b). L'atmosphere est donc beaucoup plus élevée que ne le supposent les réfracnons; & le résultat qu'elles sournissent enseigne que quelle que wir la matiere qui réfracte & détourne la lumiere, cette matiere n'est pas l'air lui-même, ou du moins est un air modifié zur le voisinage de la terre, & qui forme une enveloppe assez mace au-dessus de sa surface. Dominique Cassini ayant posé ces elémens, calcula les réfractions pour toutes les hauteurs seruis l'horizon jusqu'au zenith; c'est la premiere table qui ait cette étendue. Alors il consulta les observations, & il lui parut que sa Table éroit d'accord avec le ciel; elle lui servit pour corriger les hauteurs observées du soleil, & pour établir la théorie de cot astre. Cette maniere d'envisager la réfraction, & d'en determiner les effets, montre le coup d'œil d'un grand homme.

<sup>(4)</sup> Suprà, Tom. I, p. 240.

<sup>(</sup>b) Mém. Acad. Scien. ann. 1713, p. 54.

## S. XIV.

CEPENDANT les affertions de Tycho subsistement encore elles avoient encore de l'empire sur les esprits. Quand un homme a mérité la confiance par des travaux importans, ses erreurs font dangereuses, parce qu'elles sont durables. Il étoit difficile que l'observation décidat entre Tycho & Cassini. La réfraction au-dessus de 45 degrés de hauteur n'est pas d'une minute; cette quantité étoit bien petite, même pour les instrumens perfectionnés de ce tems, du moins on ne pouvoit en rendre l'existence assez évidente pour contrebalancer dans tous les esprits l'autorité de Tycho. Dominique Cassini imagina un moyen de décider la chose, & en même tems de déterminer l'obliquité de l'écliptique plus exactement qu'on ne l'avoit encore fait. Quand même la réfraction n'existeroit pas à la hauteur du solstice d'été, la plus petite hauteur du soleil au solstice d'hiver est considérablement altérée par la réfraction dans nos zônes tempérées, & l'incertitude de cet élément influeroit toujours sur la distance des topiques. Tycho avoit donné au soleil une parallaxe de trois minutes, Cassini soupconnoit qu'elle devoit être beaucoup plus petite; il proposa d'aller observer la distance des tropiques sous l'équateur même: la plus petite hauteur du soleil au solstice d'hiver excede 60 degrés. Selon Tycho, cet astre n'y doit point souffrir de réfraction, & il résultoit de ses suppositions sur la parallaxe, que la distance des tropiques devoit être de 47 degrés 3 minutes Cassini, fondé sur de nouvelles déterminations, assuroit qu'elle ne devoit être que de 46 degrés 57 minutes 15 secondes (a). Il y avoit donc cinq minutes de différence sur lesquelles l'ob-

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Acad. des Scien. Tom. I, p. 111.

servation pouvoit prononcer; & un observateur, en se transportant sous l'équateur, pouvoit devenir juge entre deux grands astronômes.

#### §. X V.

Nous venons de dire que Cassini croyoit la parallaxe du soleil beaucoup plus petite que Tycho ne l'avoit supposée. Plusieurs astronômes, entraînes par le sentiment de cet habile oblervateur, n'osoient penser autrement que lui. Envain Képler avoit tenté de réduire cette parallaxe à une minute, Lansberg, Bouillaud, Rheita, la faisoient presque aussi grande que Tycho (a). Vendelinus & Riccioli allerent encore plus loin que Képler, ils observerent, comme Aristarque, la lune dichotôme, & ils déduisirent une parallaxe, l'un de 15 secondes, l'autre de 28 secondes. Mais ces astronômes n'avoient pas assez d'autorité contre Tycho & contre Képler. Cassini seul égaloit ces grands hommes, & pouvoit ramener leurs partisans; mais lui-même sut d'abord entraîné par Képler. Lorsque Dominique Cassini s'occupoit à fonder la théorie du soleil sur les observations faites au gnomon de Sainte-Petrone, deux opinions étoient dominantes, l'une supposoit la parallaxe du soleil insensible, ou au dessous de 12 secondes, l'autre la faisoit d'une minute (b). Dominique Cassini préféra d'abord la derniere, & ce sut sans doute par l'estime des travaux & des idées de Képler. Mais cette supposition avoit un grand inconvénient, on étoit obligé de rejeter sur les réfractions ce qu'on avoit mis de trop sur la parallaxe; on faisoit varier ces réfractions dans le cours de l'année. Cet inconvénient ne subsistoit plus lorsqu'on employoit une paral-

<sup>(</sup>a) Lansberg la faisoit de 2 minutes 18 secondes, Bouillaud de 2 minutes 21 secondes, Bettinus de 3 minutes, Rheita d'une minute 44 secondes, Langtenus de 59 se-

condes. Riccioli, Almag. Tom. I, p. 113. (b) M. de la Lande, Astron. art 1730. La Hire en 1702, la croyoit insensible, ou tout au plus de 6 secondes, Tab. de la Hire, p. 6.

laxe au-dessous de 12 secondes, & c'étoit une forte raison de l'adopter. Mais cette petite parallaxe plaçoit le soleil à une distance énorme de nous; la distance établie par Képler, en vertu de la parallaxe d'une minute, distance qui étoit la plus grande qu'on eût encore supposée (a), devenoit cinq fois trop petite. Les hommes ne se sont familiarisés que peu à peu avec les grandes distances des astres, avec les vastes espaces qui composent l'univers; on étoit timide, on craignoit d'aller trop loin dans des évaluations incertaines. Dominique Cassini revint à la parallaxe de 12 secondes; ce fut celle qu'il employa dans ses Tables du soleil: mais il doutoit; le doute devoit le fatiguer. Il proposa d'observer la parallaxe de Mars, les parallaxes des astres. font proportionnelles à leurs distances (b). Toutes ces distances, dans le système de Copernic (c), sont connues les unes par les autres, elles sont intimement liées par un rapport donné, en conséquence de la loi de Képler (d). Si la parallaxe de Mars est bien observée & bien établie, on obtiendra donc sa distance à la terre, puis sa distance au Soleil, puis enfin, au moyen des rapports donnés, la distance du Soleil à la Terre, & sa parallaxe qui en dépend. Mars offroit des facilités pour cette recherche; c'est un des corps célestes qui s'approchent le plus de la Terre. Lorsqu'il est en opposition avec le Soleil, il peut être une sois & demie plus près de nous que cer aftre; il a donc une parallaxe une fois & demie plus grande. Si, suivant Képler, l'une étoit d'une minute, l'autre devoit être de deux minutes & demie; si l'une n'étoit que de douze secondes, on en auroit encore trente pour l'autre. Ces différences sont assez sensibles pour être distinguées par des observations exactes; il ne s'agissoit

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 113.

<sup>(</sup>c) Suprà, Tom. I, p. 357. (d) Suprà, p. 118 & 119.

<sup>(</sup>b) Suprà, Tom. I, p. 97.

plus que de choisir la méthode. Celle dont on peut se servir dans un même lieu, qui prescrit d'observer l'astre fort bas, lorsque la parallaxe est très-grande, & fort haut lorsqu'elle est presque nulle (a), a l'inconvénient que la petite parallaxe de Mars pent se confondre dans l'erreur des observations, & se mêler près de l'horizon avec les grandes réfractions, toujours un peu incertaines, & souvent variables. La séparation devient difficile; il vaut mieux se servir d'une méthode semblable à celle que Tycho employa pour trouver la parallaxe de la comete de 1577; elle consiste à observer dans deux lieux éloignés sur le globe, & an même instant (b), la distance de Mars à une étoile convenue qui en soit fort près, afin que les réfractions soient les mêmes pour Mars & pour l'étoile. Cette distance ne sera pas vue la même dans les deux lieux, & la différence est l'effet de la parallaxe de Mars. Si l'incertitude de la longueur du pendule, 🟖 celle des réfractions exigeoient qu'on allât interroger le ciel fous l'équateur, cette grande question de la distance du Soleil demandoit aussi un voyage; il falloit qu'un observateur allât faire loin de nous, à une grande distance sur le globe, des observations correspondantes à celles qu'on feroit à Paris & dans les autres observatoires de l'Europe.

#### S. XVI.

Un des membres de l'Académie, Richer, se dévoua pour aller éclairer les doutes de l'Académie, & remplir les vues de Dominique Cassini. Louis XIV venoit de reprendre la possession de l'île de Caïenne; cette île n'est éloignée que de cinq degrés

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 95. (b) Ces observations se font ordinairement au méridien. Quand le méridien est le même, elles se font au même instant,

Quand les méridiens sont différens, on tient compte du mouvement propre de Mats dans l'intervalle du passage d'un méridien à l'autre.

de l'équateur, elle offroit donc un poste convenable pour les éclaircissemens desirés. Le Roi, sensible à toute espece de gloire, donna ses ordres pour les facilités & les dépenses du voyage, l'Académie & Dominique Cassini fournirent les instructions nécessaires, & Richer mit à cette entreprise le zele que méritoit l'importance des questions. Il falloit en esset du zele, car il alla passer plus d'une année dans un climat mal sain; il n'en revint que malade: Meurisse, chargé de l'aider dans ses observations, y mourut (a). Mais Richer remplit dignement sa mission; parti en 1672, il revint en 1673, rapportant des connoissances utiles & une découverte importante. Ces dangers, associés aux travaux paisibles de l'esprit, prouvent que la curiossté humaine a son courage comme l'honneur. La gloire des sciences est donc justement acquise, & par les succès du génie, & souvent par ce qu'ils coûtent.

On peut juger avec quelle impatience ce retour fut attendu, & de l'Académie qui s'occupoit du progrès des sciences, & de Dominique Cassini, à qui ces progrès devoient être principalement dûs. Richer étoit l'oracle qui alloit prononcer. Cassini savoit interroger le ciel, il eut presque toujours des réponses favorables.

## S. XVII.

Les réponses ne furent pas à la vérité décisives pour la parallaxe de Mars, la quantité trop petite ne put être déterminée par les observations. La distance de Mars à l'étoile convenue parut la même à Paris & à Caïenne; mais ce que l'astronomie avoit particulierement gagné dans ses progrès, & sur tout par ses nouveaux instrumens, c'étoit la possibilité d'estimer les erreurs. Cette observation, regardée comme bonne & prise à

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. Tom. I, pag. 105, 121.

la rigueur, auroit fait conclure que Mars n'avoit point de parallaxe, & que sa distance étoit infinie, ce qui est absurde. Mais cette conclusion, toute fausse qu'elle étoit, devenoit favorable à ceux qui faisoient la parallaxe de Mars plus perite. Dominique Cassini prit le parti d'estimer l'erreur qu'on avoit pu commettre dans l'observation, & il l'évalua à 15 secondes (a). Il en déduisit la parallaxe de Mars de 25 secondes, & celle du Soleil de 9 seçondes & demie (b), avec l'assurance que si l'erreur. été bien estimée, ces parallaxes ne peuvent être plus grandes; les habiles observateurs, tels que Dominique Cassini, & surtout ceux qui, comme lui, joignent le génie à l'habitude & à l'expérience, ont la balance des probabilités & la mesure des choses qu'ils ne peuvent atteindre. Ce qui prouve la justesse de l'estimation, c'est qu'aucun astronôme depuis Dominique Cassini n'a fait la parallaxe du Soleil plus grande que 10 se condes ou 10 secondes un quart. Dans ces dimensions que la nature semble nous refuser par leur éloignement, c'est beaucoup de connoître une des limites qui les renferment; cette parallaxe nous assure que le soleil est éloigne de la terre au moins de 22326 demi-diametres de notre globe (c); & d'après la valeur du demi-diametre, qui résulte de la mesure de la circonférence de la terre (d), on pe**a**t croire que la distance du soleil à nous n'est pas moindre que trente & un million de lieues. Cette détermination fournit encore la comparaison des grandeurs du soleil & de la terre. La parallaxe du soleil est l'angle sous lequel un observateur, placé dans cet astre, verroit le demi-diametre de notre globe. Le soleil voit donc ce demi-diametre sous un angle de 9 secondes & demie; nous voyons le sien sous un

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Aftron. art. 1731.

<sup>(</sup>c) Suprà, Tom. I, note, p. 98.

<sup>(</sup>b) Mém. Acad. Scien. Tom. I, p. 114.

angle de 16 minutes 6 secondes, ou de 966 secondes; ces demi-diametres sont vus de la même distance sous des grandeurs qui sont comme 9 & demi à 966, ou comme 19 à 1932. Le diametre du soleil est donc cent sois plus grand que celui de la terre, & ce globe, qui est le centre de tout, & qui régit tout, est un million de sois plus gros que le nôtre (a). La postérité, comme nous l'avons dit, n'a point désavoué ces estimations de Dominique Cassini, elle s'en est peu éloignée; & comme Cassini avoit annoncé que c'étoit la plus soible estimation de la distance & de la grandeur du globe solaire, la postérité n'y a touché que pour reculer le soleil & pour l'aggrandir.

#### S. XVIIL

La satisfaction de Dominique Cassini dût être complette lorsque Richer exposa devant l'Académie son observation de la distance des tropiques; Cassini avoit annoncé qu'elle seroit de 46° 57' 15", elle se trouva de 46° 57' 4", avec 11 secondes de différence seulement. Comme l'équateur est presque au zenith de Caïenne, ce zenith se trouve entre les deux tropiques, & ces deux termes de la course solaire sont élevés & rapprochés l'un de l'autre par la réfraction; l'intervalle observé, suivant les hypotheses de Cassini, devoit être trop petit de 45 secondes. On ajouta cette quantité, & la distance partagée en deux, donna l'obliquité de l'écliptique de 23° 28' 54" & demie. Mais cet intervalle devoit être au contraire augmenté par les parallaxes de Tycho; la réfraction devoit être nulle puisqu'elle cessoit, selon lui, à 45 degrés. Les grandes parallaxes désectueuses, qui devoient faire excès, n'existoient pas, & l'intervalle trop petit des tropiques annonçoit les réfractions qui

<sup>(</sup>a) Les globes sont entr'eux comme les cubes de leurs diametres.

l'avoient ainsi diminué. Cassini out donc raison, & sur les réfractions & fur les parallaxes; il eut raison contre Tycho. Jamais divination ne suc mieux vérissée; mais l'assertion de Cassini n'avoit point et hasardée, il s'étoit fondé sur une multitude de connoissances, & sur un tact excellent pour les choisir & pour en faire usage. Cet avantage de Cassini, déjà connu par tant de découvertes sur Tycho qui méritoit sa réputation, est un triomphe honorable. Les déterminations de Tycho, quoiqu'aggrandies par les vues de Képler, alloient être effacées; mais fes observations resteront, & c'est l'avantage des grands observateurs; leurs œuvres ne périssent point, les systèmes s'écroulent, les conjectures s'évanouissent, les idées du génie sont quelquesois remplacées par des idées plus saines : mais sans distinction de tems, les faits s'unissent aux faits; on ne peut ni les détruire, ni se passer d'eux; ils durent parce que ce sont des vérités.

## S. XIX.

Un fait important par la conséquence de ses résultats, & qui fut le principal fruit du voyage, c'est l'accourcissement observé du pendule. Quand Richer sut arrivé à Caïenne, & qu'il eut sait marcher son horloge, il sut étonné de voir qu'elle ne faisoit plus le même nombre de vibrations dans la durée d'un jour; elle en faisoit 148 de moins qu'à Paris, & retardoit chaque jour de 2' 28". Les horloges retardent en été, nous l'avons dit, parce que la chaleur alonge la, verge du pendule, alors on raccourcit cette verge pour saire avancer l'horloge; c'est ce que sit Richer; il fallut accourcir le pendule d'une ligne & un quart, pour qu'il battît exactement les secondes, & que l'horloge marquât 24 heures dans la durée d'un jour. Cette observation a été réitérée pendant dix mois entiers, & Richer a trouvé

constamment le pendule de la même longueur. Il rapporta même à Paris le pendule fixé à cette longueur, nécessaire pour qu'il battît les secondes à Caïenne; & ce même pendule arrivé à Paris ne les battit plus, l'horloge auroit avancé de la même quantité dont elle retardoit à Caïenne. Un phénomène si extraordinaire ne pouvoit avoir que trois causes: un alongement de la verge de métal qui forme le pendule, alongement causé par la chaleur; une résistance de l'air plus grande, qui retardoit plus qu'à Paris le corps dans sa chûte, & rendoit plus long le tems de sa descente; enfin une diminution dans la pesanteur du corps même. Mais l'horloge ne retardoit pas en conséquence d'un alongement du pendule, & en vertu de la chaleur; car elle eût subi des variations & retardé proportionnellement à cette chaleur. D'ailleurs l'expérience enseigne que les métaux ne se dilatent pas si sensiblement : une verge de cuivre ou de fer, longue de trois pieds comme le pendule, exposée à une température telle que celle de Caïenne, ne s'alonge que d'un tiers ou d'un cinquieme de ligne (a); ce qui est fort différent d'une ligne & un quart dont il fallut accourcir le pendule. Quant à la résistance de l'air, il faudroit, pour produire cet effet, qu'elle fût bien différente à Caïenne de ce qu'elle est à Paris; il faudroit que la densité de ce fluide fût considérablement augmentée. Cette densité auroit des effets sur la santé des hommes, & sur la respiration; il est fort douteux qu'on pût vivre dans une atmosphere capable de cette résistance: & ce qui doit faire entierement renoncer à cette explication, c'est que l'horloge n'ayant pas été construite pour vaincre cette résistance, le pendule perdroit peu à peu son mouvement; & s'arrêteroit, à moins qu'on ne mît à l'horloge un poids plus

<sup>(</sup>a) M. Berthoud, Essai sur l'horlogerie, T. II, p. 113.

fort (a). La raison du phénomène ne peut donc se trouver que dans la diminution de la pesanteur.

Toutes les oscillations du pendule font accomplies dans le même tems, qui dépend de la longueur du pendule (b). Mais ce tems dépend aussi de la force qui pousse les corps vers la surface de la terre; si cette force est diminuée par une cause quelconque, le corps, avec moins de capacité au mouvement, employera plus de tems à parcourir le même espace, & tombera moins vîte. L'oscillation d'un pendule résulte du mouvement d'un corps qui tombe, s'il tombe moins vîte, la vibration sera plus longue. Or les vibrations du pendule de Richer étoient plus longues, employoient chacune plus de tems à Caïenne qu'à Paris, puisqu'il s'en faisoit un moindre nombre dans le même intervalle de tems; la pesanteur, la force qui fait tomber les corps, qui regle leur vîtesse, étoit donc moins grande à Caïenne & près de l'équateur qu'à Paris.

#### XX.

On ne pouvoit mieux vérifier les conjectures proposées dans l'Académie, où on avoit dit qu'en supposant la force centrifuge, la pesanteur devoit avoir moins d'action sous l'équateur, & que les corps devoient y tomber moins vîte que sous les pôles; cependant malgré cet accord de la théorie & de l'observation, on étoit encore embarrassé pour prononcer sur la véritable cause du phénomène : la théorie des forces centrifuges n'étoit pas assez approfondie, & l'observation de Caïenne sembloit con-

dules de différentes longueurs, sont comme les racines quarrées de ces longueurs. Un pendule de 36 pouces fair ses vibrarions en une seconde, tandis qu'un pendule long de neuf pouces fait les siennes en une demileconde.

<sup>(</sup>a) C'est le poids qui restitue au pendule ce qu'il a perdu dans chaque vibration par la rélistance de l'air : s'il perdoit plus, il faudroit un poids plus fort qui lui rendît plus. Voyez Suprà, p. 160.

6) Les sems des oscillations de deux pen-

tredite par d'autres observations. A Lyon, à Cette, à Montpellier, dans tous les lieux de la France où Picard observa la longueur du pendule, à la Haie, à Uranibourg (a); cette longueur fut trouvée la même qu'à Paris. Caïenne est sans doute bien plus distante de Paris qu'Uranibourg, mais si les horloges retardent de 2' 28", en se rapprochant de l'équateur de 44 degrés, il semble que lorsqu'on remonte de douze degrés vers le pôle, & à la latitude d'Uranibourg, elles devroient avancer d'une quantité sensible, & demander au contraire un alongement du pendule. Ces considérations tenoient dans l'Académie les esprits en suspens; le phénomène pouvoit être local & particulier à Caïenne, on craignit d'en faire un phénomène général : ce résultat extraordinaire étoit sondé sur l'expérience, mais sur une expérience unique. L'Académie, qui ne précipite rien, souhaita qu'elle fût répétée; elle attendit les lumieres du tems: ses membres peuvent s'avancer dans l'avenir par le génie, préparer les découvertes par des vues, tenter d'unir les faits par des conjectures, elle ne connoît, n'adopte que la vérité démontrée; & l'esprit dans lequel elle a toajours persévéré, est de douter jusqu'au moment des expériences décisives.

Ces expériences ne tarderent pas long-tems. Le célebre Halley se transporta en 1677 à l'île Sainte-Helene, & trouva, comme Richer, qu'il falloit y accourcir le pendule (b). Quelques années après Varin & Deshaies furent envoyés par Louis XIV pour déterminer la position de différens lieux par des opérations astronomiques; ils trouverent qu'à Carenne le pendule devoit être encore plus accourci que Richer ne l'avoit sait. Ce phéno-

The sales of the s

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Sc. T. I, p. 1-16, 120. (b) Nous avons parcouru le Catalogue des étoiles australes, publié par Halley en 1679, où il rapporte les observations qu'il a

faires à Caïenne; il n'y parle point de celle de la longueur du pendule; c'est Newton qui cite Halley pour l'avoir observée. Principia mathém, Lib. II, Prop. XX.

mène nouveau avoit sans doute intimidé l'observateur; Richer eut peine à en croire ses yeux, il ôta au phénomène tout ce qu'il pouvoit lui ôter, & il le vit le plus petit possible; Deshaies trouva cet accourtissement de deux lignes. Le même phénomène fut observe à la Martinique, à Saint-Domingue, au Bresil, à Porto-Bello entre les deux Amériques, à Louvo dans le royaume de Siam, à Gorée sur la côte d'Afrique, près le Cap-Vert (a). On voyoir dans toutes ces quantités observées que l'accourcifsement étoit le plus grand à l'équateur, & diminuoit en s'approchant de nos climats. Ce n'étoit donc plus un phénomène particulier, c'écoit un phénomène général, & qui tenoit réellement à la combinaifon de la force centrifuge & de la pelanteut. 'Si l'on h'avoit pas été affuré que les corps mus en rond tendent Jans cesse à s'échapper & à fuir le centre du mouvement, si l'on avoit pu douter de l'existence de la force centrisuge, on en auroit eu une preuve sensible dans cette diminution de la pesanteur. Le phénomène qui la manifeste à donc déjà cette utilité; mais nous verrons qu'il est peu de faits dont l'on ait tiré des conséquences plus curieuses & plus importantes : celui-ci dévoile l'action des ressorts de la nature; & nous n'anticipons point trop sur les tems, en disant qu'il a conduit l'esprit géométrique à la forme des corps célestes, & donné naissance à des conjectures heureuses pour surprendre le secret de leur formation. L'Académie eut la gloire de prévoir le phénomène, d'en prescrire l'observation, & Richer eut celle de l'observer le premier.

S. XXI.

Les voyages entrepris pour la cause de la religion furent

<sup>(</sup>a) Soutiet, Observ. faites aux Indes & la Chine, Tome II, p. 25. Mémoires de l'Academie des Sciences, Tome VII,

pag. 11. Ibid. 1700, Hist. pag. 116. Ibid. 1701, Hist. pag. 119, Ibid. 1708, p. \$

encore utiles à l'astronomie. Un ordre, sormé à tous les genres d'étude, à toutes les sciences, se distingua des autres ordres qui entrerent dans la même carriere : les Jésuites, répandus dans l'Asie pour l'intérêt des missions, s'établirent à Pekin vers la fin du scizieme siecle; ils eurent accès auprès de l'Empereur & une faveur qui fut due au mérite & aux connoissances du P. Adam Schaal. La présidence du tribunal des mathématiques fut ôtée aux Mahométans pour la lui donner, & la réformation du calendrier chinois, tombé dans un grand désordre depuis plusieurs siecles, lui sit beaucoup d'honneur chez une nation, pour qui le calendrier est une affaire d'Etat. Le P. Schaal, à la mort de l'Empereur, fut nommé précepteur de ce jeune Ca-hi, qui montoit au trône, & qui depuis protégea particulierement les sciences & les Jésuites ses instituteurs (a). Ce choix fait beaucoup d'honneur aux Chinois. Les préventions & les jalousies nationales doivent être plus fortes chez ce peuple concentré en lui-même depuis qu'il existe, & qui ne croit point avoir d'égal dans l'univers; il faut qu'il soit bien touché du mérite, puisque, malgré la différence des opinions religieuses, il a rendu hommage à la supériorité étrangère, en lui confiant l'éducation du Prince. Mais s'il est à Pekin des sages qui sont justes, il est aussi des hommes qui sont jaloux, & la Cour, comme ailleurs, est le centre des orages. Le Pere Schaal ne pouvoit être attaqué sur les sciences, sa religion & ses opinions nouvelles à la Chine furent calomniées; âgé de foixante-dixhuit ans, il fut chargé de fers: mais le jeune Can-hi rétablit la religion & les sciences. Le calendrier n'étoit pas d'accord avec le ciel, le P. Verbiest sur appelé en 1671 pour le réformer & pour triompher publiquement de l'ignorance de ses ennemis;

<sup>(</sup>a) Histoire génér. des voy. Tom. XXII, pag. 133.



# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

## LIVRE DIXIEME,

Travaux & Découvertes du même tems.

#### S. PREMIER.

ANDIS que l'on suivoit avec assiduité dans les observatoires le cours des planetes, pour déterminer la position, la grandeur de leurs orbes, leurs distances, leurs moyens mouvemens, une infinité de découvertes particulieres faisoient marcher l'astronomie, & augmentoit nos connoissances sur la physique céleste: on appercevoit des vérités, on reconnoissoit des erreurs, mais c'étoit toujours à l'avantage de la science; s'instruire ou se désabuser, c'est toujours s'éclairer.

# §. I I.

La lune, en tournant autour de nous, varie de grandeur, & en augmentant son apparence, elle nous avertit qu'elle s'est approchée; les variations de son diametre sont donc propres Tome II. Bbb

à nous faire connoître les variations de sa distance : il en est de même du diametre du soleil. Auzout & Picard, à l'aide de leur micrometre récemment perfectionné, oblet voient coul tamment en 1666 les diametres de la lune, ils y reconnuités. une variation qui n'avoit pas été soupconnée. Héveline, dans l'éclipse de lune du 2 Juillet, ayant mesuré la planete avant l'éclipse, fut étonné comme eux de trouver le disque aggrandi de huit à neuf secondes lorsque l'éclipse fut finie; il p'en connut point la raison. Auzoût & Picard, que l'on rencontre presque toujours associés, dans ces tems où l'esprit des savans sembloit celui de la fraternité, & où les travaux se faisoient en consmun, trouverent que cet aggrandissement tenoit à un phénomène conflant. La lune, & un aftre quelconque, en s'élevant de l'horizon au zenith, augmente réellement de grandeur apparente; mais la lune seule nous indique ce changement, parce que seule elle est assez proche de nous, pour que l'augmentation devienne sensible. Ce n'est pas que dans l'espace de tems, qui s'écoule entre son lever & son passage près du zenith, sa distance au centre de la terre change sensiblement; c'est sa distance à l'égard de la surface (a). Quand la lune est à l'horizon, elle est plus éloignée de l'observateur de tout le demi-diametre du globe; quand elle est au zenith, il y a la moitié du globe de moins entr'elle & nous : elle doit donc paroître plus grande, puisqu'elle s'est rapprochée réellement de 1500 lieues; & à raison de sa moyenne distance, qui est environ de 90000 lieues, la distance diminuée d'un soixantieme, augmente en proportion le diametre, & environ de trente secondes. Voilà l'avantage des instrumens sins & subtils, ils apperçoivent des choses que nos yeux ne sauroient voir. On peut reconnoître combien nos

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad, des Scien. Tem. I, p. 8.

instrumens naturels, combien nos sens nous trompent; nous voyons à l'horizon le soleil & la lune avec de larges disques, ils semblent diminuer lorsqu'ils s'élevent & lorsque l'illusion cesse, pour laisser paroître la réalité, si nous ne consultons que nos yeux, nous croirons que les astres s'offrent au zenith sous une apparence plus petite: mais lorsque nous y appliquons nos lunettes, nos micrometres, qui sont les véritables juges des grandeurs, nous dépouillons les astres de l'augmentation illusoire qu'ils tiennent de l'erreur de nos jugemens, & nous les voyons au contraire s'aggrandir en s'élevant sur nos têtes (a).

#### S. III.

Mais la grandeur des astres à l'horizon, ce phénomène qui existe à l'œil nu, & qui disparoît dans les lunettes, demandoit une cause; il y a bien lieu de croire que cette cause est métaphysique: elle appartenoit donc au P. Mallebranche, l'esprit le plus métaphysique du tems. Il proposa son explication ingénieuse, qui n'est que celle de Ptolemée, mais que l'on crut nouvelle; parce que l'astronomie ancienne avoit été peu étudiée. Ce qui paroîtra le plus extraordinaire, c'est que dans un tems où la théorie & les essets de la réfraction étoient bien connus, Regis renouvela l'erreur de Possidonius (b); il se persuada que les astres étoient aggrandis par la réfraction, & il fallut que l'Académie prononçât en saveur de Mallebranche (c). Regis & Mallebranche, également disciples de Descartes, com-

<sup>(</sup>a) Auzout imagina que cette variation des diametres pouvoit servir à mesurer la distance absolue de la lune à la terre. Traité du micrometre. Mém. Acad. Scien. T. VII, P. I. Mais cette variation est bien petite pour saisir une aussi grande quantité que la dis-

tance de la lune; une seconde d'incertitude répondroit à 3000 lieues, ou à un trentieme sur la distance.

<sup>(</sup>b) Histoire de l'Astron. moder. T. I; p. 119 & 203.

<sup>(</sup>c) Fontenelle, Eloge de Regis.

battirent l'un contre l'autre, quoique sous les mêmes enseignes; réunis par des principes d'autant plus difficiles à saisir qu'ils sont moins vrais, ces deux philosophes étoient divisés d'opinions, comme on l'est dans les sectes de l'erreur : car malheureusement le cartésianisme étoit une secte en philosophie.

#### S. IV.

Les réfractions, que l'on a tant d'intérêt de connoître pour l'exactitude des observations astronomiques, furent examinées avec le plus grand soin & dans toutes les circonstances. Dominique Cassini en avoit donné la théorie & les Tables (a); il avoit apperçu, & Picard après lui, que les réfractions étoient plus grandes en hiver qu'en été (b) : cela doit être, puisque l'air est condensé par le froid, & que la réfraction tient à la densité du milieu, où la lumiere passe en quittant un milieu plus rare. Mais ce qui dût étonner, c'est que la réfraction près de l'horizon n'est pas la même le matin & le soir (c). Cette observation délicate est due à Picard; il remarqua qu'au lever du soleil la réfraction du bord supérieur, lorsqu'il se montre à l'horizon, est plus grande que celle du bord inférieur, à l'instant où en descendant le foir, il atteint ce même cercle (d); cette remarque a été confirmée par M. de l'Isle (e). C'est sans doute par une raison semblable à celle qui fait varier les réfractions de l'été

(c) Ibid. p. 24.

<sup>(</sup>a) Domin. Cassini en avoit dressé trois Tables, sous les titres de Refractio assiva, Refractio aquinoxialis, Refractio hibernalis. Ces Tables, sur-tout la moyenne, pour le tems des équinoxes, étoient si exactes que M. de la Caille, observateur connu pour la précision, n'y a rien trouvé à changer après 83 ans, du moins depuis 23° de hauteur jusqu'au zenith; elle étoit présérable à celles de Flamsteed & de Newton, construites depuis, & M. de la Caille la jugea la meilleure qui eût été publiée depuis 1661. M. de

la Lande , Aftronomie , article 2189. (b) Mem. Acad. Scien. T. I , p. 7.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 120. Picard observa aussi que lorsque le bord supérieur parut à l'horizon le matin, la réfraction étoit de 33' 2"; lorsque le bord inférieur y monta, elle n'étoit plus que 32' 37"; dans le court intervalle de l'ascension successive des deux bords, la présence du soleil l'avoit diminuée de 23". M. de la Lande, Astron. art. 2223.

(e) Mém. Acad. Scien. 1723, p. 316.

à l'hiver. Dans l'absence du soleil, quelque courte qu'elle soit, l'air est plus condensé, sa densité est plus grande, & la nuit est l'hiver de la journée. Voilà bien des variations, & autant de sources d'erreur! C'est cependant à travers ces illusions que l'astronôme cherche la vérité! Mais les illusions sont connues, il saura les éviter; il sera toujours en désiance & de lui-même, & de tout ce qui l'entoure. On peut imaginer que la nature ne se diversifie pas ainsi dans les mêmes lieux pour se ressembler parfaitement dans les climats différens. Le voyage de Richer vers l'équateur, & dans cette zone torride, qui étoit l'effroi des anciens, apprit que les réfractions sont plus petites sous l'équateur que sous le parallèle de Paris; ce résultat est conforme au principe que nous avons établi. La zône torride est, pour ainsi-dire sur la terre le domicile de l'été, la chaleur continue de ces climats, où le foleil est toujours presque à plomb, doit y dilater l'atmosphere; l'air y a moins de densité, & la lumiere s'y détourne moins (a). On se rappela le phénomène remarqué par les Hollandois, lorsqu'ils hivernerent dans la nouvelle Zemble, & l'on soupçonna que la réfraction augmentoit en s'avançant de l'équateur vers les pôles. Quelques années après un nouveau phénomène confirma cette conjecture, ou plutôt cette conclusion naturelle. Le Roi de Suede. Charles XI, étant en 1694 à Torneo, en Westbotnie vers 65 degrés 45 minutes de latitude, vit que le soleil ne s'y coucha point le jour du solstice d'été. Cette ville n'est pas cependant sur le globe, au terme où l'on peut voir s'achever une révolution entiere du soleil autour de nous. L'équateur s'y abaisse sous l'horizon, du côté du nord, de 24 degrés 15 mi-

<sup>(</sup>a) MM. Bouguer & de la Caille ont également observé & constaté cette dimi-

nutes; & comme le soleil, par sa déclinaison au tems du solstice, n'est élevé au-dessus de ce cercle que de 23 degrés 30 minutes environ, il falloit que la réfraction fît le reste, & élevât l'astre au moins de 45 minutes, pour que son image ne descendît pas sous l'horizon. Cette réfraction horizontale est beaucoup plus grande que celle qu'on observe à Paris, & qui ne passe pas 33 minutes. Le Roi de Suede, frappé de ce phénomène, y envoya l'année suivante des mathématiciens, Spole & Bilberg, pour faire des observations plus exactes & plus sures. Leurs observations furent communiquées à l'Académie des sciences de Paris; Dominique Cassini & la Hire en conclurent que les réfractions horizontales de ces climats étoient presque doubles des nôtres. Celle de Torneo étoit de 59 minutes 8 secondes; ailleurs & plus au nord, on trouva même une réfraction, qui paroissoit d'un degré huit minutes : mais la position du lieu n'étant pas bien connue, on ne peut rien statuer pour un horizon qu'on ne connoissoit pas (a). Cette croissance inattendue de la réfraction dans des climats qui ne sont pas les plus différens du nôtre, où le soleil est l'été peu de jours sans se coucher, & l'hiver peu de jours sans paroître, inspire une grande curiosité pour observer la réfraction sous le pôle même. Une absence du soleil pendant six mois, un froid sans doute excessif pendant cet hiver, doivent augmenter dans une grande proportion la densité de l'air & sa puissance réfractive. Quoique la théorie de la sphere y place une nuit de six mois, peut-être qu'une réfraction très-grande retarde le départ & précipite le retour du foleil, pour diminuer cette longue & triste nuit. Mais ce pôle est inaccessible par les glaces, ainsi que la zône

<sup>(</sup>a) Refractio solis inoccidui in sept. oris jusu Caroli XI, Regis Suevorum, 1695.

Mémoires de l'Acad. des Sciences, 1700, pag. 39, Hist. p. 113.

qui l'entoure; il repousse les navigateurs commerçans ou savans, & il ferme tout passage à l'espérance de s'enrichir, ou de s'instruire.

#### §. V.

Ces illusions variées de notre atmosphere firent craindre que les autres planetes n'eussent aussi des atmospheres, qui deviendroient de nouvelles sources d'erreurs. D'ailleurs ces idées générales depuis long-tems établies de l'identité des corps célestes, le système des anciens, qui fait des mondes habités de toutes ces planetes, portoient à croire que les habitans n'étoient pas privés sur leurs globes des avantages d'un fluide, destiné à alonger le jour & à distribuer plus également la lumiere (a). On agita la question de l'atmosphere de la lune; cette planete est le monde dont nous pouvons avoir le plus facilement des nouvelles, & le seul que sa proximité nous permet de consulter, pour éclaireir cette question des atmospheres. Hévélius remarqua que les taches de la lune paroissoient quelquefois moins nettes & moins distinctes, quoique par un ciel très clair & très-serein, qui permettoit d'appercevoir les plus petites étoiles. Hévélius, en conséquence de cette remarque. penchoit à admettre une atmosphere variable, tantôt plus dense, & tantôt plus rare (b). Cependant quand on voit la lune sur le soleil, sa circonférence paroît nette & tranchée; il semble qu'elle seroit moins bien terminée, si le globe étoit environné d'une atmosphere, qui affoibliroit toujours la lumiere du soleil, & qui produiroit une sorte de nuance entre le disque obscur & le disque lumineux. Les étoiles & les planetes, lorsqu'elles sont éclipsées par la lune, devroient fournir des indices de cette atmosphere. Si la lune a une atmosphere, lorsqu'elle

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 237.

<sup>(</sup>b) Hévélius, Cometographia, p. 363.

sont, sur un fond obscur (a). Cette extension de grandeur est une erreur de la vue, c'est ce qu'on appelle l'irradiation de la lumiere; la zône qui aggrandit l'astre est une image fausse & trompeuse, elle laisse passer la lumiere de l'étoile, qui paroît ainsi entrer sur le disque, & qui ne disparoît que lorsqu'elle atteint l'image réelle du corps de la lune.

#### §. V I.

Pour rassembler sur cette question tous les indices du même genre, l'histoire peut anticiper sur les tems; elle doit d'ailleurs configner les faits singuliers qui peuvent se renouveler & se vérifier. En 1718, Maraldi, J. Cassini, fils de Dominique, & la Hire, virent tous les trois, pendant une éclipse de lune, une petite étoile des Poissons rester quelques instans adhérente au bord de la lune, avant d'être cachée par elle(b). La lune étoit totalement écliplée, il n'y avoit point de lumiere, & conséquemment point d'irradiation; il semble donc que l'image de l'étoile, en conséquence d'une réfraction, étoit encore visible, quoique l'étoile fût déjà derriere le disque, comme le soleil, par un effet de la même cause, est encore élevé sur l'horizon, quoiqu'il y soit déjà plongé, & hors de notre vue. On dit que les bords de la lune étoient très-distincts, mais nous ne pouvons dissimuler des circonstances qui rendent cette observation douteuse. Les observateurs ne s'accordent pas sur la durée de l'adhérence; Maraldi la fait de quelques secondes, Cassini d'une minute, la Hire de près de deux minutes. Nous soupconnons que les bords de la lune éclipsée n'étoient pas bien serminés; les différens observateurs ont cru à différens tems,

s'approche pour couvrir une étoile, elle l'atteint d'abord par cette atmosphere avant de l'atteindre par la partie solide de son globe: l'éroile est donc vue un moment à travers ce voile; elle doit montrer tous les effets de la réfraction, son image doit se colorer comme l'aurore, & se déformer, parce que les dissérentes parties répondant à différentes portions de fluide, doivent souffrir des réfractions inégales. L'observation interrogée produisit différens témoignages; Cassini & la Hire observerent en 1679 une éclipse de Jupiter & de ses satellites par la Lune, Jupiter ne changea point de figure au moment de sa disparition (a). Quelquefois des observateurs ont vu une étoile s'alonger, avant de disparoître sous le corps de la lune (b); dans d'autres circonstances pareilles, ce phénomène n'a point été apperçu. Souvent on a vu l'étoile ou la planete se colorer avant d'être éclipsée (c), & s'avancer même pendant un tems sensible sur le disque éclaire de la lune (d): mais les couleurs qui annoncent une réfraction, n'assurent pas qu'elle soit opérée au bord de la lune; les couleurs peuvent se produire dans notre propre atmosphere, dans les lunettes, dans nos yeux mêmes; partout la lumiere est décomposée, & si elle l'est plus sensiblement, ou différemment dans un tems que dans un autre, nous ne pouvons nous assurer que l'atmosphere ni nos yeux n'ont pas changé. A l'égard de l'étoile, qui paroît d'abord entrer sur le disque éclairé de la lune avant de disparoître, les anciens en auroient conclu que les bords du globe étoient diaphanes, mais nous savons que ce n'est qu'une illusion: Képler nous a appris que les corps lumineux paroissent plus grands qu'ils ne

<sup>(</sup>a) Mémoires de PAcad. des Sciences, Tom. I, p. 198.

<sup>(</sup>b) M. le Monnier, dans l'émersion d'Aldebaran le 23 Décembre 1738, vit l'étoile alongée pendant plus d'une minute. Mém.

Ac. Sc. 1738, p. 303. V. austi 1766, p. 253. (c) Ibid. 1753, p. 367, 401,585; 1755, p. 223, 1760, p. 1613, 1767, p. 269. (d) Mém. Acad. Scien. 1755, pag. 223, 1760, q. 161.

réfléchissent une plus grande quantité. Auzout ne vouloit pas que ces taches obscures fussent des mers; il pensoit que s'il en existe dans la lune, c'est de l'autre côté, & dans cet hémisphere que nous sommes condamnés à ne jamais voir. Il se fondoir sur ce que s'il y avoit des mers dans l'hémisphere qui nous est visible, il s'y éleveroit des vapeurs & des nuages qui souvent nous déroberoient la vue des taches (a). Mais cette pensée étoit bien peu philosophique; comment croire que la nature, qui se nuance toujours, qui distribue avec égalité, ou du moins avec compensation, les avantages & les privations, air permis deux excès dans les deux hémispheres de la lune, la sécheresse & la stérilité dans l'un, les eaux & la sécondité dans l'autre? Si le globe de la lune est composé des mêmes élémens que la terre, ses parties, comme celles de notre demeure, doivent être toutes également avantagées de leur mélange. Les élémens, principes des choses, sont partout sépandus; ou la lune n'a point d'eaux dans ses deux hémispheres, ou réfroidie jusqu'à la glace, comme le suppose M. de Busson, elle a perdu ses sluides, & n'a que des eaux consolidées. La Hire s'assura que la lune en esset n'a point de mers; ces parties obscures que l'on prenoit pour des eaux, ont des cavités (b), ce qui ne convient point à des mers. Il observe que les apparences de cette planete sont toujours les mêmes, les taches sont toujours vues avec la même distinction quand l'air est pur; il ne s'éleve donc point de vapeurs, même en la présence du soleil, & lorsque la lune a été exposée quinze jours de suite à l'action de la chaleur. On peut donc croire qu'il n'y a point en effet d'humidité sur ce globe: & si les mondes sont semblables, comme l'unité de la nature, comme

<sup>(</sup>a) Mem. Ac. Sc. T. VII . P. II , p. 75.

<sup>(</sup>b) Ibid. 1706, p. 110.

l'analogie philosophique le font penser, pourquoi la lune a-t-elle des terres, des montagnes, des vallons sans eaux, si ce n'est parce que le principe de tout ce qui est liquide, la chaleur étant entiérement évaporée, le froid a tout desséché, & le sol est resté dur & aride? En même tems le mouvement a cessé avec la chaleur, & on ne doit pas s'étonner de cette constance inaltérable, observée depuis cent cinquante ans sur la face de la lune.

#### S. VIII.

Le changement que Picard avoit observé dans la méridienne de Tycho (a), éleva une autre question qui a mérité d'être discutée par Dominique Cassini. On demanda si ces cercles des méridiens, si ces points des pôles que l'on croit fixes & inébranlables sur la terre, ne sont pas capables de quelque changement. La méridienne que Dominique Cassini avoit tracée dans l'église de Sainte Petrone à Bologne, s'écartoit de plusieurs degrés de celle qui avoit été décrite quatre - vingt ans auparavant par Egnace Dante (b). Cette idée n'étoit que renouvelée, les anciens avoient eu ce soupçon; ils comparerent avec soin les parties du ciel correspondantes à celles de la terre, observant les cercles célestes qui répondoient alors aux montagnes, aux promontoires, & aux endroits les plus remarquables du continent. On examina de tems en tems s'il n'étoit point arrivé de changemens dans cette correspondance, & on en remarqua quelques - uns qui parurent assez sensibles. Eratosthenes (c), ayant consulté les cartes plus anciennes que lui trouva que les montagnes de la partie orientale de la terre n'étoient plus dans la situation marquée sur ces cartes; elles

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 353. (b) Cassini, la meridiana del tempio do S. Petronio.

Transactions philosophiques, ann. 1698. N°. 241. (c) Strabon, Geograph. Lib. II, p. 52.

avoient décliné vers le nord: de son tems les Indes étoient plus septentrionales qu'au siecle précédent. Ces corrections nouvelles furent encore résormées par Ptolémée. Mais ces variations dans la géographie de la terre ne sont point des changemens du globe: ce sont des erreurs nouvelles mises à la place des anciennes; c'est l'esset de l'ignorance & de l'incertitude de l'esprit humain, qui n'avoit pas encore de guide pour marcher dans cette carrière.

Les observations de la hauteur du pôle ne prouvent pas mieux que les latitudes aient changé sur la terre ; les déterminations alors se contrarioient, parce que beaucoup d'observations étoient mauvaises. Au tems d'Hypparque, on croyoit que la hauteur du pôle étoit la même à Byfance ou à Constantinople qu'à Marseille; au tems de Strabon elle étoit plus grande de trois degrés : aujourd'hui elle est plus petite d'un peu plus de deux degrés. En conféquence Dominique Maria de Ferrare, homme, dit-on, d'un excellent esprit, qui eut Copernic pour disciple, avança que la hauteur du pôle diminue continuellement, que le pôle descendra ainsi sous l'équateur, & qu'un jour viendra que les zônes froides seront à leur tour brûlées par les rayons du soleil. Tycho n'étoit pas éloigné de le croire; il desiroit qu'on vérifiat si la hauteur du pôte d'Alexandrie étoit encore telle qu'elle avoit été observée par Ptolémée. Ce fut un des premiers soins de l'Académie naissante; mais cette hauteur, vérifiée par Chazelles, s'est trouvée à peu près la même (a): il n'y a de différence que l'erreur possible des observations. Dominique Cassini conclut qu'il n'est arrivé aucun changement

<sup>(</sup>a) Hypparque l'avoit trouvée de 31° 13'. M. de Chazelles de 51° 11', Japrà 1, 457. Il y a beaucoup d'apparence que l'obfervatoire d'Hypparque étoit au midi, afin d'avoir un horizon plus découvert; Chazel-

les au contraire a observé au nord, ce qui fait en latitude toute la différence de cette grande ville, & ce qui peut produire quelques minutes. Transactions philosophiques, 1699, N°. 257.

fensible dans la position de la terre (a) Toutes ces variations prétendues peuvent être attribuées, les grandes à l'incertitude de l'estime des voyageurs, les petites au désaut des instrumens & des observations; & Dominique Cassini remarquant que les directions de l'aiguille aimantée étoient variables, soupçonna que le fil à plomb des instrumens pourroit souffrir une déviation, qui seroit plus sensible dans certains lieux de la terre que dans d'autres (b). Les observations faites depuis ont consirmé la position sixe & constante des pôles & des méridiens.

#### §: I X,

Huygens, qui avoit si bien développé en 1659 les causes des variations & des apparences de l'anneau de Saturne, avoit prédit que cette planete perdroit ses anses & paroîtroit ronde dans le mois de Juillet de l'année 1671. Les astronômes surent attentiss à suivre Saturne pendant toute l'année; pour être témoins de la perte & du recouvrement de ses anses, la prédiction sut vérissée (c); mais on veilla bien des nuits pour saisir ces instans desirés. Les veilles de Dominique Cassini n'étoient jamais perdues, son attention n'étoit point instructueuse. Vers la sin d'Octobre, il apperçut Saturne entouré d'onze petites étoiles (d); le plus grand nombre étoit en effet des étoiles sixes. Il y distingua le satellite découvert par Huygens; ce satellite seul devoit avoir un mouvement propre; cependant une autre étoile parut se mouvoir sensiblement; c'étoit donc une nouvelle planete & un second satellite. Il douta quelque

<sup>(</sup>a) Wurtzelbaur, muni de bons instrumens, a fait voir que la latitude de Nuremberg n'avoit point changé depuis deux cens ans; il l'a retrouvée précisément telle que Valtherus l'avoit établie. Trans. phil. 1697, N°. 190.

<sup>(</sup>b) Mémoires de l'Acad. des Scien. T. X, p. 246.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 373.

Trans. philos. 1671, Nº. 78.

<sup>(</sup>d) Caffini, Découverte de deux nouvelles planetes autour de Saturne, p. 5.

tems, & continua ses observations les jours suivans. Enfin le 6 Novembre le mouvement de la petite étoile ne fut plus équivoque; sa joie sut grande, il étoit digne de l'honneur des découvertes : il configna celle-ci sur les registres de l'observatoire, & il en rendit graces à l'auteur de la nature. Ce phénomène étoit une nouvelle tâche imposée; l'astre nouveau enveloppoit Saturne par son cours, il avoit un mouvement & une révolution qu'il falloit suivre & connoître. La révolution du satellite découvert par Huygens est de 16 jours ; celle de ce nouveau satellite est environ de 80 jours : celui-ci accompagne aussi Saturne, mais à une plus grande distance; il met plus de tems à faire son cours, parce qu'il a une orbite plus vaste. Ce satellite étoit petit & foible de lumiere, il fut découvert avec une lunette de dix-sept pieds : mais le clair de lune, un peu moins de transparence dans l'atmosphere suffisoient pour empêcher de le voir; il fallut le suivre avec une lunette de trente-cinq pieds; encore le satellite échappoit-il quelquefois. Ce ne fut pas trop d'une année pour déterminer à travers ces difficultés une révolution de près de trois mois; & l'assiduité de Dominique Cassini lui valut encore, le 23 Décembre 1672 (a), la découverte d'un troisieme satellite de Saturne. Celui-ci s'éloigne bien moins de la planete que les deux autres; il la serre de plus près dans une orbite peu étendue qu'il parcourt en quatre jours & demi. Voilà donc trois orbes décrits autour de Saturne, le premier en 80 jours, le second en 16 jours, le troisseme en 4 jours & demi. D'assez grands espaces séparent ces orbites, mais on n'auroit pas cru que le plus petit de ces espaces, celui qui est compris entre Saturne & le plus proche de ses satellites, fût celui qui devoit

renfermer

<sup>(</sup>u) Cassini, Découverte de deux nouvelles planetes autour de Saturne, p. 9.

renfermer d'autres orbes & d'autres mondes. Dominique Cassini s'en assura au mois de Mars 1684; il lui fallut à la vérité des lunettes de cent, cent trente-six pieds: mais il découvrit deux nouvelles planetes, plus petites encore que les trois autres, qui circuloient comme elles autour de Saturne, l'une en 2 jours 18 heures, l'autre en 1 jour 21 heures seulement (a). Saturne a donc cinq satellites, ou cinq lunes semblables à la nôtre; celui qui a été découvert par Huygens est le quatrieme dans l'ordre de distance, à compter de la planete; les quatre autres appartiennent à Dominique Cassini, ce sont ses conquêtes. Ces découvertes sont le fruit de l'application & de l'assiduité de l'observation; elles sont aussi le produit du progrès des arts & de la perfection des instrumens. L'invention des lunettes ouvrit les champs du ciel, Galilée y fit la premiere moisson, mais les instrumens n'étoient pas assez perfectionnés. On n'auroit pas été plus loin, si l'art ne s'étoit pas lui-même avancé, si Huygens, Hévélius & sur-tout Campani n'eussent donné à l'astronomie d'excellens objectifs de cent & de cent cinquante pieds de foyer qui aggrandirent les espaces permis à la vue humaine. Nous ignorons si le ciel n'a pas encore des merveilles cachées, d'autres découvertes sont peut-être réservées à d'autres progrès du même art. Cassini, entouré des merveilles du regne de Louis XIV, touché de la grandeur de ce prince & de la protection qu'il accordoit aux sciences, se proposa l'exemple de Galilée, qui avoit donné aux satellites de Jupiter le nom d'astres de Médicis, & voulut que ceux de Saturne portassent le nom d'astres de Louis (b). Il désiroit imprimer la gloire du Roi sur des monumens plus durables que le bronze; mais ces apothéoses, où la flatterie est toujours soupconnée, sont rarement confirmées par

393

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. T. X, p. 487. (b)

la postérité; Louis perdit ses astres, comme Médicis avoit perdu les siens,

#### §. X.

Les révolutions de ces cinq satellites, comparées à leur distance au centre de la planete, c'est-à-dire, aux demi-diametres de leurs orbes, sont ce qu'elles doivent être pour suivre la loi établie par Képler. Ces révolutions sont comme les racines quarrées des cubes de ces distances (a); c'est une preuve de la légitimité de cette loi. Ainsi la vérité se maniseste : les auteurs des systèmes hasardés perdent tous les jours quelque chose; la nature, en se développant, confirme tous les jours les vérités enseignées, & la gloire de leurs auteurs croît avec les âges. Depuis Dominique Cassini on n'a point ajouté au nombre des planetes; notre système, dont le soleil fait le centre, est composé de six planetes principales, qui avec notre satellite font les sept planetes des anciens, & de neuf fatellites dont Galilée, Huygens & Cassini nous ont enrichis. Il y a donc. outre le soleil, qui est le principe de la chaleur & de la lumiere, six planetes principales, & dix satellites qui reçoivent de lui cette chaleur & cette lumiere. C'est donc à tort que l'ingénieux Huygens avoit cru que son fatellite de Saturne complettoit notre système, parce que le nombre des satellites devenoit égal au nombre des planetes (b): ces raisons de convenance sont toujours illusoires; ce sont les convenances de nos vues petites & bornées, & non celles de la nature.

## §. X I.

Le premier des satellites de Saturne découvert par Cassini,

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. Scien. T. X, p. 492,

le plus éloigné de tous présenta un phénomène particulier & extraordinaire: ces satellites sont difficiles à appercevoir, il faut un ciel serein & de forts instrumens; mais en réunissant toutes ces circonstances, le cinquieme échappe encore quelquefois à la vue. Ces disparitions', qui semblent tenir à sa propre nature, furent suivies avec soin, il falloit en connoître la loi & la cause. On s'assura que la lumiere du satellite avoit réellement une période d'augmentation & de diminution; il étoit toujours visible, lorsqu'il se trouvoit à l'occident de la planete, mais lorsqu'il s'éloignoit à l'orient, il devenoit invisible, comme s'il fût entré dans une ombre ou dans un nuage (a). Ce n'étoit point que cette petite planete s'éloignât de nos yeux; quand elle s'éloigneroit inégalement de Saturne, cette variation de distance seroit presque insensible pour nous & ne pourroit produire aucun affoiblissement de lumiere. Ce ne sont point non plus des phases qui sont la cause de ces changemens; à la distance où Saturne est du Soleil & de nous, nous voyons toujours cette planete entierement éclairée, avec un disque plein, & si nos lunettes étoient assez fortes pour distinguer les disques de ces petits satellites, nous les verrions comme elle, toujours pleins & sans diminution de clarté. Les anciens se seroient tires de ces difficultés, en supposant à l'orient de Saturne un fluide plus épais & plus dense, qui auroit couvert & fait disparoître le satellite. Ces erreurs & ces suppositions commodes étoient tombées avec l'ancienne philosophie; il ne

Acad. Scien. 1707, p. 296); ce qui prouve combien il faut de circonspection & de tems pour établir les regles générales. Il fut visible avec des instrumens plus forts qui suppléoient à la lumiere affoiblie. Ce fait ne change rien à tout ce qui est établi ici. L'affoiblissement de lumiere est réel, & cet affoiblissement ne peut être produit que par des taches.

<sup>(</sup>a) Il est arrivé cependant quelquesois, mais très-ratement, que ce satellite a été visible dans toute l'étendue de son orbite. Il a été visible depuis le mois de Septembre 1705 jusqu'au mois de Janvier 1706, tant dans la partie occidentale où il a toujours été visible, que dans la partie orientale où il avoir coutume de disparoître ( Mémoires

reste qu'une hypothèse naturelle que Cassini sut sorcé d'adopter; c'est que le satellite a un hémisphere qui nous renvoie moins de lumiere que l'autre : cette lumiere diminuée est trop soible pour frapper l'organe, & le satellite cesse d'être visible.

# S. XII.

CETTE explication vraisemblable tient de bien près sans doute à la vérité, mais elle ne suffit pas pour rendre raison du phénomène. Le satellite disparoît toujours dans la partie orientale de son orbite; ce phénomène dépend donc de son mouvement & de sa révolution : mais pour en développer la cause présumée, il faut se rappeler ce que nous avons dit, en développant la vicissitude des saisons dans le système de Copernic (a). Il résulte du parallélisme de l'axe de la terre que toutes ses parties sont constamment dirigées vers les mêmes points du ciel; & il résulte de son mouvement autour du foleil, qu'elle lui présente successivement ses deux hémispheres; sans le mouvement diurne, un de ses hémispheres jouiroit pendant six mois, ou pendant une demi-révolution, de la présence du soleil, tandis que l'autre hémisphere en seroit privé. Tout corps qui circule autour d'un autre est dans le même cas; il lui présente successivement ses deux hémispheres. Dominique Cassini appliqua ces considérations à la lune dont les apparences sont contraires; elle circule autour de nous, & elle ne nous laisse voir qu'une de ses faces. Il apperçut avec la sagacité qui lui étoit propre, qu'il devoit y avoir dans le globe de la lune un mouvement inobservé, qui détruisoit à notre égard l'effet de son mouvement de translation autour de nous. Cassini sit comme Képler, qui devina la rotation du soleil; il

<sup>(</sup>a) Suprà , Tome I , p. 352.

devina celle de la lune (a): son génie lui démontra que puisque la lune nous offre toujours le même hémisphere & les mêmes apparences, il faut qu'elle tourne sur son axe, & dans un tems égal a celui de sa révolution autour de la terre. En effet il résulte de cette égalité supposée, & des deux mouvemens contraires, qu'à mesure que la lune chemine dans son orbe, & tend par ce mouvement à nous laisser voir de nouvelles parties de son globe, le mouvement de rotation retire ces parties, & la même face nous reste. Ces deux monvemens s'executent avec tant d'accord, que dans l'orbite chaque pas qui tend à nous faire voir une portion nouvelle de la lune, est accompagné d'un petit mouvement sur son tentre, pour nous conserver la même apparence. Cassini y trouva la vrais cause de la libration de la lune en longitude (b), cette cause dont Hévélius avoit approché sans la voir. Si la lune s'avançoit uniformément, si ses mouvemens étoient égaux, il n'y auroit point de libration à cet égard. Mais elle marche avec inégaliré, & d'un pas tantôt plus, tantôt moins vîre que son pas moyen; le mouvement de révolution sur l'axe est toujours le même. Quand le centre de la lune va d'un mouvement plus prompt que le mouvement de rotation, elle nous découvre vers le bord oriental, quelques régions auparavant invisibles. qui disparoissent lorsque la planete revient à son mouvement moyen. Lorsqu'au contraire elle va moins vîte que la rotation, ce retard doit nous faire appercevoir vers le bord occidental. des parties qui cessent également de se montrer, quand le moyen mouvement se rétablit. Cette égalité de la rotation & de la révolution de la lune est un phénomène extraordinaire, sur-tout en considérant combien il est rare que la nature

<sup>[ (</sup>a) J. Castini , Elem. d'affr. p. 256,

<sup>(4)</sup> En 1695

fe copie, & qu'elle donne à plusieurs de ses œuvres la même grandeur ou la même durée; mais ce n'est pas à nous à prescrire, ou à exclure ses ressemblances, elle nous donne les faits pour que nous les admettions sans réserve. Jusqu'ici aucune observation n'a pu joindre sa lumiere à celle de la raison, pour nous assurer de l'égalité des deux mouvemens de la lune, mais la raison sussit; elle nous montre un phénomène nécessaire, & dès que ce phénomène n'existe pas, il saut bien qu'il soit détruit par un phénomène égal & contraire. Quand la raison est sussitier que pas pas besoin du témoignage des yeux, & par la vue de l'esprit nous voyons la lune tourner sur son axe, comme nous voyons la terre tourner tous les jours sur elle-même, quoiqu'elle soit immobile pour nos sens.

#### S. XIII.

CETTE théorie du satellite de la terre étoit celle du satellite de Saturne: si ce satellite n'a point de rotation autour de son axe, il doit, dans ses révolutions, présenter successivement ses différens hémispheres à Saturne; mais cet effet ne peut avoir lieu, sans que le même hémisphere soit toujours, & dans tous les tems dirigé au soleil (a). Ce seroit donc toujours la même face qui seroit éclairée & visible pour nous; il n'y auroit donc point de changement, ni de vicissitudes, la lumiere demeureroit la même, & le satellite ne disparoîtroit point. Mais puisque le satellite disparoît, c'est une preuve que sa lumiere est variable; cette lumiere ne varie & ne diminue que parce que des parties, qui absorbent plus de lumiere, sont offertes à

<sup>(</sup>a) Voyez la figure 20. Si le fatellite, en tournant autour de Saturne placé au centre de son orbe, lui présente alternativement

ses deux faces a & b, il ne peut le faire sans que la même face a soit toujours tournée vers le soleil S & vers nous.

nos regards: & puisque les mêmes parties ne sont pas toujours exposées au soleil, toujours éclairées, toujours visibles pour nous, il s'ensuit qu'il y a dans le globe du satellite un mouvement qui lui est propre, qui les expose au soleil & à nous, & qui nous les retire. Ce mouvement ne peut être qu'une rotation du satellite sur son axe, & le phénomène de sa disparition arrivant toujours dans le même point de son orbite, il y a lieu de croire que par une combinaison de durée semblable à celle qui a lieu pour la lune, le tems de la roration de ce fatellite est égal à celui de sa révolution autour de Saturne. Cette découverte de Dominique Cassini pourroit, avec moins de réserve, nous conduire à une grande conclusion. Il sembleroit que cette égalité tînt à l'essence des planetes secondaires; on croiroit que la nature a lié ces mouvemens par des causes qui nous sont cachées, & artaché le même hémisphere à la vue de la planete. Mais deux exemples sur dix satellites ne suffisent pas pour en faire une loi générale; les planetes ne sont point assujetties à la même regle, elles qui sont les satellites du soleil. Peut-être quelque jour aurons-nous des indices de la rotation des autres planetes secondaires; il faut, pour prononcer avec certitude, demander des connoissances à l'avenir, & l'astronôme en revient toujours à attendre le tems.

#### S. XIV.

C'est un beau spectacle que celui des nuits de Jupiter, où l'on peut voir à la sois quatre lunes sur un même horizon, mais ce spectacle n'est rien en comparaison de celui des nuits de Saturne. Cette planete a une lune de plus que Jupiter, & son anneau lumineux, suspendu en voûte sur la tête des habitans, est un phénomène unique dans la nature: semblable en quelque sorte à notre voie lactée, il doit partager comme elle

le ciel, mais avec une clarté plus forte & plus égale; il sembleroit unir les deux extrémités de l'horizon par un pont de lumiere, si sa continuité n'étoit pas interrompue par l'ombre du globe de Saturne : cette ombre éclipse une partie de cet anneau, où elle va porter la nuit (a). Les partifans des causes finales n'ont pas manqué de dire que tant de surfaces réfléchissantes étoient destinées à multiplier la lumiere sur le globe de Saturne, & à le consoler de son éloignement, en compensant par l'illumination des nuits ce que cet éloignement fait perdre aux jours. Mais ces surfaces d'où réjaillit tant de lumiere, ne renvoient point de chaleur, qui sur le globe de Saturne doit être médiocre comme la clarté : on fait que la lumiere de la Lune ne brûle, ni n'échauffe sensiblement, même en unissant beaucoup de rayons dans un petit espace (b). La nature auroit donc plus songé à éclairer les Habitans de Saturne qu'à les échauster, tandis que le globe de Mercure reçoit à la fois & des flots de lumiere & des rayons brûlans.

## S. X V.

Auzour imagina le moyen d'illuminer un objet suivant une proportion connue, & à volonté; il se servit d'un objectif pour réunir à son soyer tous les rayons tombés sur sa surface: ces rayons étoient resserrés dans un petit espace; la lumiere avoit donc plus de sorce & d'éclat, la chaleur étoit plus grande que celle des rayons séparés. Auzour couvroit cet objectif de cercles de carton de différentes ouvertures, qui diminuoient à volonté

petit que la surface de ce mitoir, c'est-à-dire, que l'intensité de la lumiere y étoit trois cent six sois plus grande, ces rayons se croisoient; cependant ils n'exciterent aucune chaleur sensible dans la boule d'un thermometre de deux pouces de diametre. Mém. Acad. Scien. 1705, p. 346.

l'étendue

<sup>(</sup>a) Cer anneau a 64000 lieues de diametre 80 9000 de largeur. M. de la Lande, Aftr.

<sup>(</sup>b) La Hire le fils raffembla au foyer d'un miroir ardent de trente - cinq pouces de diametre les rayons de la lune. Ces rayons occupoient un espace trois cent six sois plus

l'étendue de l'objectif & la quantité de lumière; ensuite pour connoître ce qui se passe sur les planetes proches ou éloignées du soleil, il augmentoit ou il diminuoit cette ouverture, à proportion de ce que la distance de la planete étoit plus perite ou plus grande. Saturne est environ dix fois plus loin que nous du Soleil; on sait que tout égal d'ailleurs, la quantité des rayons, la lumiere & la chaleur qui en dépendent, croissent comme le quarré de la distance diminue. Saturne a donc cent fois moins de lumiere & de chaleur que nous. La distance de Mercure est à celle de la terre comme 2 est à 5; la lumière, la chaleur qu'il reçoit, comparées à celles que nous recevons, sont donc comme 25 à 4, ou environ six sois plus grandes. Auzout, resserrant ou augmentant l'ouverture de son objectif relativement aux distances des trois planetes, pour qu'il reçût des quantités de rayons égales à celles qui tombent sur les globes de ces planetes, s'assura que malgré l'énorme distance de Saturne, le jour y est plus grand qu'il n'est sur la terre, lorsque le ciel est couvert de ses nuées & de ses voiles. Ces jours nuageux & sombres nous paroissent tristes, mais il faut nous souvenir que si Saturne est peuplé, ses habitans n'en connoissent point d'autres. Ce n'est ni le plus ni le moins, ce n'est pas la privation même, c'est la comparaison qui nous afflige; on n'est pauvre qu'à côté des riches. Quant à la chaleur, Auzout éprouva qu'il falloit une chaleur cinquante fois plus grande que celle que l'on éprouve à Paris pour brûler les corps noirs, qui ne perdent rien de ce qu'ils reçoivent, & qui s'imbibent de tous les rayons; il faut une chaleur encore neuf fois plus grande (a), c'est-à-dire 450 fois au-dessus de la nôtre, pour brûler les corps blancs, qui ne sont éclatans que parce qu'ils

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Scien. Tom, VII, Part. II, p. 52.

se privent de la lumiere pour nous la renvoyer presque toute. Le globe de Mercure, placé si près du foyer, ne reçoit cependant que fix fois plus de chaleur que nous; il lui en faudroit cinquante fois plus, il auroit besoin d'une chaleur huir fois plus grande que la sienne, pour la combustion des corps noirs: ces corps, encore moins les corps blancs, ne peuvent donc s'y enflammer. Cette chaleur, mesurée sur nos sensations, peut cependant nous paroître énorme; mais il faut se souvenir que les choses assemblées par la nature, sont roujours dans les proportions convenables: & indépendamment des causes phyfigues, qui peuvent modifier cette température, si Dieu a placé des habitans sur le globe de Mercure, il a proportionné les êtres à leur demeure, & il les a faits d'une complexion propre à y vivre. Ces expériences d'Auzout n'ont pas toute l'exactitude qu'on peut leur demander; mais elles sont ingénieuses: elles ont servi d'exemples aux recherches du même genre, & elles fournissent un module pour la lumiere.

## S. XVI.

LA recherche & l'observation suivie des satellites de Saturne valut encore à Dominique Cassini plusieurs découvertes. Lorsque cette planete sortit des rayons du Soleil dans l'année 1675, elle se montra avec une bande obscure, semblable à celles de Jupiter, & étendue d'orient en occident, selon la longueur de l'anneau. Cette bande étoit l'ombre que l'opacité de l'anneau jette sur la planete; mais cet anneau offrit un autre phénomène dans sa largeur, partagée par une ligne obscure, qui la divisoit en deux parties égales. Il en résulte que l'anneau est double ou, composé de deux parties séparées; cette apparence a été nommée la duplication de l'anneau. Mais ces deux parties, ces deux anneaux, l'un extérieur, l'autre

intérieur, n'avoient pas la même clarté; l'extérieur étoit le plus obscur, il y avoit entreux la même différence qu'entre l'argent mat & l'argent bruni. On se rappela que dans l'année 1671, lorsque les anses de Saturne étoient prêtes à disparoître, elles se raccourcirent d'abord, sans doute parce que les extrémités formées seulement de l'anneau extérieur plus obscur, disparurent avant les parties du milieu, où l'anneau a ses deux zônes, dont l'une est plus éclairée (a).

Ce n'est pas tout ce que Dominique Cassini vit sur Saturne. il apperçut des bandes qui n'étoient point l'ombre de l'anneau; bandes à peu près semblables à celles de Jupiter, mais moins apparentes. La couleur obscure de ces taches ne tranche pas assez sur la surface, médiocrement lumineuse de la planete,. pour qu'elles puissent servir à découvrir sa rotation. Ces bandes étoient parallèles à l'anneau, avec peu de courbure : cependant, en conséquence de l'élévation de l'œil sur leur plan, au moment de l'observation, elles auroient dû avoir une courbure elliptique, si elles avoient été attachées au globe de Saturne, puisque tous les cercles d'un globe, vus obliquement, se présentent sous la forme d'une ellipse: mais elles n'avoient pas cette forme, elles étoient donc hors du globe; c'est la conclusion de J. Cassini, lorsqu'après son pere il revit les bandes en 1715. Il faut qu'elles soient suspendues au-dessus de la surface de Saturne, & qu'elles l'enveloppent comme son anneau(b). On voit comment de legers indices conduisent à des découvertes, & quel empire a la raison qui double ses connoissances par des conclusions justes & hardies! J. Cassini pensa que ces bandes obscures pouvoient être des nuages, moins propres que

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. Tom. X,

<sup>(</sup>b) J. Cassini, Elémens d'astronomie, pag. 337.
Mém. Acad. Scien. 1713, p. 41.

# 464 HI STOIR ELECTION

des parties solides à résléchir là lussière, & qui étoient portés dans une atmosphere qu'on sur obligé d'étendre depuis le globe de Saturne jusqu'à son anneau. Mais ces bandes ont été vues, stà la même place, en 1675, en 1683, en 1696, & en 1715; il est bien peu vraisemblable que des nuages soient stagnans dans une atmosphere, & qu'après des interruptions, soit de leur existence, soit seulement de l'observation, ils se retrouvent précisément au même lieu, au bout de vingt & de quarants années. Ne vaudroit-il pas mieux supposer que ce sont des anneaux, semblables à celui qui est bien constaté, mais d'une nature qui absorbe plus de rayons? On a besoin de lumettes plus fortes pour distinguer ces bandes ou ces anneaux, & se son ne les voit pas toujours, c'est que la moindre altération dans la transparence de l'armosphere sussit pour les dérober à la vue.

## S. XVII.

l'avoient été les taches isolées de Jupiter; l'apparence des bandes de Saturne étant toujours la même, lorsqu'on pouvoir les voir, ne peut indiquer aucun mouvement. Ces bandes ne nous ont rien appris sur la rotation de la planete: au désaut de pouvoir dire ce qui est, on a prononcé sur ce qui n'est pas; & cette méthode d'exclusion, en nous épargnant des idées sausses, resserve les limites de notre incertitude, ou, disons-le, de notre ignorance, & nous approche réellement de la vérité inconnue. Ces exclusions ne purent être sondées que sur des suppositions, à cause du double corps de Saturne & de son anneau. Si Saturne se meut sur un axe, en entraînant avec lui son anneau, il est évident que cet axe doit être perpendiculaire à l'anneau, & le mouvement de rotation dans le

plan de cet anneau; car si l'axe étoit, par exemple, dans ce plan, & que la rotation fût perpendiculaire, l'anneau, dans une durée de cette révolution, nous offriroit toutes ses phases, nous le verrions entourer le disque de Saturne comme une zône circulaire, mais séparée; ensuite il disparoîtroit en nous offrant sa mince épaisseur, après avoir passé par toutes les phases intermédiaires. Mais comme la dispanition de l'anneau & la succession de quelques-unes de ses phases n'a lieu qu'en vertu du mouvement de Saturne autour du Soleil, il s'ensuit que si l'anneau se meut avec Saturne, la rotation s'accomplit dans le plan de l'anneau & des bandes qui lui font parallèles. Si Saturne se meut seul, ce qui paroîtra peut-être peu vraisemblable, alors il peut tourner dans tous les sens; nous n'avons point de prise sur ce mouvement, & il nous restera inconnu. jusqu'à ce que des instrumens plus forts nous permettent d'appercevoir avec plus de distinction les détails & les taches de fon disque.

### S. XVIII.

Tant de découvertes dans le système de Saturne, tant de vérités connues surent cependant mêlées à quelques erreurs: une de ces vérités étoit l'explication ingénieuse qu'Huygens avoit donnée des apparences de l'anneau; cependant on osa proposer une autre hypothèse. Depuis que Cassini avoit donné quatre sa-tellites de plus à l'univers, on se familiarisoit avec les satellites; nous en possédions dix, au lieu d'un qu'on avoit autresois. On voyoit bien que les parties de l'anneau étoient solides comme celles du globe de Saturne, pussque les unes & les autres étoient également propres à résséchir la lumière On n'alla point jusqu'à nier cette solidité, mais on la crut sormée de satellites serrés les uns contre les autres; & à cause de la

duplication de l'anneau qui étoit bien assurée, il fallet supposer deux bandes » ou deux ordres de satellites également placés sans interruption. Nous ne voyons pas qu'un anness solide & continu fût plus difficile à concevoir que cette armée de satellites, marchant sur deux colonnes, avec une discipliae admirable, & sans qu'un seul s'écartat jamais des autres. On s'étonnoit que cet anneau isolé, sans doute solide & pesant, pût se soutenir ainsi suspendu & subsister sans appui, mais la Lune se soutient sans tomber sur la Terre, les satellites de Jupiter & de Saturne roulent également autour de leurs planetes, un anneau continu peut subsister comme eux. Cest coujours le passage d'une idée à l'autre qui est difficile; le plus grand mérite de l'esprit est celui des applications : faute de saisir cette analogie & d'éclairer un fait pan un autre, on échappoit à une idée vraie pour une idée absurde. Dominique Cassini n'adopta point l'erreur de ce système, il regardois l'explication de Huygens comme démontrée (a). Mais ce qui doit étonner, c'est que l'hypothèse des satellites serrés en forme d'anneau ait reparu en 1715 (b) : elle a même été renouvelés depuis. Tout ce qui n'est pas susceptible de démonstrations mathématiques, éprouve des difficultés; les idées les plus ingénieuses sont combattues; la vérité nous est toujours étrangere, il faut qu'elle ait le tems de se naturaliser.

C'est à peu près à cette époque que Dominique Cassini traça les progrès de l'astronomie, dans un écrit où il traite de son origine & de son antiquité (c): ce morceau est précieux; on aime à voir un homme de génie planer ainsi sur une longue

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. Scien. Tom. X, p. 448.

<sup>(6)</sup> Ibid. 1715, p. 14. (c) Cassini, de l'origine & du progrès de l'astronomie, Mém. Acad. Sc. Tom. VIII, Nous croyons que cet ouvrage a été com-

posé depuis la découverte des derniers satellites de Saturne, parce que Domin. Cassina en parle, & avant qu'il se fût assuré de la lumiere zodiacale, parce qu'il n'en parle

carriere, & montrer les pas de l'esprit humain. Dominique Cassini s'arrêta bientôt, cette histoire de la science n'auroit été que la sienne; & il est très-remarquable que décrivant les travaux de l'Académie auxquels il avoit tant de part, parlant des découvertes que lui-même & lui-seul avoit faites, il ne s'est jamais nommé, il dit toujours on a vu, on a imaginé; & avec une occasion naturelle & répétée de parler de lui, cette modestie qui lui fait tant d'honneur, est une belle leçon!

#### S. XIX.

Des six planetes qui tournent autour du soleil, il en est donc trois qui sont accompagnées de satellites; l'analogie portoit à croire que les autres n'en étoient pas privées, mais l'observation démentit l'analogie. D. Cassini, en 1670, après avoir long-tems cherché & promené ses regards autour de Vénus & de Mars, s'assura que ces planetes n'avoient pas de satellites, du moins dont la grandeur & la surface sussent propres à nous renvoyer constamment une lumiere sensible (a). Mercure est toujours trop près du Soleil, trop enveloppé de ses rayons, pour permettre cet examen; mais quant à Vénus, il est encore douteux si elle a un satellite. Le 25 Janvier 1672, D. Cassini, observant Vénus, vit depuis 6 heures 52 minutes du matin jusqu'à 7 heures 2 minutes une lumiere, qui avoit la même phase que la planete; c'étoit alors un croissant. Il est certain que si Vénus avoit un satellite, nous les verrions l'un & l'autre avec la même phase; ces deux astres seroient trop près pour que de la distance où nous en sommes, ils ne parussent pas semblablement placés à l'égard du Soleil, & semblablement éclairés par sa lumiere. Dominique Cassini revit cette apparence le 28 Août

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. Tom. X, p. 407-

1686, le matin pendant un quart d'heure; elle avoit un dismetre qui étoit environ le quart de celui de Vénus; elle montroit encore la même phase, mais avec une lumiere plus foible, qui disparut bientôt dans la clarté du jour naissant. Cet homme, accoutumé aux découvertes, n'en étoit pas devenu moins circonspect; cependant, après ces deux observations il ne put s'empêcher de douter si cette apparence ne seroit point celle d'un satellite de Vénus, qui seroit moins propre qu'elle à réfléchir la lumiere, & qui auroit à peu près la même proportion avec Vénus que la Lune avec la Terre (a). Ce satellite a été invisible pendant cinquante-quatre ans; Cassini ne l'a point revu lui-même, quoiqu'il l'ait cherché; Bianchini ne l'a point trouvé non plus avec des verres de cent pieds, & dans un climat favorable à de pareilles recherches. Mais M. Schort, Anglois, aussi habile à construire les télescopes qu'à s'en servir pour les observations astronomiques, revit ce satellite, ou du moins cette apparence le 3 Novembre 1740; les circonstances en sont intéressantes. Il se servit d'abord d'un télescope qui grossissoit cinquante ou soixante fois, & il apperçut une petite étoile fort proche de Vénus; alors ayant adapté à son télescope un plus fort oculaire & un micrometre, il trouva que l'étoile étoit éloignée de Vénus de 10 minutes 11 secondes. Le ciel étoit fort serein; il prit des télescopes qui grossissoient cent quarante & deux cent quarante fois, & il vit avec une agréable surprise que l'étoile avoit une phase & la même phase que Vénus; elle avoit un diametre qui n'étoit pas le tiers de celui de la planete, une lumiere moins vive, mais bien terminée. M. Schort considéra ce phénomène à différentes reprises & avec différent instrumens

pendant

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. Tom. VIII, p. 245.

pendant l'espace d'une heure, jusqu'à ce que la lumiere du jour vînt le lui ravir (a).

## §. X X.

En 1761 M. Montagne à Limoges a revu le même phénomène (b). Malgré ces apparitions répétées, les astronômes doutent encore de l'existence de ce satellite qu'on ne peut trouver en le cherchant, & qui n'a jamais été offert que par le hasard; plusieurs sont portés à croire que c'est une illusion optique (c). Cependant cette apparence a été revue trois fois par deux habiles observateurs, & sur-tout par Dominique Cassini, dont le nom est d'un grand poids, & qui par l'habitude de l'observation devoit être difficile à tromper. M. Schort, qui l'a vue pendant une heure, a sûrement varié plusieurs fois la position de son instrument, il s'est servi de plusieurs télescopes d'ouverture & de forces différentes; il est bien étonnant que l'illusion ait été la même. Toutes ces raisons doivent nous faire suspendre notre jugement : on ne peut ni affirmer, ni nier son existence; mais en attendant ces éclaircissemens de l'avenir, ce satellite, s'il existe, n'est point une richesse acquise à notre système; on ne possede point ce qu'on n'est pas maître de retrouver (d).

Quand on a connu cette division des planetes, dont les unes sont solitaires & les autres entourées de satellites, quand

Tome II.

difficulté qu'on éprouve à voir ce satellite, ses longues disparitions, le hasard qui nous le présente, viennent de l'atmosphere so-laire dans lequel il est toujours plongé; & il croit que sa surface moins étendue, moins propre que celle de Vénus à renvoyer la lumiere, ne nous en fait passer qu'une quantité trop affoiblie par la densité de cet atmosphere, & trop petite pour être toujours sensible. Mémoires de l'Acad. des Scien. 1741, p. 1274

<sup>(</sup>a) Transac. phil. 1741, No. 459. Hist. Acad. Scien. 1741, p. 127.

<sup>(</sup>b) Fontana, Napolitain, en 1645 & 1646, a cru voir un satellite de Vénus sur le disque même de la planete. Nova cœlestium terrestriumque rerum observationes.

Hist. de l'Acad. des Scien. 1762, p. 161.

<sup>(</sup>c) M. Hell. Ephem. pour 1766. M. Boscovich, Differt. d'opt.

M. de la Lande, Astron. art. 1999.

<sup>(</sup>d) M. de Mairan pense que la cause de la

on a vu qu'en partant du soleil, la terre jouissoit la premiere de cet avantage, & que les plus éloignées avoient un plus grand nombre de ces satellites, on a cru, nous l'avons dit, que ces petites planetes étoient destinées à compenser la lumiere affoiblie par la distance du Soleil. Ces raisons tendoient à exclure le fatellite de Vénus (a); mais indépendamment de ce qu'elles sont fondées sur les desseins de Dieu & sur les vues de la nature que nous ne connoissons pas, la physique ne peut pas plus les admettre que la philosophie. Lorsque le soleil luit, sa lumiere, malgré la distance, est encore trop forte pour laisser appercevoir celle de ces satellites, ou du moins pour qu'elle soit utile; ils sont donc pendant le jour comme s'ils n'existoient pas. La nuit est sans doute plus claire avec un plus grand nombre de lunes, mais les ténebres, la nuit sont relatives; l'organe de la vue ou est formé exprès, ou se modifie à la longue conformément au degré de lumiere qu'il reçoit. Si les habitans de ces planetes reçoivent pendant le jour une lumiere plus foible que la nôtre, une obscurité proportionnée leur conviendra également; & dans une nuit qui seroit profonde pour nous, ils verront au moins aussi-bien que nous voyons pendant les nôtres. Toutes ces raisons tirées des causes finales, sont inventées après coup sur les faits connus, & l'on auroit imaginé aussi facilement des raisons opposées pour des faits contraires. Si l'on découvroit, par exemple, que Mercure a neuf ou dix satellites, on diroit que jouissant pendant le jour d'une lumiere très-vive, cette planete a besoin d'être fort éclairée pendant la nuit, parce que les yeux des habitans ne pourroient jamais s'ouvrir assez dans l'obscurité, pour y recueillir une lumiere qui suffise à les conduire. Cette

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Acad. des Sciences, 1741, p. 127.



raison seroit bien aussi bonne que l'autre, mais soyons contens quand nous pouvons nous assurer de l'existence des choses; les raisons de l'existence sont inaccessibles.

### §. X X I.

Nous revenons aux tems que nous avons quittés, & à Dominique Cassini, à qui les phénomènes inconnus du ciel sembloient réservés. En 1683 il apperçut une lumiere entiérement nouvelle; nous ne disons point qu'elle n'eut pas été vue par les anciens & par quelques modernes, mais elle n'avoit été ni remarquée, ni suivie. Ce n'est pas voir que de voir à la fois ou de suite une infinité de choses; présentes ensemble, elles se nuisent; successives, elles s'effacent, on les oublie après les avoir apperçues: & quand l'observation les isole, elles puroissent tout-à-fait nouvelles. Le 18 Mars 1683, Dominique Cassini decouvrit le soir vers l'horizon ; & au lieu même où le soleil s'étoit couché, une lumiere semblable à celle qui blanchit la voie lactée; elle étoit plus claire & plus éclatante dans son milieu, plus foible vers ses extremites; elle s'étendoit obliquement dans le fenz du zodiaque & convior les fignes où le soleil devoit entrer pour commence le pithtemis. Elle ressembloit encore à la queue d'une comete: aussi lumineuse; mais aussi rare, elle laissoit voir les plus petites étoiles à travers sa clarté; cette apparence étoit seulement plus large. Les queues des cometes ne passent guères un degré de largeur, cette lumiere en avoit dix à douze; sa figure étoit celle d'un demi-fuseau ou d'une pyramide, appuyée sur l'horizon, & atteignant par son sommet aigu jusqu'aux plejades, & aux étoiles du Taureau. La lumière nouvelle se coucha avec ces étoiles; elle reparut les jours suivans, elle sembla même s'avancer le long de l'écliptique, & précéder le soleil qui s'y avançoit lui-même. Dominique Cassini conjectura d'abord qu'elle étoit attachée à cet astre, & que si le jour cet astre n'avoit pas des rayons, qui désendent à toute autre lumiere de se montrer, on verroit qu'elle l'environne, & qu'elle lui forme une espece de chevelure (a).

Cassini se rappela d'avoir vu quelque chose de semblable lorsqu'il étoit à Bologne dans l'année 1668 : il vouloit savoir si ce phénomène étoit constant ou accidentel; il chercha dans les anciens, & il y trouva des descriptions qui lui parurent faites d'après cette lumiere. Mais le témoignage le plus positif fut celui de Childrey', Anglois, qui en avoit vu & très-bien décrit l'apparence (b); sa remarque avoit été perdue; on ne la connut pas, ou on la négligea sans doute comme la description d'un météore, semblable à ceux que le spectacle de l'air nous offre presque tous les jours. On n'observe point les choses qui paroissent tenir à ce que nous appelons hasard; c'est ainsi que les Chaldéens négligerent les éclipses de soleil, parce qu'ils ne savoient pas les prédire, parce que les bizarreries de la parallaxe firent croire qu'elles n'avoient point de regle (c). On ne fixe l'attention des hommes, on ne les engage au travail de suivre les faits, que lorsqu'on enchaîne ces faits aux phénomènes constans de l'univers.

## S. XXII.

C'est ce que fit Dominique Cassini, en soupçonnant, en

<sup>(</sup>a) Mém Acad. Scien. T. X, p. 450.

(b) A la fin de fon-Histoire naturelle d'Angleterre, écrite vers 1659. Voici le passage traduit par Dominique Cassini: au mois de Février, un peu avant & un peu après, j'ai abservé pendant plusieuss années consécutives, vers les six heures du soir, & quand

le crépuscule a presque quitté l'horizon, un chemin fort aisé à remarquer; qui se darde du crépuscule droit vers les plésades, & qui semble les toucher. Mém. Acad. Sc. T. VIII, p. 176.

<sup>(</sup>c) Histoire de l'Astronomie ancienne, p. 381.

annonçant que cette lumiere étoit émanée du soleil; elle devenoit aussi constante que le jour & les causes mêmes qui la rendent moins fréquente, qui fouvent nous la cachent, étoient un objet de curiosité. Cassini avoit l'esprit d'analogie, il eut bientôt remarqué que non seulement cette lumiere. qu'il nomma zodiacale, étoit toujours enfermée dans le zodiaque, mais encore qu'elle étoit inclinée à l'écliptique, comme l'équateur folaire (a); ses réapparitions & sa permanence démontrent qu'elle n'est point dans l'air où tout se dissipe. Si elle résidoit dans cet air qui tourne avec le globe, elle auroit une position constante à l'égard de l'horizon; elle ne suivroit point le zodiaque qui varie la sienne tous les jours (b); & dès qu'elle existe dans l'éther, hors de notre atmosphere, la circonstance d'accompagner le soleil prouve qu'elle lui est inséparablement unie. Il faut avouer que l'idée qu'on avoit eue de l'anneau de Saturne, composé d'une infinité de satellites, s'étendit à cette lumiere; on crut que, semblable à la voie lactée, qui peut être formée d'un amas d'étoiles, la lumiere zodiacale pouvoir renfermer un grand nombre de petites planetes imperceptibles qui faisoient leur révolution autour du soleil & dans son équateur. Mais Dominique Cassini ne jette cette idée que comme une possibilité; il ne s'y arrête pas (c). Le phénomène lui parut bientôt une matiere rare & lumineuse; il y vit petiller des étincelles que M. de Mairan a revues depuis (d). Dominique Cassini mettoit à ses recherches cette suite qui permet de contempler un objet sous voutes ses faces & dans tous ses détails. Il s'apperçut que cette lumiere étoit sujette à s'affoiblir, souvent il falloit la chercher; un œil non prévenu

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. T. VIII.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 1984

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 269.

<sup>(</sup>d) Ibid.

Traité de l'Aurore bor. p. 20.

ne l'auroit pas apperçue. Cassini put s'expliquer comment observant constamment depuis 1663 dans les mêmes constellations, dans les mêmes tems de l'année, il ne l'avoit cependant découverte qu'en 1683 (a); il put dire pourquoi tant d'observateurs avoient considéré le ciel sans la voir : c'est qu'elle a des intervalles & des années successives où elle ne paroît pas; il semble qu'elle ait une source qui puisse diminuer & se restreindre dans son cours. On croyoit alors que les taches du soleil étoient une dépuration de sa substance. Cassini remarqua que dans les tems où la lumiere zodiacale s'affoiblissoit, le foleil avoit moins de taches, & il conjectura que ces taches & cette lumière naissoient d'un même écoulement (b). Les tems suivans n'ont ni confirmé, ni détruit cette remarque; ce rapprochement n'a encore rien produit, mais il devoit être configné dans l'histoire : l'arbre des sciences a des rameaux donc il ne faut pas désespérer, quoiqu'ils aient été long-tems sans fruit, Cassini ajouta une vue ingénieuse; il conçoit que le soleil a en lui-même une force expansive, puisqu'il se purifie, puisqu'il jette à sa surface une matiere crasse & épaisse comme celle des taches, & envoie la lumiere, plus subtile & plus légere, jusqu'à nous qu'elle éclaire, & jusqu'aux extrémités de notre système planétaire dans l'orbe reculé de Saturne (c): c'est donc l'action de cette force, qui chasse dans le plan de l'équateur du soleil une matiere moins solide que les taches, & plus dense que la lumiere.

#### S. XXIII.

SUIVANT la conjecture de Dominique Cassini & le système qui concilie toutes les observations, cette lumiere est un amas

<sup>(</sup>a) Mém, Acad. Scien., T. VIII, p. 227

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 277. (c) Ibid. p. 204.

<sup>&</sup>amp; 277·

de matiere, ou un peu lumineuse, comme écoulée du soleil, ou seulement capable de nous résléchir ses rayons; elle enveloppe cet astre, mais sous une forme longue & aplatie, telle que celle de deux cônes joints par leur base, ou d'un fuseau dont le soleil occupe le milieu. Cette atmosphere brillante a une étendue considérable; Cassini a trouvé que ces extrémités, les pointes du fuseau passoient l'orbite de Vénus & atteignoient presque la terre dans le sien (a). M. de Mairan a fait voir depuis qu'elle étoit assez étendue pour que notre globe la rencontrât dans son chemin, & fût obligé de s'y plonger en la traversant (b). La lumiere zodiacale paroît le soir, après le coucher du soleil, dans le tems des équinoxes, parce qu'alors le zodiaque est presque perpendiculaire à l'horizon, & que cette lumiere foible se trouve plus dégagée des vapeurs; dans les autres tems elle s'y perd & s'y confond, le zodiaque est trop incliné pour qu'elle puisse s'élever; & au solstice d'été l'inclinaison est si grande que la lumiere zodiacale n'atteint pas même le cercle de l'horizon, elle y reste cachée avec le soleil (c). Dominique Cassini avoit annoncé que le soleil, dépouillé de ses rayons & caché dans une éclipse totale, paroîtroit entouré d'une chevelure lumineuse; cette prédiction étoit hardie, elle fut vérifiée dans les éclipses de 1706 & de 1715. Assez long-tems les prédictions astrologiques avoient deshonoré l'astronomie; ces annonces fondées sur les faits, & justifiées par eux, lui rendoient sa véritable gloire. Képler, qui devina la rotation du soleil, devina aussi cette atmosphere; il s'en servoit pour expliquer

diacale CL paroît au-dessus de l'horizon dans l'étendue ML. Mais lorsqu'au solstice d'été le zodiaque est plus incliné, le soleil étant en Z, dans la même ligne CZ, son atmosphere ZM s'éleve moins & atteint à peine l'horizon.

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. T. VIII, p. 204.

<sup>(</sup>b) Traité de l'Aurore bor. p. 29.

<sup>(</sup>c) Soit fig. 21 HR l'horizon, lorsque le soleil placé dans l'équateur EQ, atteint la ligne CZ, qui termine les crépuscules, son atmosphere en fuseau, la lumière zo-

vement successif de la lumiere, mais il déclare en même tems que certe hypothèle ne s'accorde point avec d'autres observations (a). S'il a connu cette vérité, il a donc cessé de l'estimer telle, puilqu'il l'a abandonnée (b): il a prouvé sa bonne foi; une découverte brillante, mais suspecte, n'eût été sien pour lui. En la donnant à Roëmer, nous imitons D. Cassini; nous osons conclure & de son aveu & de son abandon, qu'il n'en est point l'inventeur. C'est bien assez que son génie lui ait manqué pour faisir cette idée: née dans sa tête, elle eût été mieux considérée, plus approfondie; elle lui auroit été plus chère, si elle avoit été fille de son génie. Les premieres difficultés la lui firent rejeter comme une étrangere; au lieu que Roëmer prouve la paternité par l'attachement & par la constance. Roëmer soutint la propagation & la vîtesse mesurable de la lumiere; il n'abandonna point la vérité qui s'étoit montrée à lui, il a constaté ses droits & mérité sa gloire. Cette explication ingénieuse & vraie du retardement des éclipses des satellites de Jupiter, établie sur des faits encore trop peu nombreux, encore trop peu éclaircis, étoit regardée comme une hypothèse, surtout depuis la désertion de Dominique Cassini. L'hypothèse sur attaquée en 1707 par Maraldi, & par des raisons spécieuses. Si cette inégalité de la lumiere avoit eu lieu, elle devoit être générale, & la même pour tous les satellites : elle expliquoit très-bien les phénamènes du premier, mais ceux des autres fembloient s'y refuser; ou du moins on n'y trouvoit pas ce rapport intime d'un objet avec sa cause, qui démontre l'existence de la cause, & qui permet à l'esprit de s'y reposer. Il sembloit que chacun des quatre satellites demandât une équation différente; le premier même offroit encore des difficultés. Les tems où la terre est le

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. Sc. Tom, VIII, p. 415.

<sup>(6)</sup> En 1690, Ibid. T. II , p. 67.

cependant avec des vîtesses inégales dans leurs orbites différentes. C'étoit donc une inégalité commune, mais une inégalité qui n'a point lieu dans ces orbites, elle y seroit différemment modifiée. L'inégalité de Jupiter se manifeste dans les mouvemens de ses satellites (a), avec une durée relative à ces mouvemens. Le retard des éclipses naît donc d'une cause étrangere & à Jupiter & à ses satellites mêmes. Roëmer eut l'idée heureuse de comparer les distances de cette planete à nous, & il reconnut que les éclipses retardent le plus lorsque Jupiter est le plus éloigné. La Terre, en faisant son cours, s'approche & s'éloigne de Jupiter, & leur distance mutuelle varie, dans le cours d'une année, de l'étendue du diametre de notre orbe; si les éclipses retardent, c'est donc à cause de la distance augmentée, les évenemens se passent plus loin de nous, les nouvelles sont plus long-tems à nous venir. Mais entre les évenemens de ce monde lointain & notre vue qui les considere, il n'y a que la lumiere qui nous avertit; la lumiere traverse pour nous arriver, & la distance de Jupiter à notre orbe, lorsque nous sommes dans la partie la plus voisine, & encore le diametre entier de notre orbe, lorsque nous nous trouvons dans la partie la plus éloignée.

Roëmer osa conclure que le retardement des éclipses est le tems que la lumiere emploie à traverser cet orbe; & comme le retardement, lorsqu'il est le plus grand, lui parut d'environ 11 minutes, il annonça aux savans que la lumiere n'étoit point instantanée, que sa vîtesse étoit sensible & pouvoit être mesurée, qu'elle parcouroit le diametre de l'orbe de la terre en 11 minutes; & pour preuve de sa découverte, il prédit que les éclipses calculées par la méthode ordinaire, arriveroient

(a) Suprà, p. 353. Tome II.

Ggg

au mois de Novembre suivant (a), dix minutes plus tard que les instans marqués, ce qui sut confirmé par les observations (b).

### §. XXV.

On juge bien que la découverte ne fut pas admife sans contestation, & que les savans ne se rendirent pas d'abord à cette preuve de la vérité. Il est une certaine prudence qui doit les rendre circonspects à l'égard des vérités nouvelles, qui font, pour ainfi dire, trop neuves & trop extraordinaires. La lumiere est instantanée pour nos sens, dans nos petits espaces terrestres: Descartes l'avoit supposée telle dans l'explication de ses globules élastiques; & c'étoit une grande autorité que celle de Descartes! On imagina une hypothèse astronomique, qui pouvoit expliquer tout; mais elle n'étoit ni vraifemblable, ni physique (c): on fut obligé de l'abandonner pour celle de Roëmer, qui étoit physique & vraisemblable, puisqu'elle étoit vraie. En effet si, comme Descartes l'a pensé, le phénomène de la lumiere est produit par une longue file de globules élastiques, qui transmettent à une de leurs extrémités le choc reçu à l'autre, la lumiere ne peut être instantanée qu'en supposant le ressort parfait; mais cette perfection est idéale & mathématique, la nature varie dans leur proportion les qualités des corps, & nous, par nos abstractions, nous dépouillons absolument les corps de ces qualités. Cette méthode. est utile pour la connoissance approchée de la nature, mais à la rigueur la nature dément ces méthodes; elle n'est que nuance & mélange : il n'y a point de corps où cette élasticité.

Tranf. phil. 1677, No. 136.

(c) Mém. de l'Acad. des Scien. T. I., p. 140.

ta) Cétoit au commencement de Septembre 1676 qu'il fit cette prédiction. (b) Mém. Ac. Sc. T. I, p. 140; T. X, p. 399.

soit entiere. Or comme la lumiere ne peut être instantanée que dans le cas d'un ressort parsait, quelque petit que soit le désaut, il faut un petit tems pour la transmission; & ce tems est celui qui a été observé par Roëmer. Si au contraire la lumiere est une émission des rayons du soleil, si elle nous est envoyée, on voit que malgré la légereté & la rapidité dont elle est évidemment douée, elle doit être assujettie aux loix générales; il faut qu'elle marche, comme les autres corps plus lents, pour arriver à nous; il n'y a point de marche sans un tems, & ce tems est celui qui a été observé par Roëmer.

#### S. XXVI.

Nous avons attribué exclusivement à Roëmer la découverte du mouvement progressif de la lumiere, ce n'est pas que ce mouvement n'eût été soupçonné par D. Cassini; il avoit une vue à laquelle rien n'échappoit. Il a dit positivement que le retard des éclipses des satellites de Jupiter indiquoit un retard de la lumiere (a); mais ou cette vérité lui sut mal présentée, ou il ne la considéra que de loin & sans examen. Il l'abandonna d'abord; il l'a même si pleinement rejetée, qu'il n'a point cru devoir en revendiquer l'idée. Nous le citerons lui-même (b); il dit qu'il avoit remarqué certaines inégalités dans les éclipses des satellites que Roëmer expliqua très-ingénieusement par le mou-

<sup>(</sup>a) Duhamel, Hist. Ac. Sc. 1675, p. 167.
(b) Dans le Journal des savans du 7 Décembre 1676 on lit ce qui suir, p. 235. "La 20 nécessité de cette nouvelle équation du 20 retardement de la lumière est établie par 20 toutes les observations saites à l'Académie & à l'observatoire depuis huit ans 3 nouvellement elle a été consirmée par 20 l'émersion du premier satellite observée 20 à Paris le 9 Novembre dernier à 5 h 35'

<sup>» 45&</sup>quot; du soir, dix minutes plus tard qu'on n'eût dû l'attendre, en la déduisant de celles qui avoient été observées au mois d'Août, lorsque la Terre étoit beaucoup plus proche de Jupiter; ce que M. de Roemer avoit prédit à l'Académie dès le commencement de Septembre. » M. le Monnier, Institutions astron p. 296: c'est le témoignage des concemporains que nous ajoutons à celui de D. Cassini.

nité, & de leur intelligence spirituelle, l'immatérialité de leurs rayons.

#### S. XXVIII.

C'est déjà un phénomène assez étonnant pour la conception humaine, qu'un corps quelque délié, quelque léger qu'il foit, parcoure plus de foixante millions de lieues en quatorze minutes; cette vîtesse est deux cent cinquante mille sois plus grande que celle d'un boulet de canon que l'œil ne peut suivre! Et quand on compare cette rapidité à la lenteur des mouvemens de certains cercles de notre globe, au mouvement rétrograde des points équinoxiaux, qui n'est que de cinquante secondes de la circonférence de la terre, & d'environ sept cent cinquante toises par année, au mouvement de l'écliptique qui, pour s'approcher de l'équateur, ne parcourt le même espace peut-être que dans un siecle; l'homme est étonné de ces disférences des œuvres de la nature, & de l'échelle qu'elle peut parcourir; il se trouve lui-même ou lent ou rapide, suivant les choses auxquelles il se mesure! Qui fait s'il n'y a pas encore des mouvemens, auxquels le tems n'a pas suffi pour se rendre sensibles? Le mouvement a donc ses excès de vîtesse & de lenteur, comme l'étendue a ses infinis de grandeur & de petitesse; l'homme semble le milieu de tout, & il admire la nature dans tous les infinis dont il est entouré!



HISTOIRE



# HISTOIRE

D E

## L'ASTRONOMIE MODERNE.

## LIVRE ONZIEME,

De Flamsteed, Halley, Hook: Travaux & Découvertes depuis

## S. PREMIER.

L'Astronomie que l'on a vu si long-tems passer de peuple en peuple, accueillie dans un pays, & négligée ou inconnue dans tous les autres, commence à être cultivée à la fois par les diverses nations de l'Europe. Mais les deux centres d'où sortirent les plus grandes lumieres sont les Académies & les Observatoires de Paris & de Londres. D. Cassini, aidé de Picard & d'Auzout, sonda l'astronomie en France; Flamsteed & ensuite Halley la sonderent en Angleterre.

Jean Flamsteed naquit à Derby le 19 Août 1646; il y observa

Tome II.

Hhh

depuis l'année 1668 jusqu'en l'année 1674. Horrox, Crabttée; Gascoigne, Rook & Hook avoient fair des observations en Angleterre avant lui. Les trois premiers enlevés à la fleur de l'âge, n'avoient pu exécuter de longs travaux; le dernier, Hook, fut contemporain de Flamsteed, il s'est particulierement distingué par des idées de génie dont nous allons bientot faire mention. Ces idées lui ont fait entreprendre quelques observations, mais elles n'ont point la suite de celles de Flamsteed; elles ne font point un ensemble, une masse qui résiste au tems, une masse qui ne puisse être ni oubliée, ni remplacée: Flamsteed s'est élevé au rang de Tycho, en laissant comme lui un énorme dépôt d'observations. Son travail & ses veilles embrassent cinquante années; & dans cet intervalle, quand le ciel s'est montré à découvert, il n'a jamais été laissé à lui-même. Une observation détachée peut avoir une utilité, mais cette utilité est souvent détruite par une observation plus précise. Que font à Tycho & à Flamsteed les progrès des connoissances, & la perfection des instrumens présens ou futurs? L'un & l'autre ont fixé le spectacle tous les jours varié du monde céleste; ils ont, pour ainfi-dire, marqué tous les pas qu'ils ont vu faire aux astres. En ouvrant leurs dépôts, on dira toujours, voilà quel fut de leur tems l'état du ciel; & ces tableaux sont laissés aux générations futures, pour déposer de sa constance ou de ses changemens (a).

1666 jusqu'en 1685. Monsieur Cassini le fils, qui mérite de porter ce nom, a entrepris un travail aussi utile qu'il est immense, c'est de publier la totalité de ces observations, d'en calculer le plus grand nombre, & d'en discuter les résultats.

<sup>(</sup>a) Les registres de l'observatoire de Paris renserment un dépôt précieux d'observations, continuées sans interruption depuis 1666 jusqu'aujourd'hui. On n'en trouve qu'un petit nombre dans les Mémoires de l'Académie. M. le Monnier a publié dans un volume les observations faites depuis

#### §. I I.

FLAMSTEED n'avoit pas encore vingt-six ans, qu'il s'avança pour mettre d'accord les astronômes, & pour prononcer sur une question importante, celle de l'équation du tems. L'intervalle écoulé d'un midi à l'autre, la durée d'un jour est inégale; Hypparque s'en étoit apperçu, mais cette vérité étoit restée presque sans usage depuis dix - huit siecles. Cette inégalité résulte, nous l'avons dit (a), & de l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, & de l'inégalité du mouvement du soleil. Ces causes étant connues, on peut calculer la quantité dont les jours sont plus grands ou plus petits, & leurs différences accumulées sont ce qu'on nomme l'équation du tems; elle sert à réduire les jours inégaux à une durée égale qui devient une mesure constante. Tycho n'avoit admis que la premiere cause, & son équation du tems étoit imparfaite. Longomontanus son disciple pensoit qu'on avoit eu tort de négliger la seconde partie qui naît de l'inégalité du soleil, à moins que le mouvement diurne de la terre ne fût lui-même altéré, & ne fît une compensation. (b). Lorsque le soleil plus éloigné, paroît faire moins de chemin dans son orbe, ce chemin moins long, ajouté à la révolution de l'équateur, fait un jour un peu plus court. Mais si, par une cause quelconque, la terre se mouvoit plus lentement sur son axe, elle feroit des jours plus longs à cet égard, & les deux inégalités pourroient se détruire. Képler apperçut très-bien les deux vraies causes de l'équation du tems, mais malheureusement il en ajouta une troisieme fondée sur ce que la vertu motrice du soleil devoit accélérer la rotation de la terre, rendre les jours plus courts, & par conséquent

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 90.

<sup>(</sup>b) Riccioli, Almag. T. I, p. 179. Hhh ij

en donner un plus grand nombre à l'année. C'est ce qu'il appelle la parie physique de l'équation du tems (a), & ce que Bouillaud regarde comme une partie tout-à-fait chimérique (b). Christman & Witichius avoient rejeté l'équation entiere. Dominique Cassini lui-même ne jugea pas à propos de l'employer dans ses premieres Tables des satellites en 1666, parce que les astronômes n'étoient pas d'accord. Ce partage étoit scandaleux; comment pouvoient-ils être divisés sur une chose dont les principes sont évidens, & ont été connus & annoncés par les plus anciens astronômes, Hypparque & Ptolémée.

### S. III.

Une décision étoit d'autant plus nécessaire, d'autant plus pressante, que toutes les parties de l'astronomie marchoient vers une exactitude nouvelle, & que la connoissance certaine du tems est indispensable & pour dater les observations, & pour calculer leurs intervalles. Nous mesurons tout par des portions de jour, par des jours ou par des années. L'équation du tems n'instue point sur la longueur de l'année; cette équation naît du mouvement même du soleil, elle croît, décroît & finit avec sa révolution dont la durée s'accomplit comme si l'équation n'existoit pas. Mais pour toutes les durées quelconques, qui sont ou plus courtes, ou plus longues que des années complettes, quel sera l'espece de jour dont nous les composerons? Nous disons que la révolution de Vénus autour du Soleil est de 224 16h 39', & celles de Jupiter de onze années complettes avec 315 14h 36' (d). Mais ces 224, ou ces 315 jours

<sup>(</sup>a) Epitome Aftron. Cop. Lib. IV, p. 550. Tab. Rudolp. Cap. XV & XXXII. (b) Aftron. philol. Lib. II, c. 7.

<sup>(</sup>c) Mém. Acad. Scien. T. VIII, p. 435. (d) M. de la Lande, Aftronomie, articles

au-delà des années complettes sont-ils de ceux que le soleil rend plus longs, ou de ceux qu'il fait plus courts par un mouvement retardé? On est convenu de prendre pour mesure commune les jours moyens entre les jours inégaux, les jours que le soleil fait avec sa vîtesse moyenne. Ce sont ces jours, c'est le tems qui auroit lieu, si le soleil, parti pour commencer l'année, marchoit toujours d'un pas égal, & accomplissoit sa révolution avec uniformité. C'est le tems que marquent nos horloges qui tiennent cette uniformité du principe de leur conftruction, & qui n'ont que les irrégularités nées de l'imperfection de la pratique. Mais ce tems n'est plus celui du soleil, les époques, les dates du calcul ne se rencontreront plus avec le tems du ciel. Les phénomènes annoncés arriveront ou plus tôt, ou plus tard; une éclipse est marquée pour midi de ce tems moyen, si elle tombe dans les jours que le soleil fait plus longs, cet astre ne sera pas encore arrivé au méridien, l'horloge marquera midi, mais il ne sera pas encore midi dans le ciel. Ici naît la considération de deux tems dissérens, le tems moyen, le tems fictif qui est notre ouvrage, qui nous sert de regle, & que nous retrouvons toujours sur nos horloges; le tems apparent ou le tems vrai, qui est celui du soleil & de tous les astres, & le seul qui soit manifesté par la grande horloge céleste.

## §. I V.

L'ÉQUATION du tems est chaque jour de l'année la dissérence de ces deux tems, elle sert à passer de la connoissance de l'un à celle de l'autre: elle étoit d'une nécessité habituelle pour les astronômes, & les uns ne s'en servoient pas; sa quantité précise est nécessaire pour décider le vrai moment des observations, l'intervalle véritable des phénomènes, & les autres

en employoient une fausse. La partie de l'équation du tems, qui naît de l'inégalité du soleil, est de 7' 56", celle qui naît de l'obliquité de l'écliptique de 9' 55" (a); & leur combinaison peut produire une différence de 16' 14". L'Académie des sciences de Paris avoit senti des 1670 la nécessité d'employer l'équation du tems, & d'en déterminer la quantité, après en avoir examiné les principes (b). D. Cassini s'en occupa en 1678; il compara les opinions des anciens à celles des modernes, & prononça en faveur des anciens (c). Mais si nous rappelons ces faits pour montrer que l'Académie & Cassini n'avoient pas oublié la considération d'un élément si important, cette détermination n'en appartient pas moins uniquement à Flamsteed; c'est lui qui a publié le premier en 1672 les idées faines qu'on devoit avoir fur ce point d'astronomie. C'est son écrit qui a été la premiere regle, & l'époque de l'usage non interrompu de l'équation; c'est donc à lui qu'est due la gloire de cette restauration. Nous employons ce mot, parce que Flamsteed n'a réellement rien produit de nouveau. Les deux causes avoient été indiquées par Hypparque; elles ont été connues de Képler, & Flamsteed n'auroit eu rien à réformer, si Képler n'avoit pas tout gâté, en y mêlant une troisieme cause imaginaire. Mais il faut obferver que quand la vérité est incertaine ou méconnue, la décider, la retrouver est une invention. Comment douter que cela n'eût quelque difficulté, puisqu'après l'Ecole d'Alexandrie, Tycho, Képler & tant d'astronômes y avoient songé, pour n'y laisser que des erreurs? Il falloit y porter un coup d'œil juste, & on ne l'avoit pas encore fait.

(c) Ibid. p. 173.



<sup>(</sup>a) Par des corrections nouvelles, on a des quantités un peu plus petites. Voy. les Tables de M. de la Caille. Celles-ci sont celles de Flamsteed: Differt. de inaqual. dier.

imprimée en 1672, à la suite des Œuvres d'Horrox.

<sup>(</sup>b) Mem. Acad. Scien. Tom. I, p. 87.

## §. V.

DEPUIS que le commerce embrassoit les extrémités du globe, les navigations éloignées demandoient des méthodes pour trouver la longitude, pour savoir à tout moment le lieu où l'on est sur mer, & pour diriger sa route; Galilée & Dominique Cassini avoient envain cherché à faire usage des satellites de Jupiter, leur théorie n'étoit pas assez avancée. Morin avoit renouvelé la méthode de Gemma Frisius & de Képler, qui proposerent d'observer la lune, mais on lui opposoit les mêmes difficultés (a). Les mouvemens de la lune ne peuvent nous servir de regle qu'en proportion de la connoissance que nous en avons; les Tables de cette planete s'écartoient du ciel souvent de 15 à 20'. On ne peut observer la lune sans la comparer aux étoiles, c'étoit une autre source d'erreur, les positions du Catalogue de Tycho n'étoient plus assez exactes, on y trouvoit des différences de 4 à  $\varsigma'(b)$ . Avant d'employer la méthode des longitudes par les observations de la lune, il falloit donc réformer l'astronomie, il falloit suivre, & pendant long-tems les mouvemens de cette planete, afin de les connoître & de les prédire avec sûreté. L'astronomie devenoit un besoin surtout pour les Anglois, pour un peuple navigateur qui cherchoit les avantages du commerce, & qui aspiroit à l'empire de la mer. Charles II résolut de sonder un observatoire à Gréenwich, & l'exécution en fut confiée au chevalier Moor, intendant général de l'artillerie. Moor étoit ami de Flamsteed dont il connoissoit le mérite, il avoit déjà aidé ses premiers essais; c'est lui qui conseilla au Roi de le choisir pour astronôme royal, & de lui confier la direction des travaux astronomiques. Les

<sup>(</sup>b) Flamsteed, Hift. cel. T. III, proleg. p. 161.

## HISTOIRE

nes qui donnent aux Rois des conseils utiles, & qui leur ent de bons choix, sont rares, ils doivent être nommés dans l'histoire (a). L'observatoire sut achevé, & Flamsteed y entr au mois d'Août 1676 (b).

## §. V I.

C'est là que Flamsteed a passé sa vie dans la pratique de l'observation; mais tandis qu'il posoit cette base aux recherches
sur se lui s'élevoit un homme, destiné à aider Newton dans
ses grandes déterminations, & à étendre la science par des
vues de génie. C'est le célebre Halley qui naquit à Londres le
8 Novembre 1656; dès l'année 1675 (c), on le trouve cité,
comme ayant fait avec Flamsteed l'observation d'une éclipse
de lune (d). Il étoit né avec un penchant invincible pour les
mathématiques, & il dit lui même que l'étude de l'astronomie

(b) Ibid. p. 103.

sont connus; il a donc le rapport de SM à AS, & l'angle ASP. Après une autre révolution de Mars, la Terre étant en B, il a de même le rapport de SM à SB, & l'angle BSP; en C'de même, &c. connoisfant les rapports des lignes AS, SB, SC, & les angles au Soleil compris; alors la question se réduit à ce problême de géométrie : trois lignes étant données de position & de grandeur, qui dans une ellipse concourent au foyer, trouver l'axe & la distance des foyers. L'Evêque de Salisbury avoit résolu ce problême dans l'hypothèse elliptique simple, c'est à-dire, en supposant que les angles décrits à l'autre foyer, étoient égaux en tems égaux. M. Halley, qui savoir que cette hypothèle ne s'accordoit pas avec les observations, fit voit qu'on n'en avoit pas besoin pour la solution du problème, & le résolut dans l'hypothèle de Képler (Transac. phil. 1676, No. 118.)

<sup>(</sup>a) Flamsteed , Hift. célest. Tome III ,

<sup>(</sup>c) M. Halley se fit connoître en 1676; il débuta par une méthode pour déterminer l'aphélie, l'excentricité & les proportions des orbites des planetes; méthode qui ne suppose rien, sinon que les orbites sont elliptiques, que le Soleil est au foyer commun, & que les tems périodiques sont connus. Il commence par la Terre, & il se sert d'abord de la parallaxe du grand orbe, pour déterminer les dimensions de son orbite. Il choisit une observation de l'opposition de Mars vu en M. (fig. 22), la Terre étant en P: après une révolution de Mars de 687 jours, Mars étant revenu en M, la Terre qui ne fait deux révolutions qu'en 730 jours & demi, n'est arrivée qu'au point A; il observe de ce point les longitudes de Mars & du Soleil, par con-Céquent les trois angles du triangle ASM,

lui avoit fait goûter des plaisirs, qui ne peuvent être conçus que par ceux qui les ont éprouvés. Il déclare qu'il s'y étoit livré dès sa jeunesse avec une telle application, qu'en peu de tems il avoit pénétré les mysteres de la science, & atteint les connoissances les plus éloignées de la portée du vulgaire (a). C'est ainsi que Halley parle en annonçant son premier ouvrage, achevé avant qu'il eût vingt-trois ans : cet aveu du succès de ses études est une justice; on auroit pu croire que c'étoit le ton d'un jeune homme, si l'ouvrage n'avoit pas été d'un homme mûr.

#### §. V I I.

CET ouvrage étoit la suite du plan de recherches qu'il s'étoit fait lui-même. Ayant reconnu que l'astronomie spéculative étoit fondée sur l'astronomie pratique, il n'eut pas plutôt commencé les observations, qu'il s'apperçut qu'on ne pouvoit déterminer aucune position des planetes sans connoître trèsexactement le lieu des étoiles. On commençoit à se désier du catalogue de Tycho; ce catalogue ne répondoit plus à l'exactitude, où les nouvelles méthodes & les nouveaux instrumens avoient porté la science. On savoit qu'Hévélius s'occupoit à rectifier les positions des étoiles; Flamsteed se proposoit d'entrer dans cette carriere; mais l'un n'avoit pas fini, l'autre n'avoit pas encore commencé son travail, & tous deux ne pouvoient observer que les étoiles visibles sur les horizons de Londres & de Dantzic. Il en est d'autres, qui plus voisines du pôle austral, n'avoient encore été vues que des commerçans & des pilotes; elles demandoient un œil plus attentif, & les mesures d'un

<sup>(</sup>a) Préface du Caralogue des étoiles australes.

astronôme. Richet a rapporté en 1671 quelques observations des étoiles australes (a). Il est sans doute le premier astronôme qui ait considéré la partie méridionale du ciel, mais il ne la vit pas dans son étendue, il n'alla que jusqu'à Carenne, & n'atteignir point l'équateur : il n'a donc point vu le pôle austral encore caché sous l'horison de certe île. Halley sentie qu'il falloit s'avancer davantage vers le midi, & se places dans l'autre hémisphere. On lui proposa la ville de Riojaneire, qui est un établissement des Portugais sous le respique, ou le cap de Bonne-Espérance, qui appartient aux Hollandois sous une latitude méridionale de 34 degrés. Halley préféra l'île de Sainte-Helene, qui n'est qu'à 16 degrés, mais qui est sous la possession angloise, & où il crut avoir plus de facilités, parce qu'il seroit encore dans sa patrie. Il partit en 1677; on lui avoit promis un beau ciel qu'il ne trouva pas : à peine en un an put-il observer les positions de 350 étoiles australes, quoiqu'il ait protesté, & on peut bien l'en croire, qu'il n'a pas perdu un des momens de la sérénité du ciel (6). C'est au cap de Bonne-Espérance qu'il auroit eu un horizon le plus souvent sans nuages, & cette suite de belles nuits, qui est nécessaire pour faire le dénombrement des étoiles fixes, & pour en déterminer les positions relatives. En présérant l'île de Sainte-Helene, Halley n'a pu remplir le vœu qu'il avoit formé, & il a laissé à M. de la Caille la description entiere de la partie méridionale du ciel.

Ce petit nombre d'étoiles étoit un complément utile au Catalogue de Tycho, & aux nouveaux Catalogues que préparoient les astronômes d'Europe. Halley ne changea point les constellations établies par les navigateurs méridionaux, elles commen-

<sup>(</sup>a) Hist. Acad. Scien. Tom. VII, p. 1.

<sup>(</sup>b) Préface du Catal. des étoiles auftr.

çoient à être consacrées (a), mais il y plaça un monument de sa reconnoissance: il dessina près du navire un arbre, pour en sormer une nouvelle constellation; c'est le chêne qui sauva le Roi Charles II dans le tems de ses infortunes, en le dérobant à la poursuite de ses ennemis. La dénomination a été respectée des nations étrangeres; en employant les étoiles de Halley, il salloit bien se servir des noms qui les distinguent. C'est l'influence des travaux utiles; ils communiquent leur importance, ils impriment leur durée à tout ce qui les accompagne.

#### S. VIII.

PENDANT son séjour dans l'île de Sainte-Helene, Halley eut l'occasion d'observer un passage de Mercure sur le Soleil. Gassendi avoit vu ce phénomène en 1631, Shakerleüs en 1651, Huygens & Hévélius en 1661; mais Halley fut le premier qui eut l'avantage de considérer le passage entier, il vit Mercure entrer sur le disque & en sortir. Les circonstances particulières d'un phénomène sont toujours un avantage pour l'observateur qui peut les saisir; mais un homme de génie voit en même tems les faits & les résultats, & il en tire toutes les conséquences. Le bonheur qu'avoit eu Halley de voir le passage entier, & d'en observer la durée, lui valut l'idée d'une méthode pour découvrir la parallaxe du foleil; méthode plus exacte que toute autre, & celle qui a procuré au siecle présent la connoissance la plus approchée de la vraie distance du soleil à la terre. Halley ne donna pas d'abord à sa méthode toute l'étendue qu'il lui a donnée depuis; nous allons cependant la développer, & en réunir les détails. Cette idée de la jeunesse de Halley a été mûrie par son expérience; mais l'idée première est tout, c'est la vraie production du génie.

<sup>(</sup>a) Suprà, Tome I, page 484.

Lorsqu'une planete, comme Mercure, passe devant le Soleil, une petite partie de son orbite peut être suivie de l'œil sur le disque lumineux, elle y est représentée par une ligne, qui est une corde (a) du cercle de ce disque, & l'éxendue de cette partie de l'orbite de Mercure est mesurée par le tems du passage. Si Mercure étoit absolument sans latitude au moment de ce 'passage, son orbite se confondroit avec l'écliptique, il décriroit le diametre du Soleil, & passeroit devant le centre; mais pour peu qu'il ait de latitude, il s'écartera de ce centre & décrira une corde toujours plus courte que le diametre. Voilà ce qui a lieu pour le centre de la terre, mais les parallaxes qui naissent à la surface, alterent & changent toutes ces apparences. Le soleil par sa parallaxe est un peu abaissé vers l'horizon du lieu où l'on observe; Mercure l'est davantage par la sienne, parce qu'étant alors entre le Soleil & la Terre, il est plus proche de nous & souffre une parallaxe plus grande. Si les deux parallaxes étoient égales, les deux astres seroient également abaissés, & la route de Mercure sur le disque du Soleil ne seroit point changée. Mais Mercure ayant une plus grande parallaxe, étant plus abaissé, semble s'approcher du centre du Soleil, & décrit une corde plus longue, s'il passe dans la partie supérieure du disque; il s'éloigne au contraire du centre, décrit une corde plus courte, s'il est dans la partie inférieure. On peut donc s'appercevoir de l'effet de la parallaxe par la grandeur de la corde parcourue, & par la durée du passage. C'est ce qui est arrivé à Halley: Mercure vu du centre de la Terre, & sans parallaxe, devoit parcourir sur le disque du Soleil en 1677, suivant les Tables de Stréet,

<sup>(</sup>a) Toute ligne menée d'un point à un autre point de la circonférence, toute ligne qui joint les deux extrémités d'un arc de cercle est

nommée la corde de cet arc; la plus grande de toutes les cordes est celle qui passe par le centre, c'est le diametre.

une corde de 30' 50"; Halley observa la durée du passage de 5h 14' 20", & cette durée prouve que la corde parcourue sur le disque étoit de 31' 14" \(\frac{1}{2}\). Mercure avoit en conséquence suivi une corde plus longue de 24" \(\frac{1}{2}\): & ce nombre de secondes étoit l'effet de la dissérence des parallaxes du Soleil & de Mercure. Le calcul donna 45" pour la parallaxe horizontale du Soleil (a).

### S. IX.

HALLEY foupçonna bien que cette parallaxe étoit trop grande; il penchoit à croire qu'elle ne s'éloignoit pas de 25". Flamsteed soupçonnoit, ainsi que Cassini, qu'elle n'étoit gueres que de 10" (b). Les passages de Mercure ne comportent donc pas assez d'exactitude dans les observations pour ces recherches délicates; Mercure est trop près du Soleil, leurs parallaxes ne different pas assez, & s'annoncent par de trop petits effets. Mais Halley vit d'un coup d'œil que Vénus offroit la précision resusée par Mercure. Vénus s'approche beaucoup de nous; elle peut avoir une parallaxe assez grande, & dont la différence avec celle du Soleit plus sensible. Les effets sur les passages de Vénus sont les mêmes que sur ceux de Mercure, la parallaxe allonge ou accourcit la corde parcourue. Vénus est encore préférable, à cause de son mouvement plus lent que celui de Mercure, un petit changement dans l'espace à parcourir, répond à un tems plus long. Les passages de Vénus ont donc deux avantages sur ceux de Mercure, le premier est celui d'une parallaxe plus grande, qui altere plus la route sur le Soleil, qui produit un accourcissement ou un allongement

<sup>(</sup>a) Catalogue des étoiles australes.

<sup>(</sup>b) Flamsteed mandoit à D. Cassini en 1673, qu'il n'avoit jamais trouvé la parallaxe de Mars en opposition de plus de 25

fecondes, & que par consequent celle du Soleil ne devoit pas surpassez 10 secondes. (Transactions philosophiques, année 167?, N°. 96).

plus remarquable; le second naît de ce que ces différences sont marquées & rendues plus sensibles par plus de rems. Halley n'ignoroit pas, en inventant cette méthode, qu'il ne la pratiqueroit jamais lui-même : depuis le passage jobservé par Horrox en 1639, ce phénomène ne pouvoir plus avoir lieu qu'en 1761 (a); un siecle presque entier devoit s'écouler avant que la nature amenât ce phénomène rare, & que l'aftronomie pût en recueillir l'utilité. Halley ne sera plus lorsqu'on suivra sa méthode, lorsque les connoissances humaines s'étendront par ses vues. Mais il peut jouir d'avance de sa gloire, il voit qu'il vivra dans la mémoire & dans la reconnoissance des hommes. Ce passage de Vénus, long-tems attendu, excitera l'attention de tous les observateurs; il ne peut arriver sans renouveler le souvenir de Halley: son nom sera répété dans chaque partie du monde; & si les hommes ne sont pas ingrats, quand ils auront déterminé la distance du soleil à la terre, cette distance qui est la mesure de toutes les autres, ils diront de fiecle en fiecle, c'est au génie de Halley que nous devons cette connoissance.

## §. X.

L'ouvrage où le jeune Halley rendoit un pareil service à l'astronomie, étoit, comme nous l'avons dit, l'ouvrage d'un homme mûr. Il revint depuis sur cette invention, pour lui donner de nouveaux avantages, pour rendre encore les effets de la parallaxe plus sensibles, & sa détermination plus certaine (b). Si dans la plupart des lieux de la surface de la terre la durée du passage diffère de celle qui seroit observée du centre, en observant dans un seul lieu, on ne peut apprécier

<sup>(</sup>a) Catalogue des étoiles australes.

<sup>(</sup>b)Trans. phil. 1697, no, 1933 1716, no. 348.

l'effet de la parallaxe, qu'en calculant sur les Tables les circonstaces du phénomène, vu du centre de la terre, pour les comparer à celles qui ont été observées. Les Tables les mieux fondées, les plus exactes, sont toujours des suppositions plus ou moins proches de la nature, mais ce n'est pas elle. Les observations sont des faits qu'elle a fournis; il vaut donc mieux comparer les observations entr'elles, il ne s'agit pour cela que d'observer dans deux lieux différens. On pourroit en choisir un où les astres fussent assez élevés sur l'horizon, assez près du zenith pour n'avoir presque plus de parallaxe sensible, & un autre lieu où ces astres, le plus près de l'horizon, sans atteindre aux vapeurs grossieres, se trouvassent assez bas pour avoir leur parallaxe dans son entier. Alors les apparences seroient les plus différentes; on auroit un phénomène qui seroit le plus altéré par la parallaxe, & un autre qui ne le seroit presque point, & qui paroîtroit à peu près tel qu'il seroit vu du centre de la terre. Mais on peut tirer encore un plus grand parti de cette observation & de cette méthode, on peut doubler l'effet de la parallaxe, en observant dans deux hémispheres de la terre. La parallaxe éloigne les astres du zenith: si l'on choisit deux lieux du globe dont les zeniths soient les plus éloignés possibles, deux observateurs observant à la sois le soleil, qui descend sur un horizon & qui s'éleve sur l'autre, voyent son disque dans un sens contraire; ce qu'un observateur voit en haut, l'autre le voit en bas. Il s'ensuit que, comme la parallaxe tend toujours à porter Vénus vers le bord inférieur du Soleil, elle doit déplacer cette planete en sens contraire à l'égard des deux observateurs: pour l'un la planete sera rapprochée du centre du Soleil, & la durée du passage allongée; pour l'autre la planete sera éloignée du centre, &

sa durée accourcie, & les deux routes observées seront, l'une

au-dessous, l'autre au-dessus de la véritable. On aura dont réellement un effet double de celui qu'on auroit eu, si l'on avoit comparé une de ces routes observées à celle qui est vue du centre de la terre, & qui est la seule vraie (a). On n'a pas besoin de supposer rien dans le calcul, tout est donné par les observations; les deux durées sont inégales, elles ne peuvent l'être que par la parallaxe, & la parallaxe qui les rend égales, est la quantité que l'on cherche. Halley annonça que si chaque durée pouvoit être saisse dans la précision d'une seconde, on auroit la parallaxe du soleil à un cinq-centieme près; il resserroit peut-être un peu trop les limites des erreurs inévitables. Ce n'est pas encore le moment de dire jusqu'à quel point son attente a été remplie; mais les durées se trouvent assez inégales pour fonder une grande précision. En choisissant les positions & les circonstances les plus favorables, la différence peur aller à 25 minutes & plus (b). C'est par cette quantité très-remarquable de 25 minutes de tems que nous saisssons la petite parallaxe solaire, qui échappe à toutes les autres méthodes. Que nous nous trompions de 10 secondes sur la détermination de ce tems, il n'en résultera qu'un cent-cinquantieme d'erreur sur la parallaxe, c'est-à-dire, environ un quinzieme de seconde, si cette parallaxe est supposée de 10 secondes. Il ne faut point, en comparant la médiocre étendue de nos instrumens avec la grandeur des espaces célestes, demander comment nous pouvons nous assurer sur ces instrumens d'une seconde & de ses fractions. Ce que nous appelons une seconde, la douze cent

<sup>(</sup>a) Soit (fig. 23) NX l'horizon d'un lieu & Z son zénith, soit cd la véritable route de Vénus, telle qu'elle est vue du centre de la terre, la parallaxe abaissant cette sente vers l'horizon, ellé deviendra ab; soit un autre lieu dont l'horizon soit ON,

<sup>&</sup>amp; le zenith P, la parallaxe abaissant la route cd, qui deviendra ef, les deux passages seroat différemment altérés, le premier sera accourci, le second allongé par la parallaxe.

<sup>(</sup>b) M. de la Lande, Aftron. art. 2115.

quatre-vingt-seize millieme partie de la circonférence d'un cercle est un espace insensible dans le ciel, même quand cet espace est étendu par le grossissement de nos lunettes, & mesuré sur nos plus grands instrumens. On a vu (a) que la parallaxe de Mars, estimée d'environ 25 secondes, ne s'étoit point manifestée d'une maniere certaine par les observations. Mais cet espace d'une seconde, qui n'est rien dans le ciel pour notre vue, peut s'augmenter & se rendre sensible par ses effets; c'est au génie de l'homme à en prévoir les occasions. On peut applaudir à l'esprit humain qui s'est assujetti l'univers; aucune chose ne lui échappe & de ce qui est infiniment grand & de ce qui est infiniment petit! Les extrémités de la nature ne nous étonnent pas, nous avons trouvé l'art de l'opposer à elle-même dans ses excès. La lumiere se meut avec une vîtesse presque infinie, elle paroît instantanée, l'homme se transporte aux deux extrémités de son orbe, & ce tems, infiniment petit, est forcé de se dévoiler par un espace infiniment grand. Les parallaxes du Soleil & de Vénus, sont d'une petitesse qui se refuse au tact des instrumens, l'homme attend que la nature ait amené elle-même Vénus sur le Soleil; la planete parcourt avec lenteur sa route altérée par ces parallaxes, & l'espace que la vue ne peut distinguer, est mesuré par un tems sensible.

#### §. X I.

DEPUIS que les astronômes étoient plus attentifs, les cometes devenoient plus fréquentes. On en avoit vu paroître successivement en 1652, 1661, 1664, 1665, & ces cometes avoient occupé D. Cassini, Auzout & Hévelius. Tant d'apparitions répétées sournissoient de nouveaux faits sur le mouvement

441

<sup>(</sup>a) Suprà, page 367.

des cometes. & donnoient lieu à de nouvelles méditations sur leur nature. D. Cassini en observa deux autres, l'une en 1672, & l'autre en 1677; la premiere étoit petite & foible, mais elle Ini fournit une remarque singuliere; c'est que sa route étoit à-peu-près semblable à celle de la comete de l'an 1663. & à celle d'une autre comere observée par Tycho en 1577. Cette conformité lui donna lieu de croire que les cometes n'étoient pas destinées à fréquenter toutes les régions du ciel, & qu'elles pouvoient être affujetties à un chemin trace, à un zodiaque comme les planettes. La comete qui parat en 1677 confirma cette penfee; elle parcourur encore les mêmes conftellations (a). D. Callini marqua donc une zone du ciel à peuprès de la largeur du zodiaque; toutes les cometes observées jusqu'alors y avoient été renfermées, & il attendit les cometes futures, pour décider si elles pouvoient s'en écarter (b). L'exisvence de ce zodiaque ne s'est point verifiée, mais auss certe idée 'ne fut-elle qu'un foupçon. D. Cassini éroit trop'sage pour rien affirmer legétement; il notoit avec soin les ressemblances, parce que c'est par elles que se devoile la marche constante des phénomènes. Le hasard n'a point de regle, & quand les choses arrivent de la même maniere, on soupçonne que des effets pareils découlent des mêmes loix. Cette comete donna encore d'autres idées à Cassini, il remarquoit qu'il en avoit paru une en 1572, une autre en 1772 à cent ans de distance; qu'il en avoit paru une en 1577, aussi à cent ans de distance de celle qu'il observoit alors: il foupconna que ces quatre cometes n'en faisoient peut être que deux; & il ne douta plus que ces astres ne

<sup>(</sup>a) Reflexions sur la comete, présentées au Roi, p. XVI.

<sup>(</sup>b) Dominique Cassini a renfermé dans deux vers latins les noms des constella-

tions qui se trouvoient dans ce zodiage.

"Anthous, Pegafusque, Andromeda, Times, Orie,
Procyon, asque Hydrus, Centaurus, Scorgiae, Acces
(Observ, de la comete de 1681, p. 21.

fussent durables, enchaînés par des révolutions périodiques, qui nous les ramenent après de grands intervalles. Il ne sit que consirmer une idée de sa jeunesse, une idée qui avoit une base dans l'antiquité, & chez ces anciens Chaldéens dont Apollonius Mindien a conservé les opinions. Mais nous devons avouer qu'en 1677 cette idée parut encore extraordinaire (a).

"Il semble, dit M. de Fontenelle, qu'on est assez porté à savo"riser un système qui assujettit à la régularité de tous les autres corps célestes, ces astres qui paroissoient étrangers dans l'uni"vers, & au-dessus de toutes les regles; mais cette pensée, quoique vraisemblable, est hardie, & a besoin que quelques "siecles la mûrissent (b).

#### S. XII.

Pru de tems après, & à la fin de l'année 1680, parut la plus belle comete qui eût jamais été observée. Le 20 Décembre à Londres, peu après le coucher du soleil, & le 22 Décembre à Paris, on apperçut vers le couchant une lumiere extraordinaire qui ressembloit à un arc-en-ciel, tel que la lune en produit quelquesois. Cette lumiere partoit de l'horizon, étoit fort allongée, & traversolt plusieurs constellations. Flamsteed & D. Cassini reconnurent la queue d'une comete, dont la tête étoit près du soleil & cachée avec lui sous l'horizon. Cette tête se dégagea bientôt des rayons solaires, & parut peu de jours après, avec une grandeur presque égale à celle de la planete de Jupiter, & avec cette queue énorme qui remplissoit une partie du ciel. La comete se montra pendant plus de

<sup>(</sup>a) En 1704 on étoit encore à peu certain que les cometes fussent des planetes, & qu'elles cussent des retouts, que D. Cassini n'osoit en faite une reglegéndrale. Il pensoit

que toutes les cometes n'étoient pas des planetes. Hist. Acad. Scien. 1702, p. 69. (b) Hist. Acad. Scien. Tom. I, p. 155, Foy, aussi 1699, Hist. p. 72.

cinq moss, elle attent l'attention du vulgaire comme des aftronomes: al l'alleu de crouse qu'elle a renouvele les anciennes
netteurs, car un ne propose des remedes que pour les maux
lepalitais : a a conna heu au favant ouvrage de Bayle. Il
compart la liperation avec une logique pressante & victorieuse;
mas il ceme comete fit renaitre les craintes superstitieuses, elle
en fit le terme dans l'Europe eclairee. Cassini etoit persuadé, il
avanços: que les cometes etoient des astres durables, Newton &
Halley le demontrerent. Il ne fut plus permis de redouter ces
aitres, qui, comme nous, suivent leur vocation, remplissent
leur destinee. Ce sont des passagers que nous rencontrons, qui
achevent, comme nous, leur voyage pour le recommencer;
nous peuplons avec eux l'univers, nous sommes des habitans
soumis aux mêmes loix, mais indépendans les uns des autres.

#### S. XIII.

Dès le mois de Novembre 1680, on avoit observé en Italie & en Allemagne une comete que quelques astronomes jugerent la même que celle qui sut vue en Angleterre & en France au mois de Décembre; D. Cassini soutenoit qu'elle etoit dissérente (a): la question n'a pu être pleinement résolue que lorsque le secret du mouvement de ces astres a été dévoilé par Newton. Si Cassini se trompoit, c'étoit une suite de la théorie qu'il avoit adoptée. Le cercle qu'il assignoit aux cometes

|     | (a) T<br>come:<br>fin<br>dTh<br>cdT- | p. VI. p. VI. ewton, appli |   | inconnues en France. Quand elles furent traduites, elles s'accorderent si bien avec la théorie & les mouvemens de la comete observée jusqu'en 1681, que les disputes surent terminées. (M. le Monnier, Théor, des com., p. 80).  Trans. phil. 1715, No. 342. |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | •                                    |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 |                                      |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0   |                                      |                            | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                      |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                      |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                      |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |

étoit si grand, que dans la petite partie qui est visible pour nous, elles paroissent se mouvoir en ligne droite. Cette hypothèse differe peu de celle de Kepler (a). Cependant Hévélius avoit annoncé une déflexion & une courbure dans leur route: il avoit remarqué que cette déflexion est toujours dans la partie de l'orbite la plus voisine du soleil; c'est là que la route se courbe. Sans anticiper sur les découvertes futures dont nous rendrons compte, nous pouvons dire d'avance que la courbure sensible de l'orbe des cometes est dans la proximité du soleil. Elles s'avancent vers cet astre, elles s'en éloignent par des lignes presque droites, mais dirigées en sens contraires; la comete, après avoir passé près du soleil, semble revenir sur ses pas. Ceux qui supposoient que son orbite étoit une ligne droite devoient en effet, à son arrivée & à son retour, la prendre pour deux cometes différentes. On voit en même tems pourquoi Auzout & Cassini, partis d'une hypothèse fausse, ont pu, après quelques jours d'observation d'une comete, annoncer les lieux du ciel où on devoit la voir les jours fuivans, pourquoi ils ont souvent assez bien représenté toutes les circonstances de son apparition; c'est que cette hypothèse, quant aux apparences, differe peu de la vérité. La route ne s'infléchit qu'aux environs du soleil, où la comete est rarement visible. Hors de là la courbute s'évanouit, & l'astronôme ne paroît pas se tromper, en assujettissant la comete à suivre une ligne droite. Rien n'est plus dangereux que ces erreurs qui ont l'apparence de la vérité; elles sont faites pour être durables. Cassini, Auzout en France, le chevalier Wren (b) en Angleterre,

buées au chevalier Wren. C'étoit un homme de génie, célebre comme grand architecte & comme habite mécanicien. Ce sont des instrumens nouveaux, plus subtilement divisés, ou plus commodément suspendus

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 121. (b) Gregori Aftr. geom., Tom. II, p. 634. Nous transcrivons ici un passage de l'histoire des mathématiques, où sont détaillées plusieurs inventions & plusieurs idées attri-

faisoient les mêmes suppositions, suivoient la même méthode; & si l'on n'avoit eu que les observations astronomiques pour se déterminer, si par une suite nécessaire la théorie des cometes n'avoit été liée au système de l'univers, nous n'aurions peutêtre pas été plus loin, les cometes se mouvroient encore pour nous dans des lignes droites, & la petite différence des effets supposés aux effets vrais, eût long-tems caché la différence de la marche réelle de ces astres à leur marche présumée. D. Cassini compara les mouvemens de cette comete de 1680 à ceux de la comete de 1577 observée par Tycho, & il pensa que ce pouvoit être la même comete qui reparoissoit au bout de 103 ans. Les augmentations & les diminutions de vîtesse avoient été les mêmes, & seulement en différens degrés du zodiaque; mais les planetes, & particulierement la lune sont dans le même cas. Le point de son périgée où elle se meut le plus vîte, s'avance dans le zodiaque, & le parcourt en moins de neuf années. Il en pouvoit être de même des cometes, leur périgée pouvoit se mouvoir. Cassini se trompoit en ce qu'il comparoit les mouvemens vus de la terre. Or il est aisé de concevoir que deux cometes peuvent être tellement placées dans le ciel, & à des distances de la terre qui soient telles, que des mouvemens très disférens en eux-mêmes, paroissent égaux & semblables. Les stations & les rétrogradations des planetes nous ont

que les autres; diverses additions faites au micrometre; des observations suivies sur Saturne & son anneau, avec une théorie des apparences de cette planete, écrite, dit-on, avant que celle d'Huygens eût vu le jour; ce qui semble dire que M. Wren se rencontra avec Huygens dans l'heureuse explication que celui-ci a donnée de ces apparences. On ajoute à cela une sélénographie complette, & un globe lunaire représentant avec tant de vérité les cavités

& les éminences de la lune, que lousqu'il étoir éclairé & regardé de la maniere convenable, on croyoit voir cette planets telle que la montre le rélessope; une théorie de la libration de la lune; des essais pour déterminer la paraltaxe annuelle des tixes; la méthode de calculer les éclipses de soleil par la projection de l'ombre de la lune sur le disque de la terre; méthode que le chevalier Wren, dit l'anteur de sa vie, avoir inaginée dès l'an 1660. Hist. des Marie, T. II, p. 524.

appris que nous ne voyons de la terre que des apparences: on se trompe en comparant des illusions, on ne peut asseoir un rapport que sur des vérités; & cette vérité, ces rapports des mouvemens n'ont lieu que pour le soleil qui en est le centre.

#### S. XIV.

IL falloit découvrir la distance de cette comete; on jugea d'abord qu'elle étoit plus éloignée que la lune, parce que sa vîtesse étoit moindre. Une considération sit connoître qu'elle étoit même plus éloignée que le soleil. Au moment où elle fut observée pour la premiere fois, elle étoit à 22 - degrés de distance de cet astre; cependant son disque, considéré avec les plus forts instrumens, parut rond & entiérement éclairé: à cette proximité la lune se montre sous la forme d'un croissant; la comere est donc plus loin que la lune. La question sera plus complettement résolue, si nous examinons les apparences de Vénus aux tems de ses deux conjonctions avec le Soleil. Dans l'une, dans la conjonction inférieure, elle est en deçà de cer astre, elle a la forme d'un croissant; dans l'autre, dans la conjonction supérieure elle est au-delà, & son disque paroît à-peu-près plein. C'est donc une loi nécessaire, que tout astre éclairé par le soleil, lorsqu'il est vu de la terre, près de sa conjonction, doit paroître plein, ou à-peu-près, si par la distance il est au-delà du soleil, & avec la phase du croissant, s'il est en-deçà. Or le disque entier de la comete étoit éclairé; elle étoit donc plus éloignée de nous que le folcil. Cette preuve seroit sans réplique aujourd'hui, mais dans ce tems où la nature des cometes, le centre & le sens de leur mouvement étoient incertains & problématiques, on pouvoit répondre qu'elles n'étoient pas éclairées du soleil. Il fallut donc chercher si cette grande comete avoit une parallaxe; Cassini & Picard s'en occuperent, & multiplierent les opérations délicates. Cassini employoit la même méthode que pour la parallaxe de Mars. L'un & l'autre s'assurerent que la parallaxe étoit sensible, mais petite, & que la comete étoit au moins vingt-cinq fois plus éloignée que la lune (a).

En 1682, au milieu des réjouissances publiques pour la naissance de M. le Duc de Bourgogne, il' parut une comete dans la constellation de l'Ourse (b). Picard remarqua que dans des circonstances semblables de réjouissances faites à Prague, il avoit paru en 1607, aussi dans la constellation de l'Ourse, une comete qui su observée par Kepler. Celle-ci ne parut qu'un mois; mais toutes deux devoient offrir des conformités plus curieuses & plus utiles: ce sont elles qui ont résolu une grande question. La comete éclatante de 1680, remarquable par la longueur de sa queue, par la durée de son apparition, a produit plus de travaux qu'elle n'éclaircit de doutes. Cette petite comete, qui parut peu de tems & sans bruit, est venue nous instruire; elle a fait juger le procès des cometes, & elle a conduit le génie de Halley pour dévoiler entiérement leur nature (c).

Il semble que l'on sut tenté alors de regarder les cometes comme des satellites de la terre, car M. de Fontenelle observe que si celle-ci appariient au même système que la lune (d), elle ne peut être que sort au dessus. D. Cassini considérant l'intervalle immense, qui sépare le cercle de la lune & l'orbe de

<sup>(</sup>a) Cassini, Observ. de la comete de 1680,

P. 37. Mémoires de l'Acad. des Scien. Tom. I,

<sup>(</sup>b) Hévélius a observé que du noyau de cette comete il sortoit un rayon courbe, qui ne se consondoit pas avec la queue, &

dont il a donné la figure dans les Transac. philosoph. 1683, No. 143. On n'a rien va de semblable en 1759.

<sup>(</sup>c) Voy. Infrà, Liv. XIV.

<sup>(</sup>d) Mem. de l'Acad.des Scien. Tomb; pag. 217. Voy. aussi 1699, p. 37.

Vénus, fit remarquer que la terre pouvoit avoir un second satellite infiniment plus éloigné que la lune, à une distance 64 fois plus grande, lequel, conformément à la loi de Kepler; auroit une révolution 3 1 2 fois plus longue, ou de près de 42 ans. Une cause physique, semblable à celle qui a lieu pour le cinquieme satellite de Saturne, pourroit nous cacher le plus souvent cette seconde lune, nous ne la verrions que dans une petite partie de son cours. Mais enfin elle seroit visible, dit M. de Fontenelle, & elle n'auroit pas apparemment évité les regards de cant d'observateurs depuis quelques milliers d'années (a). D. Cassini pensoit peut-être qu'on l'avoit vue & qu'on l'avoit prise pour une comete. Les préjugés laissent des traces, même après qu'ils sont détruits : les cometes avoient si longtems occupé l'atmosphere, & tenu leur place parmi les météores; elles avoient été sublunaires, tournant avec la terre, & faisant partie de sa sphere. Lorsqu'on les sit sortir de l'atmosphere pour les reléguer fort au-delà de notre lune, on regrettoit de perdre tout empire sur elles, & on penchoit à les garder dans notre système.

# §. X V.

D. CASSINI & Roëmer firent en 1677 une observation curieuse (b). Les satellites de Jupiter ne sont visibles que par les lunettes, ils ne se montrent que comme des points brillans; aucun télescope n'a pu encore faire appercevoir l'étendue & la rondeur de leur disque. On avoit vu des taches sur le Soleil, sur les planetes de Jupiter, de Mars, de Saturne, de Vénus, on en avoit cru voir même sur les cometes (c); la dispanition

(b) Ibid. pr 179. (c) Suprà, p. 241.

Tom. I, p. 217.

du cinquieme satellite en fait légitimement supposer de trèsgrandes à fa surface. Mais les taches supposées dans ce satellite, on les imagine, l'esprit les voit par leurs effets, l'œil ne les voit pas. Il ne s'agissoit plus, pour nous étonner nous-mêmes de notre industrie, que de découvrir & de voir des raches sur les globes imperceptibles des fatellites de Jupiter. Les taches font les détails d'une surface, il est assez étrange de distinguer les détails des choses dont l'ensemble échappe à la vue par la petitelle; c'est cependant ce qui est arrivé. Lorsque les satellites de Jupiter passent devant lui & fur son disque, leur lumiere se confond avec la sienne, & ils disparoissent. Dominique Cassini avoit remarqué dès 1665 (a) l'ombre qu'ils jettent sur la planete, ombre qui entre avant ou après eux sur le disque, & qui y fait la même route. Les parties de ce globe s'éclipsent, comme celles de la terre, successivement, l'ombre est mobile comme celle de la lune. C'étoit beaucoup d'avoir apperçu cette ombre, & les éclipses de soleil qui arrivent fur ce globe si éloigné de nous. D. Cassini avoit tellement approfondi la théorie de ces mouvemens, que l'on pouvoit toujours calculer non seulement l'instant où les satellites entrent sur le disque & en sortent, mais encore les instans dissérens de l'entrée & de la sortie de leur ombre. On pouvoir donc se rendre compte de tout ce qui concerne ces passages. On vit en 1677 sur le disque de Jupiter une tache ronde & mobile, qui n'écoit point l'ombre d'aucun fatellite, & qui avoit la même vîtesse que le quatrieme, qu'on favoit être sur le disque. Il parut évident que la tache étoit dans le fatellite même & sur son globe, on en fut convaincu , lorsque la tache parvenue au bord de Jupiter, disparut au moment de sa sortie, & que le satellite

<sup>(</sup>a) Maraldi , Mem. Acad. Scien. 1714.

quittant le fond lumineux de la planete, se fit voir aussi-tôt. Cette sortie instantanée de la tache & du satellite, la disparition de l'un & l'apparition subite de l'autre démontrent que la tache & le satellite ne faisoient qu'un même objet. Cette découverte est peut-être une des plus singulieres de celles qui ont été permises à la sagacité humaine. On demandera comment il est possible que ces taches, qui doivent être très petites sur une si petite surface, deviennent cependant sensibles lorsqu'elles se rencontrent sur le disque de Jupiter. Nous imaginons que relativement au peu d'étendue de l'espace, la lumiere du satellite est trop vive pour laisser distinguer ces taches de son globe. Sans doute on ne distingueroit pas les taches du Soleil, si le verre noirci n'affoiblissoit pas sa lumiere; c'est ce qui arrive au satellite lorsqu'il entre sur Jupiter: ce n'est pas que l'éclat de la planete soit plus grand que le sien, la mais masse de lumiere est plus considérable, elle éteint celle du satellite, ou du moins elle la diminue, assez pour que le peu de rayons renvoyés par la tache ne soient plus effacés, & parviennent librement à notre organe.

# 6. X V 1

CE phénomène a été constaté par des observations répétées (a). L'apparence des satellites est diminuée par ces taches, & ils nous paroissent plus petits qu'ils ne sont réellement; c'est pour cette raison que l'ombre du quatrieme paroît quelque

<sup>(</sup>a) D. Cassini a vu depuis une semblable tache sur le disque du troisieme satellite: Mém. Acad. Scien. T. H., p. 141. Maraldi en vit une sur le quarrieme en 1713: ibid. ann. 1714, p. 26. Pound en a vu en 1719, Trans. phil. 1718, N°. 359. M. Messier en 1760: ibid. Trans. 1769. Pound remarque qu'il a quelquesois distingué le premier &

le second satellite après leur entrée sur le disque, ayant une lumière un peu différente de celle de Jupiter. Mais lorsqu'ils s'avançoient vers le milieu, on ne pouvoit plus les voir; ce qui prouve ce que la théorie enseigne, que la lumière d'un disque a plus d'intensité vers le centre que sur les bords: Trans. 1718,

marche dans son orbite, cette ligne marche aussi, à cause du mouvement de Jupiter. Quand le satellite a passé sur le disque étant dans un point de son orbite, il ne suffit pas, pour y repasser, qu'il ait accompli sa révolution, & qu'il soit revenu au même point, il faut qu'il fasse encore tout le chemin que Jupiter a fait dans l'intervalle; & lorsqu'il repassera une seconde sois sur le disque, il ne sera plus dans le même point, il n'aura plus pour nous précisément le même aspect, ces dissérences s'accumuleront avec les révolutions du satellite, les aspects changeront d'autant plus, nous verrons successivement le globe entier, & les mêmes aspects n'auront lieu qu'après une révolution de Jupiter. Ces taches peuvent donc redevenir visibles après douze ans, pourvu qu'on suppose que le satellite a une notation égale à sa révolution autour de Jupiter. Il seroit donc utile de suivre tous ces passages, & d'en examiner les circonsgances relativement à ces taches visibles. Cette recherche seroit d'autant plus curieuse, qu'en ajoutant un phénomène de plus à nos connoissances astronomiques, elle nous conduiroit à une loi générale pour la rotation des planetes secondaires, qui seroit

différens fiecles, on trouve fouvent des observaété abandonnées, & des vues qui n'ont pas été ire de l'astronomie expose devant nous le tableau es humaines & de leurs progrès; elle a encore ramener sur nos pas aux sources des décou-

# XVII.

200it recuire de l'astronomie de l'astronomie de l'actalogue des étoiles de

Tycho, sentoit la nécessité d'en établir un autre sur de meilleures observations. Les étoiles, qui font l'armée du ciel, ont des cohortes si nombreuses, qu'il étoit effrayé de l'entreprise (a). Jadis on avoit eu peine à les compter, le dessein de les observer les unes après les autres annonçoit un travail long & pénible: Hévélius craignoit que sa vie n'y suffit pas, il acheva cependant: il vint à bout d'une entreprise, qui avant lui n'avoit été remplie dans son entier que par Hypparque & par Tycho, & ce travail le plaçoit à leur rang. Il publia en 1673 la premiere partie de son grand ouvrage, intitulé Machina calestis; où il expose les movens qu'il a employés. C'est une histoire des progrès de la science, un détail des instrumens anciens & de leurs usages, ensuite une description des siens. Il explique la construction des rélescopes, celui dont il s'est servi, construit par Buratini. avoit cent quarante pieds de longueur. Hévélius décrit la machine qui en rendoit l'usage aussi facile que celui d'une lunette de vingt pieds. Mais on peut voir par les détails & les planches de l'ouvrage que cette facilité étoit le fruit d'une grande dépense. Il falloit beaucoup de seçours, de soins & d'embarras pour aider l'observateur, qui avoit besoin d'être riche comme Hévélius. Il falloit encore observer en plein air; & tant de difficultés devoient restreindre à des cas très-rares l'usage de cette machine compliquée.

La seconde partie de cet ouvrage parut en 1679; elle renferme toutes les observations de ce laborieux astronôme pendant quarante-trois années (b), & particuliérement les observations

année étoit la grande année climatérique, la quarante-neuvieme de ses observations commencées en 1636. Il mouvet peu de tems après & en 1687, âgé de soixante-seize ans.

<sup>(</sup>a) Hévélius, Machina calestis, Tom. I, pref. p. 60.

<sup>(</sup>b) Hévélius a donné en 1685 la suite de ses observations dans un ouyrage intitulé annus suintsserieus, parce qu'en effet cette

d'où il a déduit ses positions des étoiles, dont le Catalogue ne parut qu'après sa mort (a). Cette seconde partie est devenue très-rare, parce que l'édition presque entiere a péri dans un violent incendie, qui consuma le 26 Septembre de cette même année 1679 la maison, les instrumens & les livres d'Hévélius. La perte des biens est sensible à tous les hommes (b), mais les livres, les papiers, semblent des richesses plus chères, en raison de ce que la gloire est présérable à la fortune. Les livres sont encore des amis qui ne nous abandonnent jamais, & qui souvent nous consolent. Il faut s'être livré au desir d'acquérir des connoissances, pour se figurer le desespoir d'un homme qui perd la bibliothèque qu'il a consultée, les instrumens qui ont aidé ses recherches, & qui voit dévorer par les stammes les compagnons de ses travaux passés, & l'espérance de ses travaux futurs.

Le Catalogue des étoiles d'Hévélius est intitulé Firmamentum Sobieskianum, le ciel de Sobieski; il est ainsi dédié à un homme célebre, à un Roi (c) qui avoit réellement fait de grandes choses. Hévélius, pour immortaliser plus sûrement ce héros de sa patrie, forma entre Antinoüs & le serpentaire une constellation qu'il nomma l'Ecu de Sobieski. C'étoit le bouclier de la soi que ce prince avoit désendue contre les ennemis de la religion (d). Le nom d'Hévélius, celui de Sobieski, ont sait conserver cette constellation; elle est demeurée dans le ciel,

les planispheres de notre premier volume.

(b) Weidler, p. 487, dit que cette perte d'Hévélius dans cet incendie, fut estimée à 30000 impériales dont nous ignorons la valeur.

(d) Firmamentum Sobiesk. p. 115.

<sup>(</sup>a) Ce catalogue contient quinze cent cinquante étoiles. Hévélius ajouta plu-fieurs constellations aux anciennes, savoir, le Monoceros ou la Licorne, le Cameléopard ou la Girasse, le Sextant d'Uranie, les Chiens de chasse, le petit Lion, le Linx, le Renard, l'Ecu de Sobieski, le Lezard, le petit Triangle & le Cerbere. Elles sont marquées en lignes ponduées sur

<sup>(</sup>c) Jean Sobieski, Roi de Pologne, qui fit lever en 1683 le fiege que les Turcs avoient établi devant Vienne.

a rendu des services essentiels à l'astronomie; nous avons détaillé ses travaux avec la justice qui lui est due. Il a vu le ciel & suivi ses phénomènes pendant cinquante années. La précieuse collection d'instrumens qu'il s'étoit formée lui donne sur les autres observateurs une supériorité incontestable dans les trente premieres années, mais dans les vingt dernieres où les méthodes, les instrumens avoient reçu des persections qu'il n'adopta pas, il ne peut soutenir le parallèle des astronômes contemporains.

Les progrès rapides que l'astronomie sit à cette époque, & dans l'intervalle de vingt ans écoulés depuis i 667 jusqu'en 1687, sont dûs à cette persection des méthodes & des instrumens, & en même tems aux méditations, aux vues de plusieurs hommes de génie sur les causes & sur les principes de la nature. La théorie & la pratique s'avançoient de front; les essets indiquerent les causes, les causes rendirent compte des essets : on marchoit à la clarté d'une double lumiere, on voyoit les saits, & à la sois on voyoit qu'ils devoient être ainsi. Quoique les saits soient toujours des vérités, nous devons nous désier de notre maniere de voir, qui est souvent trompeuse; mais lorsque la méditation donne le même résultat que l'expérience, nous avons deux témoins de la vérité, l'un hors de nous, l'autre en nous, l'observation & la raison.

#### §. XIX.

Le tems approchoit où la théorie alloit s'étendre, la découverte des loix de la chûte des corps devoit avoir des usages nombreux, & produire des découvertes. Ce n'est pas qu'elle n'ait été contestée, ceux qui apportent des vérités ne sont pas les mieux reçus parmi les hommes. Riccioli n'aimoit point les partisans du mouvement de la terre, il avoit applaudi à la

Tome II. Mmm

condamnation de Galilée, & il cherchoit à le trouver en défant sur l'accélération des graves. Il a répété avec un grand appareil, & devant un concours de savans assemblés, les expériençes qui en ont montré la loi; mais ses efforts n'ont servi qu'à la rendre plus certaine. Du haut d'une tour élevée de 180 pieds, il sit tomber des corps, & les espaces parcourus augmenterent comme Galilée l'avoit annoncé, suivant les nombres impairs; & furent depuis le commencement de la chûte, dans la raison du quarré des tems (a). L'expérience confirmoit donc la théories elle étoit d'accord avec la raison de Galilée, qui avoit enseigné que la force de la graviré est toujours agissante, que les corps en tombant reçoivent à chaque instant un égal degré de vizesse; car il résulte de cette théorie que les espaces parcourus doivent croître comme les quarrés des tems. Voilà bien la loi de l'accelération, mais elle ne fait point connoîtte la force de la gravité à la surface de la terre. Cette force ne peut être appréciée que par ses effets; il faut que l'expérience indique l'espace parcouru dans une seconde, en vertu de la pesanteur, la loi connue nous apprendra les espaces de la chûte dans tous les tems possibles. Riccioli trouva par ses expériences faites avec foin, & plusieurs fois répétées, que dans la premiere seconde les corps tombent de 15 pieds (b). Ils tombent donc de 60 pieds en deux fecondes, de 135 pieds en trois secondes, &c.

#### §. X X.

HUYGENS confirma cette détermination d'une maniere ingénieuse, & par les propriétés de la cycloïde. La géométrie démontre que le tems de la chûte d'un corps le long d'un arc

<sup>(</sup>a) Suprà , p. 81.

cycloïdal, est au tems de la chûte le long de l'axe de la cycloïde, comme la circonférence du cercle est à son diametre. Le tems par un arc de la cycloïde est la durée de la vibration d'un pendule, l'axe de la cycloïde est la moitié de la longueur du pendule. Or le poids, attaché au pendule de trois pieds huit lignes & demie, faisant une vibration en une seconde, il est aisé de calculer qu'il employeroit dix-neuf tierces (a) & un • dixieme pour tomber d'une hauteur égale à la moitié du pendule, c'est-à-dire, de 18 pouces 4 lignes & un quart; & puisque les espaces de la chûte sont comme les quarrés des tems, s'il tombe de 18 pouces 4 lignes un quart en 19 tierces & un dixieme, on trouve qu'en une seconde il tomberoit de 15 pieds un pouce. L'accord de ces deux déterminations donne un résultat infiniment sûr; mais la détermination d'Huygens a beaucoup plus de précision que celle de Riccioli. On ne peut faire tomber les corps que de hauteurs très-petites, & qui sont bientôt parcourues; l'espace peut être exactement mesuré, mais la moindre erreur sur le tems altere sensiblement le résultat; au lieu que les propriétés de la cycloïde étant rigoureusement démontrées, l'expérience du pendule ne comporte aucune erreur sensible. On peut mesurer la longueur du pendule qui bat les secondes, avec autant de soin, de tems, & autant de fois qu'on veut : & cette longueur est déterminée par des observations astronomiques très-exactes; il faut que l'horloge, à laquelle ce pendule est appliqué, marque 24 heures ou 86400 secondes entre deux midis, entre deux passages consécutifs du soleil au méridien. Quand on se tromperoit de quelques secondes sur la durée de cet intervalle, l'erreur partagée à ce nombre de 86400 seroit bien légere; il s'en faudroit

<sup>(</sup>a) Soixante tierces font une seconde.

infiniment peu que le pendule ne battît précisément les secondes. On peut donc regarder comme une vérité rigoureusement constatée, que les corps, en tombant, parcourent quinze pieds un pouce dans la premiere seconde du tems de leur chûte.

#### 6. X X I.

HUYGENS, dans ses méditations sur les horloges & sur l'application du pendule, ne considéra pas si long-tems le mouvement des corps qui oscillent suspendus à un centre par une verge inflexible, sans faire attention à cette force centrifuge née du mouvement circulaire, & inventée ou renouvelée par Descartes. Ce grand homme s'étoit contenté de l'indiquer. Huygens en donna la mesure & les loix; il vir qu'elle est plus grande dans les cercles plus petits. Un corps mu circulairement tend toujours à s'échapper par la tangente (a) : dans les cercles d'un long rayon la courbure est dans un grand espace assez peu sensible, elle s'éloigne & differe infiniment peu de la ligne droite qui la touche, la tendance mesurée par cet écart ne peut être que légere; dans les petits cercles, la courbure en moins d'espace est plus marquée, elle s'écarte plus promptement de la tangente; l'effort qui tend à y porter le corps est donc plus grand. En même tems cette force centrifuge est d'autant plus confidérable que les corps circulans ont plus de vîtesse (b); nous l'avons dit, un corps qui marche avec plus de vîtesse est capable de plus d'effort, est revêtu de plus de force (c): telles sont les loix de la force centrifuge. Mais ce que ces méditations valurent à Huygens & à l'astronomie,



<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astronomie moderne, Suprà , p. 185.

<sup>(</sup>b) Hugenii Opera , p. 188. (c) Supra , p. 67.

c'est la découverte d'une nouvelle, d'une seconde force essentielle au mouvement circulaire, la force centrale ou centripete. Le mécanisme de Descartes par la force centrisuge étoit destructeur; des choses qui tendent à se séparer, & qui cependant subsistent ensemble, sont retenues par un lien; Huygens découvrit ce lien qui assujettit un corps dans la voie courbe d'un cercle; c'est la force qui tend au centre, force qui est toujours & précisément égale à la force centrifuge. Quand vous lancez & faites tourner une pierre attachée à un fil, la pierre tire & tend le fil, vous sentez l'effort qu'elle fait pour s'échapper, c'est l'esset de la force centrisuge. Mais le fil retient la pierre. il emploie donc un effort pour l'arrêter, un effort contraire à celui qui tend à l'éloigner; cet effort c'est la force centripete. qui est dirigée vers la main où est le centre du mouvement & du cercle décrit. Cet effort est précisément égal à celui de la force centrifuge: s'il étoit plus grand, le fil deviendroit lâche, & la pierre finiroit par tomber sur la main; s'il étoit plus foible, le fil romproit, comme on l'éprouve, lorsqu'on attache un poids trop fort à un fil de foie ou à un cheveu : mais le fil est tendu, il ne rompt pas, les deux efforts sont égaux; les deux forces opposées, dont l'une tend sans cesse à éloigner le corps du centre, & l'autre fans cesse à l'y ramener. se balancent & se détruisent. C'est par cette égalité & par cette compensation que le corps est forcé de décrire un cercle; il ne peut ni s'approcher, ni s'écarter du centre, & il consume sa vîtesse dans la route circulaire qui lui conserve toujours la même distance. tun in

# §. X X I I.

Les loix de la chûte des graves, découvertes par Galilée, fournirent une mesure des vîtesses dont nous croirions volon-



tiers que Huygens est l'inventeur. Les corps tombent, & dans leur descente reçoivent continuellement des augmentations de vîtesse. Toutes les vîtesses possibles peuvent donc être acquises en partant d'une hauteur suffisante. Les degrés différens peuvent donc être estimés, mesurés par des hauteurs relatives. Si un corps tombé rencontre un obstacle, un plan horizontal qui l'arrête, il n'y aura plus d'accélération, puisqu'il ne tombe plus, mais la vîtesse acquise ne peut pas être perdue, il roulera uniformément sur ce plan, avec la vîtesse qu'il tient de la hauteur de sa chûte. Huygens s'étant démontré que pour qu'un corps décrivît un cercle, il n'y avoit qu'un certain degré de vîtesse qui pût rendre la force centrifuge égale à la force centripete, chercha de quelle hauteur le corps devoit tomber. il trouva que cette hauteur devoit être égale à la moitié du rayon du cercle qu'on vouloit lui faire décrire (a). Toutes ces vérités de théorie que nous présentons sont des faits amasses pour l'explication des phénomènes célestes. Depuis Huygens, on a pu voir qu'il faut deux forces pour décrire un cercle; avec deux forces nous n'avons plus besoin de cieux solides, ni de rainures pratiquées, pour y faire rouler les planetes; nous pouvons ne nous plus étonner de les voir suspendues dans le vague de l'air & des cieux, sans que leur poids les précipite. Cela n'est pas plus singulier qu'un corps qui repose attaché à un fil; si son poids le sollicite à descendre, la résistance du fil le retient; le repos résulte de deux efforts contraires; la conservation des distances des planetes a le même principe. Cependant Huygens ne paroît pas avoir fait cette application que nous offrons ici par anticipation à nos lecteurs. Ce fut l'ouvrage de Newton, comme on le verra dans le livre suivant.

<sup>(</sup>a) Hugenii Opera, p. 189.

Huygens ne considéra la force centrisuge que dans les corps qui circulent retenus par des sils; il appeloit sorce centrale la résistance du sil. La verité mathématique se montra isolée, il oublia la physique céleste: il ne considéra que le théorême de géométrie, & il ne vit point le principe de la nature.

#### S. XXIII.

TANDIS que Huygens se bornoit à un théorême de géométrie, Hook en Angleterre avoit des vues physiques & profondes qui manquerent du secours de la géométrie. Hook fut un homme de génie (a); ce qui caractérise particulierement cette faculté si rare de l'esprit, c'est un regard étendu qui apperçoit au loin les découvertes possibles, qui voit ce qui manque, & ce qu'il faut chercher. Hook s'occupa de tout ce qui pouvoit faire marcher l'astronomie: il fut observateur, il remarqua les țaches de Jupiter & de Mars, & il soupçonna leur rotation, que D. Cassini a déterminée (b). On le verra tenter de mesurer la distance des étoiles à la terre (c). Il perfectionna l'optique, & son imagination s'enflammoit de l'idée des progrès qu'elle pouvoit faire. Il prétendit à l'application des lunettes aux quarts de cercles, mais dans son pays même il avoit été prévenu par son compatriote Gascoigne (d), & ni l'un ni l'autre n'avoient rien publié avant Picard & Auzout. Cependant la chaleur avec laquelle il défendit contre Hévélius cette application, qui se seroit elle-même défendue, pourroit faire penser qu'il y avoit quelque intérêt (e). Il proposa de faire mouvoir

aux recherches semblables de Flamsteed & de D. Cassini.

<sup>(</sup>a) Hook est l'inventeur du ressort spiral qui sett à régler les montres; invention aussi ingénieuse qu'utile. (Hist. des Math. T. II,

p. 465.
(b) Suprà, p. 320.
(c) Infrà, Liv. XIV. Nous les réunirons

<sup>(</sup>d) Suprà, p. 269.
(e) Réfictions on the first part of the Machina calestis, &c. of Hévélius, and.
1674.

le limbe des quarts de cercle par le moyen d'un rouage; les mouvemens, les pas presque insensibles de ce limbe seroient compres & mesurés sur un cadran (a). Il transportoit ainsi aux grands instrumens le mécanisme des micrometres, & cetta idée auroit pu être utile, si depuis l'on n'avoit pas appliqué le micrometre même à ces instrumens.

# S. XXIV.

Mais ce qui lui fait le plus d'honneur, ce sont ses idées sur le système du monde, & sur la cause cachée des mouvemens célestes (b). Le système que son génie s'étoit formé, les causes qu'il voyoit dans la nature sont établies sur trois principes très-simples. Le premier avoit été apperçu par Képler; Galilée & Descartes, qui les premiers ont médité sur le mouvement; c'est que les corps qui ont un mouvement simple continueroient à se mouvoir en ligne droite, si quelque force ne les en détournoit sans cesse, & ne les contraignoit à décrire un cercle, une ellipse, ou quelque courbe pla composée. On voit seulement dans cette exposition une généralité que n'avoient point les premiers apperçus de ce principe; c'est l'esset du progrès des lumieres. A mesure que les faits s'amassent, les principes s'étendent & se généralisent. Dans la pensée de Tycho, un corps retiré sans cesse de la ligne droite, n'auroit jamais décrit qu'un cercle; Képler l'auroit toujours vu suivre une ellipse; Hook plus avancé, vivant dans un siecle où les géometres considéroient une infinité de courbes ne restreignit

& par les révolutions de la vis qui faisoit mouvoir le limbe.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 46. Weidler, p. 534. Il pazoît qu'on avoit appliqué un mécanisme s'est servi dans l'observatoire de Greenwich. Cet astronôme donne toujours les distances qu'il a observées, & par les transversales,

<sup>(</sup>b) On dit que le chevalier Wren ent les mêmes idées que Hook sur la cause mécanique du mouvement des corps célestes, Hist. des Math. T. II, p. 468.

point au cercle & à l'ellipse les variétés & les phénomènes du mouvement composé, il entrevit sans doute qu'une courbe moins simple pouvoit naître de causes plus compliquées.

Le second principe est que tous les corps célestes, ont non seulement dans leur intérieur une attraction, une tendance de toutes les parties vers le centre, mais encore que cette tendance a lieu de corps à corps, & qu'ils s'attirent tous mutuellement, lorsqu'ils se rencontrent dans leur sphere d'activité. Cette idée, quant à l'attraction interne, étoit celle que Copernic avoit de la gravité; il a très-bien vu que cette gravité de toutes les parties vers le centre est la cause de la forme sphérique des corps célestes. Kepler reconnut l'attraction extérieure, il enseigne que cette attraction est réciproque, que les corps ont une sphere d'activité; il a osé dire qu'un caillou attiroit la terre, & que l'action de la terre s'étendoit jusqu'à la lune (a). Hook n'a donc rien vu de plus que ces deux grands hommes, mais il faut observer que ces principes sont ici purgés de toutes les absurdités dont la physique céleste étoit tachée au siecle de Kepler. Ces idées, en reparoissant dans le siecle de Hook, sortoient des lumieres naissantes, comme les substances qui ont été purifiées par le feu.

Hook montre par le troisieme principe que l'attraction est d'autant plus puissante que les corps sont plus voisins. Cette attraction diminuée par la distance, est précisément la vertu motrice de Kepler, laquelle, comme la lumiere, est affoiblie quand le corps est plus éloigné (b) On ne crée que rarement des idées nouvelles; il y a encore de la gloire à rappeler celles qui ont été proposées, & à les unir comme elles doivent l'être. D'ailleurs ces vérités ont été isolées pour Kepler & pour

Nnn

<sup>(</sup>a) Suprà, T. I, p. 342; & T. II, p. 44. (b) Suprà, p. 56.

Tome II.

Copernic; ils n'en ont point fait, ils n'ont pu en faire l'emploi. Hook donne ces principes simples comme universels, il les regarde comme la base d'un système général. Voilà selon nous, le pas qu'il a fait faire à la science, & dans lequel il semble avoir prévenu Newton.

#### §. X X V.

SI ces vérités générales appartiennent au génie, les expériences fines & directes qui les confirment lui appartiennent également. Hook voulut se faire un petit exemple des grands phénomènes; il tenta d'exécuter & de répéter dans sa chambre les mouvemens célestes. Il suspendit une boule à un long fil, Il la fit osciller comme un pendule; puis l'ayant frappée latéralement, il remarqua qu'au lieu de décrire un arc de cercle dans le plan vertical, comme elle faisoit auparavant, elle se mouvoit horizontalement, en décrivant une ellipse, ou une courbe à-peu-près semblable autour de la ligne verticale. Voilà le tableau du ciel, l'extrémité de cette ligne verticale est le centre autour duquel les planetes décrivent des orbes elliptiques. Hook fit plus, au moyen d'un second fil, il attacha une boule plus petite au fil de la premiere alors en repos dans la ligne verticale, il fit mouvoir la petite boule circulairement autour de cette ligne; cela fait, il mit la grande boule en mouvement, comme dans l'expérience précédente, mais ni l'une ni l'autre des deux boules ne décrivoit plus une ellipse : le point qui marchoit dans l'ellipse étoit un point moyen entre elles, & celui que les géometres appellent centre de gravité (a). In voit que ces deux boules unies sont la terre & la lune atta-



chées ensemble, & il résulte de cette expérience que ce n'est point la terre, mais le centre de pesanteur des deux planetes qui décrit une ellipse autour du soleil (a). Ces expériences sont aussi intéressantes qu'ingénieuses, elles jetoient un trait de lumiere sur la physique céleste. Mais on disoit à Hook, ce n'est pas encore là tout-à-fait la nature, vos boules tournent à-peu-près dans une ellipse, mais autour du centre de la courbe, & la nature a placé le soleil au foyer de l'ellipse où circulent les planetes, la terre au foyer de l'ellipse que suit la lune. Cette objection prouvoit que Kepler avoit enfin éclairé les esprits, & que ses idées avoient étendu leurs racines. Hook appercevoit bien que la gravité étant plus puissante, en raison de la proximité, devoit croître & décroître, suivant une certaine loi, il sentoit que la connoissance de cette loi seroit utile, il propofoit de la chercher. On lui demandoit à lui-même de déterminer quelle loi d'attraction forceroit un corps de décrire une ellipse autour d'un autre corps placé à l'un des foyers. Ici le voile retomboit sur la nature, on manquoit d'un organe pour l'interroger. Hook avoit le génie des vues & des expériences, mais l'instrument des progrès n'étoit pas dans sa main. Hook ne possédoit pas assez la géométrie, & la géométrie même n'étoit pas assez avancée. Ce n'est pas que tous les esprits ne sussent alors en mouvement; le génie des sciences inspiroit particulierement l'Angleterre. C'est le moment de sa gloire, & il faut

est celui autour duquel des poids sont en équilibre. Attachez deux poids aux extrémités d'une verge, si ces poids sont égaux, le point de l'équilibre, le centre de gravité sera dans le point du milieu. Si un des poids est plus pesant, le centre d'équilibre & de gravité sera plus près de ce poids, & en proportion de son excès de pesanteur.

(c) Histoire des Mathématiques, T. II, p. 466.

Nnnij

<sup>(</sup>a) On peut toujours dire que la terre même décrit l'ellipse autour du soleil; ear la terre étant environ soixante dix sois plus pesante que la lune, & leur distance mutuelle étant de soixante demi diametres terrestres, il en résulte, & des loix de la mécanique, que le centre commun de gravité est peu éloigné du centre, & dans le globe de la terre.

<sup>(</sup>b) Le centre de gravité ou de pesanteur

le dire, de sa gloire la plus haute, la profondeur des rect ches décele la profondeur des esprits! Les Anglois étoient lus la voie de la vérité, mais elle étoit encore éloignée, on avoir besoin de secours pour l'atteindre. Qui persectionnera la géometrie, il faut rendre l'instrument plus aigu, plus penetrant à Qui embrassera tous les faits isolés de l'univers, pour les appeler & les placer dans leur ordre, pour arriver au sommet de la chaîne qui les unit? Qui aura la vue de l'aigle que son vol éleve pour dominer les campagnes, & dont le regard perce les antres profonds? Ici la supériorité de l'esprit doit être aidée par le travail; il ne s'agit point de faire avancer la science d'un pas, il faut qu'elle en fasse à la fois une infinité. Tous ces pas exigeroient un grand nombre d'hommes associés pour un seul dessein, ayant le même zele & les mêmes vues, ce qui est difficile; ou ce qui est encore plus rare, un homme seul qui compensât le nombre par le génie, qui trouvât la durée de la vie, & les forces humaines suffisantes pour tout exécuter à lui seul. Un tel homme n'a pu être qu'un biensait unique de la nature; il a cependant été donné! On diroit que lassée de l'importunité des hommes pendant tant de siecles, de tant de secrets surpris depuis le renouvelement des sciences, la nature n'eût plus demandé qu'un interprète qui fût digne d'elle. Elle s'est enfin déterminée à répondre, à se dévoiler presque entiere, mais elle a produit & appelé Newton!





# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

#### LIVRE DOUZIEME.

De Newton.

S. PREMIER-

En parlant de Newton qui fut solitaire & modeste, qui ne chercha point à paroître, qui sit de grandes choses avec simplicité, il faut être simple comme lui, comme la nature qu'il a suivie. Cette simplicité qui le caractérise est la grandeur que son écrivain doit emprunter de lui. Une nouvelle astronomie va naître avec Newton, c'est l'astronomie physique, la science des causes d'où résultent les essets qui ont occupé les hommes pendant tant de siecles. Ce n'est pas que l'astronomie n'ait toujours été physique; la physique est la science de la nature, & tout ce qui existe, tout ce qui compose l'univers sensible, est compris dans cette vaste dénomination. Mais les notions générales ne se sont etablies que par degrés; on a commencé

par tour circonscrire pour pouvoir tout embrasser en détail & par des divisions. Les sciences furent d'abord toutes isolées. elles se rapprocherent peu à peu, à mesure qu'on approcha du centre unique où leurs rayons viennent aboutir. Ce qui nous entoure nous paroît plus intéressant par cette proximité, ce qui est près de nous nous femble plus grand; on avoit placé la terre au centre des mouvemens, on plaça dans son sein le siège de la nature. L'astronomie étoit l'étude des phénomènes éloignés; la physique étoit celle des effets qui s'operent autour de nous, dans notre atmosphère: la connoissance des élémens, des météores, voilà ce qu'étoit alors la nature & la physique circonscrite & bornée. Les loix du mouvement des corps célestes, indiquées par Képler, sont cependant des loix de la nature, comme celle de la chûte des graves, apperçue par Galilée, comme la pesanteur de l'air découverte par Torricelli. Képler, né avec un génie vaste, avec un esprit porté aux comparaisons & aux rapports, fut le premier qui eut l'idée d'un tout, & qui ofa lier la nature terrestre à la nature céleste. Mais s'il a su concevoir une union & une dépendance générale de tous les êtres, il ne connut point les loix de cette dépendance; les causes imaginées par lui renferment plus d'erreurs que de vérités. Descarres reprit cette grande idée ; il construisit le monde avec des élémens semblables, un même fluide fait tomber les graves & circuler les planetes; la nature étoit une dans ses méditations, & il la développa toute entire par un mécanisme unique & simple. Mais ce mécanisme étoit une erreur; une science n'existe que par des vérités. La jonction de la nature terrestre & de sa nature sointaine ne pouvoit être effectuée qu'en rapprochant leurs phénomènes, & en démontrant qu'ils étoient identiques, opérés par les mêmes causes & suivant les mêmes loix. C'est ce que nous devons à

Newton; venu plus tard & lorsque ces idées avoient acquis de la maturité, doué d'un esprit plus sage, & sur-tout d'un génie plus puissant, s'il n'eut pas la premiere idée de l'astronomie physique, il en posa les sondemens, & cette science nouvelle sortit de ses mains. L'histoire des opinions des hommes n'est souvent qu'une longue suite d'erreurs, où la vérité peut paroître noyée; on doit être incertain de son choix & embarrasse de sa soi. Le génie de Newton a débrouillé ce chaos, il a séparé la lumiere des tenebres: les vraies connoissances de son tems sont concentrées, ce qu'on dût croire alors est contenu dans son ouvrage; & ce livre immortel renserme presque tout ce qui constitue la soi astronomique.

Newton naquit le 25 Décembre 1642 à Volstrope dans la province de Lincoln; il sortit d'une samille noble qui devoit tenir de lui son illustration. Nous ne parlerons point de ses études, il sembloit plutôt inventer qu'étudier : il parcourut les élémens d'Euclide, l'énoncé des théorêmes les lui saisoit découvrir; & il passa à la géométrie de Descartes, où il trouva le langage d'un grand homme, & des idées proportionnées à sa sorce. Newton étoit cependant encore jeune, si Newton l'a jamais été! On ne connoît de lui ni méprises, ni essais : aussi M. de Fontenelle lui applique-t-il une pensée des anciens sur le sleuve majestueux qui séconde l'Egypte, & dont la source a été long-tems inconnue; il n'a pas été permis aux hommes de voir le Nil soible & naissant (a).

# §. I I.

NEVTON connut son génie en lisant Descartes; il entra aussi-tôt dans la carrière de la haute géométrie, il marcha de

<sup>(</sup>a) Fontenelle, Elege de Newton,

lui-même, & tous les pas furent des découvertes. Ces découvertes étoient des méthodes géométriques ou inventées, ou perfectionnées; elles auroient suffi à la réputation d'un autre, elles n'étoient que les commencemens de Newton. On peut dire que les travaux, les inventions qui en ont fait un grand géometre, n'étoient que les essais de sa jeunesse; son âge le rendoit timide, il ne se pressoit point de rien publier, il laissoit mûrir ses idées & travailloit lentement, comme quand on édifie pour les fiecles. Mais cette géométrie dont il s'étoit rendu maître, & qu'il possédoit dans son étendue, reçut de lui une nouvelle forme; elle devint entre ses mains un inftrument plus subtil, plus propre aux recherches profondes par l'invention du calcul des fluxions. La nature se développe par des accroissemens infensibles; elle a ses élémens, ses petits pas qui suivent les mêmes loix que les grands; toujours la même dans sa source humble & chétive & dans sa grandeur impofante. L'art de Newton fut d'aller la surprendre dans ses commencemens, & dans un état de foiblesse qui est en proportion avec la nôtre. L'esprit de sa méthode est de considérer tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution, l'étendue & le mouvement, de décomposer les choses dans leurs élémens, d'observer leurs variations infiniment petites, de saisir les propriétés, les loix conservées dans cès petites variations, pour les appliquer à l'étendue & au mouvement sensibles, qui existent par les mêmes loix & par les mêmes principes. Cette invention a fait une révolution dans les sciences exactes. comme l'application des lunettes aux instrumens & l'invention du micrometre en ont fait une dans les sciences pratiques; ce sont autant d'organes dont l'homme a été doué pour pénétrer dans la connoissance des causes. Le calcul des fluxions, ou le calcul différentiel, est une espece de micrometre dont l'esprit se sert

pour voir d'une maniere plus intime & plus sûre les rapports des choses; comme au moyen de l'instrument mécanique tourné vers le ciel, l'œil suit l'étendue dans ses détails pour acquérir avec exactitude la mesure des grands espaces & la durée des révolutions.

#### S. III.

CETTE découverte, qui sera utile à toutes les générations par les découvertes dont elle sera le moyen, a été infiniment utile à Newton lui-même, c'est par elle qu'il s'est élevé, & qu'il a marché dans la carriere qu'il a parcourue. Nous suivrons ses méditations, qui fondent également sa gloire & celle de l'esprit humain; nous allons présenter ses idées enchaînées. Mais nous n'avons pas la présomption de croire avoir saiss la chaîne que Newton a suivie; cette chaîne tient à la nature de son génie, il faudroit être lui-même pour la dévoiler : celle que nous proposons n'est que pour unir les vérités, & pour en faciliter l'intelligence à nos lecteurs.

Ce fut, dit-on, en 1666, c'est-à-dire, à l'âge de vingtquatre ans que retiré de Cambridge à la campagne dans un tems de contagion, Newton commença ses recherches sur la cause de la pesanteur (a); des corps qu'il vit tomber attirerent ses regards, & sixerent ses idées sur ce phénomène trop samilier pour être admiré du vulgaire, mais encore incompréhensible pour les philosophes. Dès qu'il y a mouvement, il existe une force qui le produit; Newton pensa que cette sorce n'étoit pas bornée à la surface du globe: la pesanteur agit dans la prosondeur des goussires de la terre & sur les montagnes les plus élevées, elle s'étend même dans l'atmosphere d'où elle précipite les vapeurs amassées, qui tombent par leur poids sous la

<sup>(</sup>a) Préface des Elémens de la Philosophie de Newton par Pemberton.

Tome II.

Ooo

rappeloit celle que Képler avoit assignée aux planetes, & qui naissoit d'une seconde loi de la nature : mais ce corps, dans sa trajectoire autour de la terre, obéissoit à deux forces, l'une accélératrice, celle de la pesanteur, l'autre uniforme. Newton s'éleva encore en généralisant le problême, il le tira de notre sphere étroite pour l'étendre à tout l'univers. Il s'agit ici de la destinée du monde; ce sont les principes qui le meuvent, qui le conservent, ce sont les loix de son existence qui vont sortir des grandes pensées de Newton. Hook, en admettant l'idée d'une attraction des globes les uns vers les autres, avoit conçu que cette attraction devoit suivre une certaine loi, & demandoit qu'on la cherchât. Lorsqu'il imitoit les mouvemens célestes, lorsque ses petites boules attachées à des fils, décrivoient des ellipses, on demandoit quelle loi d'attraction feroit décrire ainsi des ellipses autour d'un corps placé au foyer; & tandis que ces questions s'agitoient parmi les favans; tandis que le besoin de connoissances nouvelles & élevées se faisoit sentir de toutes parts, Newton, qui a toujours retenu ses pensées pour les mûrir, qui a toujours asservi le génie à la méditation, Newton seul & en silence avoit peut-être interrogé la nature, & déjà reçu ses réponses.

# §. V.

EN nous rappelant les principes établis avant Newton, nous verrons avec lui que tout mouvement circulaire, ou en général tout mouvement curviligne est un mouvement composé. Une seule force ne peut saire décrire qu'une ligne droite (a); il faut une, ou plusieurs autres forces, pour retirer sans cesse le corps de cette ligne droite, & le faire marcher dans une courbe,

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 46.

qui n'est qu'une route composée de routes continuellement changées, & parcourue en vertu d'un mouvement résultant & composé de plusieurs. Les planetes, dans leurs révolutions, décrivent des aires proportionnelles au tems, & Newton avoit trouvé que ce phénomène auroit lieu toutes les fois que les corps circulans seroient soumis à une force dirigée à un point fixe : cette force étoit donc nécessairement une des forces qui produisent le mouvement des planetes, puisqu'elles décrivent toujours des aires proportionnelles au tems. Le problème résolu par Newton lui avoit enseigné qu'une orbite, qu'une ellipse pouvoit être décrite par une force dirigée au centre, combinée avec une autre force uniforme. Mais les planetes se meuvent d'un mouvement inégal, tantôt avec plus, tantôt avec moins de vîtesse : cette inégalité ne peut naître de la force uniforme, elle appartient indubitablement à la force centrale; cette force est donc variable. Newton dût arriver bientôt à cette conclusion; Képler y étoit arrivé lui-même, sa vertu motrice du soleil diminue lorsque la distance augmente: mais il avoit manqué la loi, & les pôles amis & ennemis, les explications. physiques dont il avoit accompagné cette vérité, auroient pu repousser Newton, plus éclairé par le tems & surtout par sa haute supériorité, si Newton ne s'y étoit pas élevé de luimême; il se servit des idées acquises, mais il les pesa dans sa balance.

Newton, instruit que deux forces, l'une constante & uniforme, dans une direction quelconque, l'autre variable & dirigée à un centre, pouvoient faire décrire une ellipse, n'avoit plus que la loi de ces variations à chercher; c'étoit l'affaire de la géométrie, mais d'une géométrie qu'il avoit rendue propre à ces recherches profondes, & dont alors il avoit seul la possession. Cette géométrie n'étoit point effrayée de la

grandeur des orbes, de la variabilité des vîtesses, de l'énormité des forces nécessaires pour transporter les masses pesantes des globes célestes. Newton a créé la science qu'on a depuis nommée dynamique, c'est-à-dire, celle qui a pour objet les corps en mouvement; elle ne considere que la force manifestée par ses effets, les espaces parcourus & les tems employés: peu importe à la science que les forces soient foibles ou puissantes, elle peut en considérer un grand nombre à la fois sous une expression abstraite & générale; avec la même facilité elle donne des loix, elle prescrit des routes aux mondes mouvans, ou à des parcelles de ces mondes, lancées par les forces humaines, & précipitées par leur pesanteur. Ces méthodes de Newton ont le caractère de son génie, elles sont universelles, elles sont grandes comme la nature qui comprend tout, & devant qui tout est égal! Pour elle & pour Newton, les planetes qui durent dans les fiecles, la bombe qui s'éleve pour retomber aussi-tôt, les fardeaux qui roulent sur une pente, ne sont que des corps femblables, mus par les mêmes loix dans un espace ou moins etendu, ou plus vaste.

# §. V I.

C'est à cette géométrie également admirable & nouvelle que Newton demanda la loi des augmentations & des diminutions de la force dirigée au centre; & la science répondit que cette force étoit en esset plus petite à une distance plus grande, comme Képler l'avoit annoncé, & que ces décroissemens suivoient la raison du quarré de la distance, au lieu de la raison des simples distances que Képler avoit assignée. Képler n'eut point les secours que Newton s'est procurés, mais nous avons déjà remarqué, à l'honneur du philosophe Anglois, que si Képler avoit eu son génie, il auroit au moins soupçonné la

vraie loi (a). Le mécanisme de l'univers, le principe fondamental des mouvemens périodiques est dévoilé: pour que les astres marchent dans des ellipses autour d'un astre plus grand placé au foyer, il faut qu'ils soient mus par une force uniforme, combinée avec une force dirigée à ce foyer; force variable & décroissante, en raison de l'augmentation du quarré de la distance. Ce n'est pas une conjecture heureuse, un apperçu philosophique, qui prouve l'étendue du coup d'œil & la justesse du tact, c'est une vérité saisse & démontrée; ce coup d'œil & ce tact ont pu conduire le philosophe, mais le géometre a assis cette vérité sur la certitude mathématique. Ce sont donc des forces de cette espece qui font mouvoir les planetes autour du Soleil, les satellites de Jupiter & de Saturne autour de leurs planeces, & la Lune autour de la Terre (b). Newton considérant la premiere de ces forces, celle qui se conserve toujours, & qui, si elle existoit seule, pousseroit les corps dans une ligne droite, la regarde comme une force une fois imprimée, & qui subsiste sans s'asfoiblir, parce qu'elle n'éprouve point de résistance & qu'il n'y a point de raison de destruction; elle naît d'une impulsion primitive donnée à l'astre au moment où il a commencé à se mouvoir : l'autre dirigée au centre, est une tendance, une sorte d'attraction, peut-être semblable à

(a) Histoire de l'Astron. mod., Tom. II,

termédiaire, elle parcourt la diagonale AB ( fuprà T. I, p. 327, & T. II, p. 80), & la planete tombe réellement vers S de tout l'espace AE: transportée en B, elle est encore animée par les deux mêmes forces qui tendent à lui faire décrire BG & BH, la force uniforme dans le prolongement de AB, & la force vers S dans la ligne BS, la planete décrit la nouvelle diagonale BC, ensuite la diagonale CD, &c.; ainsi la route, continuellement changée, prend une courbure & devient une orbite fermée qui enveloppe le point S.

<sup>(</sup>b) Soit (fig. 24) S le soleil, soit une planete en A, poussée par une force constante & uniforme, qui dans un petit tems, dans une minute, pourroit lui faire parcourir l'espace ou la ligne AF, & la planete attirée en même tems vers le soleil S, par une force capable de faire parcourir l'espace AE, dans le même tems d'une minute; comme la planete ne peut suivre à la fois les deux directions, son mouvement se compose des deux mouvemens reçus, elle suit une direction in-

celle que l'aimant exerce sur le fer. Rien n'est plus admirable que ce mécanisme, c'est par cette combinaison des forces que tout se meut, tout change, & cependant tout se conserve! La nature n'est que mélange & tempéramens; deux principes destructeurs l'un par l'autre enchaînés, sont unis pour des esfets durables, l'alliance de ces principes maintient la société des corps célestes! Si la force d'impulsion pouvoit prévaloir, les corps s'échapperoient comme la pierre lancée par la fronde, ils se sépareroient pour ne jamais se revoir; si au contraire la force d'attraction agissoit seule, le corps central attireroit toujours de plus en plus tous les autres, il finiroit par les réunir à lui, la Lune tomberoit sur la Terre, les satellites sur Jupiter & Saturne, toutes les planetes sur le Soleil; ces globes, qui, comme autant d'individus, peuplent les espaces, les animent de leurs mouvemens, entassés les uns sur les autres, ne composeroient plus qu'une masse informe, immobile; & l'univers seroit sans ordre, sans beauté & sans vie!

# 6. VII.

Une question importante naissoit de cette découverte; la force émanée de la terre, & qui retient la lune dans son orbite, est elle la même que la pesanteur qui fait tomber les corps vers le centre du globe? Il étoit naturel de le croire, l'analogie portoit à cette conclusion; la nature n'emploie point deux causes pour des essets semblables. Mais la géométrie est plus difficile & plus stricte que la philosophie; l'analogie, les vraisemblances ne la satisfont pas: elle a ses méthodes, qui sont ses instrumens, & qu'elle applique aux choses pour les connoître; tout ce qu'ils n'atteignent pas reste dans un état d'incertitude, mais aussi ce qui subsiste après l'examen est la vérité rigoureuse. Il falloit démontrer par une preuve de fait,

par des phénomènes comparés, que l'attraction de la terre, connue à sa surface sous le nom de pésanteur, alloit saisir la lune, malgré la distance, & la faire mouvoir par les mêmes loix qui précipitent les graves autour de nous.

La lune à chaque instant décrit un petit arc sur son orbite, & si, dans les forces unies pour le faire décrire, on considére à part la force qui tend au centre de notre globe, on verra que dans cet instant la lune est téellement tombée vers la terre d'une petite quantité (a). Cette quantité est calculable par la géométrie (b), & on trouve que dans le tems d'une minute la lune tombe de quinze pieds. La lune, lorsqu'elle est dans sa distance moyenne, entre la plus petité & la plus grande, est éloignée du centre de la terre de soixante de nos demi-diametres terrestres; elle est soixante sois plus ésoignée que les corps qui tombent à la surface, & qui ne sont séparés du centre que par le rayon ou par un demi-diametre de la terre. La pesanteur, l'attraction décroissant suivant la loi imposée par Newton, & comme le quarré de la distance augmente, doit être trois mille six cens sois plus soible à la distance de la lune; & puisque les effets sont proportionnes à leurs causes & aux forces qui les produisent, la lune transportée à la surface de la terre, y tomberoit trois mille six cens sois plus vîte,

(a) Suprà, note du §. VI, p. 479.

Tome II.

la pelanteur pour la faire mouvoir. Quand Hook écrivit à Newton (suprà, p. 475), Picard venoit de déterminer la longueur exacte du degré, Newton reprit ses recherches, employa cette mesure précise, & trouva l'accord qu'il avoit soupçonné. Halley se joignit à Hook pour l'engager à suivre ses méditations importantes, & c'est à leurs sollicitations que l'on doit la production de l'immortel ouvrage des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, & le vrai système du monde.

M. de la Lande, Astron. art. 3381.

<sup>(</sup>b) Il faut seulement connoîtte l'étendue de l'orbite de la lune, qui dépend'de sa distance : sa distance est comparée au rayon de notre globe; il falloit donc avoir mesuré la terre. Au tems de ses premieres recherches, Newton ne connoissoit que l'estime des pilotes, qui donnoient au degré soixante milles d'Angleterre (au lieu de soixante, neus milles qu'il contient réellement), il ne trouva point l'accord qu'il eherchoit entre la chûte de la lune & celle des corps graves, il crut qu'il falloit encore quelqu'autre force, outre

ou parcourroit trois mille six cens sois plus d'espace dans le même tems, c'est - à - dire, trois mille six cens fois quinze pieds par minute. Or Riccioli, Huygens ont reconnu par l'expérience qu'un corps tombant parcourt quinze pieds dans la premiere seconde du tems de sa chûte; & suivant la loi découverte par Galilée, cette chûte s'accélere, de maniere que les espaces parcourus sont comme les quarés des tems. Un corps qui tombe de quinze pieds dans une seconde, tomberoit en conséquence de quatre fois quinze pieds en deux secondes, de neuf fois en trois secondes, & enfin de trois mille six cens fois quinze pieds. en soixante secondes, ou en une minute. La lune transportée à la surface de la terre, & y tombant en vertu de la même cause qui la fait tomber dans son orbite, mais de cette cause augmentée à raison de la proximité du centre, tomberoit doncvers ce centre comme tous les autres corps, & suivant les, mêmes loix; l'identité des effets & des loix prouve l'identité des causes. On pourroit être tenté d'objecter que la force, qui fait mouvoir la lune, est une force variable en raison du quarré des distances, & que la pesanteur semble être constante à la surface de la terre, quelles que soient les hauteurs d'où les corps sont précipités; c'est de cette constance, & d'une même action sans cesse répétée, que Galilée a tiré la loi de la chûte des graves (a). Mais quelles font ces hauteurs d'où l'on a vu tomber les corps? Des tours élevées par la main de l'homme, & dont l'élévation est aussi bornée que ses moyens; ses ouvrages sont toujours petits comme lui : il n'y a pas assez de champ pour la nature, ses variations ne se développent & ne se dévoilent que dans plus d'espace ou plus de tems. Il faudroit, pour décider cette question par des expériences terrestres.

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 81.

nous élever à une grande hauteur dans l'atmosphere, ou hors de cette atmosphere. Mais qu'avons-nous besoin de nous y transporter, puisque la lune existe au terme où nous ne pouvons atteindre, puisqu'elle y est placée pour être interrogée & pour nous répondre; elle tombe comme les corps que nous y porterions. La force qui fait mouvoir la lune, & qui à chaque minute la fait descendre de quinze pieds, n'est que la pesanteur diminuée à cause de l'éloignement, & suivant la loi assignée par Newton. Le calcul, qui doit tout vérisser, démontre que ces diminutions ne peuvent devenir sensibles dans les petites distances dont nous sommes les maîtres; cette loi est celle qui est nécessaire pour faire décrire une ellipse que la lune décrit en esset. Ainsi Newton, après avoir trouvé par la géométrie, qu'un corps, décrivant une ellipse autour d'un autre corps placé au point du foyer, est mu par une force qui tend à ce point, & qui varie en raison du quarré des distances, a montré par l'exemple & par les phénomènes de la lune, que cette planete obéit à une force, variable suivant cette raison, & semblable à celle qui fait tomber les corps vers la surface de la terre. C'est ici que la nature céleste est réellement enchaînée, assimilée à la nature terrestre; il n'y a point de corps lancés par nous dans l'air, qui ne commencent une orbite autour de la terre; orbite bientôt interrompue, parce que la force projectile est trop petite, & que la pesanteur plus active réunit bientôt ces corps à la grande masse : il leur arrive ce qui arriveroit à la lune, si la force d'impulsion étoit incessamment diminuée par quelque résistance, la lune siniroit comme eux par tomber sur la terre, où elle resteroit attachée.

#### . §. VIII.

La force de la terre, qui maîtrise & conduit la lune, Ppp ij de la puissance? La philosophie éclairée ne se prête qu'avec réserve à l'analogie souvent trompeuse; il faut du moins tirer cetre conclusion d'une considération plus générale & plus vraie. Les globes célestes, dont nous pouvons juger par le nôtre, sont composés de matiere; nous voyons que notre globe renferme des corps de différente espece, les uns plus compactes & plus durs, les autres moins serrés dans leurs parties & plus faciles à diviser : ceux-ci pesent moins, ceux-là pesent plus, & à vîtesse égale, sont capables d'un effort plus grand; s'ils pesent plus, c'est que sous un volume semblable, les corps plus serrés, plus compactes, contiennent plus de matiere; & s'ils font capables de plus d'effort, c'est que cet effort est proportionné à la quantité de matiere & à leur masse plus ou moins solide. Les globes des planetes sont dans les espaces de l'univers ce que sont les substances, les minéraux semés dans les couches de la terre; ces globes sont inégalement serrés & compactes, ils sont formés de quantités différentes de matiere, & en conféquence ils font capables de plus d'effort : de là naît la notion complette de la force centrale ou attractive; & la raison de la différence des forces qui résident dans les corps célestes; c'est que leurs forces respectives sont proportionnelles à la quantité de matiere, ou à la masse de ces corps.

## §. X I.

CETTE conclusion est d'autant plus légitime, que nous retrouvons sur la terre l'attraction que les phénomènes célestes ont révélé. Nous ne parlons pas des attractions magnétiques & électriques, le ser aimanté, les corps frottés attirent les petits corps voisins; mais par des loix particulieres & qui semblent dissérentes des loix de la gravité. Cette attraction, propre à certain corps, est du moins un exemple de celle qui leur

leur appartient à tous. Mais l'attraction réciproque de toutes les parties de la matiere se manifeste encore dans un grand nombre de phénomènes. Les fluides répandus par gouttes sur un plan horizontal se forment en petits globules hémisphériques; ce phénomène n'a lieu que parce que leurs molécules exercent une attraction réciproque, & ne peuvent parvenir à l'équilibre & au repos que sous une forme où tous les efforts soient balancés. Les liqueurs, dans les petits tuyaux que l'on nomme capillaires, s'élevent au-dessus de leur niveau, & la raison ne peut trouver d'autre cause de cet effet, sinon que les parois du tube attirent la liqueur, & lui prêtent une force particuliere pour s'élever & pour se soutenir. En observant attentivement l'eau contenue dans un verre, on voit que la surface est un peu concave, l'eau est moins haute au milieu que près des bords, parce que ces bords l'attirent & l'élevent; leur attraction surpasse celle des molécules de l'eau : si dans le même verre on substitue du mercure, qui est infiniment plus pesant que l'eau, & plus capable d'attirer que le verre, les phénomènes sont opposés; la surface prend une figure convexe, le mercure est moins élevé près des bords, parce que toutes les molécules refluent du côté où l'attraction est plus puissante, & le milieu s'éleve. Les affinités chimiques ne sont que des attractions; les dissolutions, les précipitations, les coagulations présentent partout des phénomènes analogues. Une substance n'est dissoure dans une liqueur où elle reste suspendue en parties invisibles, que parce que les molécules fluides attirent ces parties, les fixent près d'elles, & l'emportent sur l'action de la pesanteur qui tend à les précipiter. Mais si l'on introduit dans cette dissolution une nouvelle substance qui ait plus d'analogie avec les molécules du fluide, c'est-àdire, si ces molécules & celles de la substance ont une attrac-

Tome II. Qqq

tion mutuelle & combinée, plus forte que celle qui formoit le premier lien, la substance retenue se sépare de la liqueur, qui s'empare de la substance nouvelle qu'on lui présente; celle-la se précipite au fond du vase, celle-ci disparoît par l'union intime des parties, & se confond dans la liqueur. Ces molécules exercent donc à de très-petites distances, à des distances proportionnées à leur foible masse, une attraction semblable à celle que les globes célestes exercent dans les espaces de l'univers à des distances énormes. La grosseur de ces molécules, leurs figures, qui peuvent se toucher en peu ou en beaucoup de points, diversifient toutes ces attractions. La mobilité des fluides fait supposer que leurs parties, toujours prêtes à glisser les unes sur les autres, sont plus séparées par cette raison de figure, ont moins d'adhérence, à cause de la matiere du seu interposée & mêlée dans tous leurs interstices. Cependant en uniffant deux liqueurs, telles que l'huile de tartre & l'huile de vitriol, leur composé produit tout-à-coup une masse solide & coagulée, parce que sans doute les molécules plus fines de l'une remplissent les intervalles des molécules plus grossieres de l'autre : la proximité permet une attraction plus forte, & l'adhérence forme la solidité; cette adhérence augmentée produit la duteté. La cohésion des parties d'un corps, c'est-à-dire, la résistance qu'elles opposent à leur division, étoit un mystere inconcevable pour les anciens. On conçoit bien que la matiere peut avoir des parties primitives & indivisibles; nos divisions manuelles & humaines ne parviennent jamais à ses parties insenfibles, nous n'en avons pas la prétention. Mais les corps ne sont évidemment qu'une aggrégation de molécules palpables placées les unes près des autres; quelle est la force qui les serre, qui les retient, qui résiste souvent à nos efforts & aux agens les plus puissans? Newton a porté la lumiere de son génie dans

ces mysteres: cette force est celle de l'attraction, elle augmente lorsque les molécules se touchent & s'unissent par plus de points; & comme cette force est d'autant plus grande que la distance est plus perite, ces molécules peuvent être serrées au point de produire une force presque infinie, & capable de briser tous les efforts de nos moyens. Nous avons un exemple de cette augmentation graduelle & successive de la cohésion, en vertu d'une application plus immédiate : deux pierres posées l'une sur l'autre, peuvent être facilement séparées; mais si ces pierres sont des marbres dont on ait parfaitement poli les surfaces, afin de faire disparoître les inégalités qui empêchent l'application exacte, il faudra une certaine force pour les séparer: Cependant le poli laisse des inégalités imperceptibles à l'œil; qui établissent encore une distance entre les points des surfaces, la jonction n'est pas aussi intime qu'elle peut l'être; il faut enduire ces surfaces d'une liqueur, telle que l'huile, tous les pores, tous les vides seront remplis, du moins autant qu'il nous est permis d'y prétendre, & les marbres adhéreront si fortement, qu'il faudra une force beaucoup plus grande pour les séparer. Le succès de nos moyens peut nous faire estimer l'esficacité des moyens de la nature. Quand elle a composé les corps pour la durée, elle a su comment il falloit approcher & unir leurs parties; & par la force nécessaire pour détruire notre ouvrage, nous pouvons juger de celle qu'elle produit pour l'opposer à la destruction des siens. Les phénomènes différens de la chimie, & sur-tout cette force de la cohésion, prouvent que l'attraction d'une molécule est très-grande à raison de la proximité; & comme la cohésion existe plus ou moins dans tous les corps, Newton a conclu que la gravité étoit universelle dans toutes les parties de la matiere.

Mais une expérience décisive & récente donne encore une preuve plus sensible, & par conséquent plus démonstrative du pouvoir attractif de la matiere (a). Si l'on met en équilibre une balance portant à l'un de ses bras un morceau de glace, taillé en rond, de deux pouces & demi de diametre, suspendu dans une position horizontale; si l'on fait ensuite descendre cette glace jusqu'à ce qu'elle rouche la surface du mercuré placé au-dessous dans un vase, il faudra ajouter dans le bassin qui fait équilibre neuf gros dix-huit grains, pour que la glace le détache du mercure, & pour vaincre l'adhésion qui résulte du contact. Ce n'est point la pression de l'air sur la glace qui produit l'adhésion, l'effet est le même sous une machine pneumatique d'où l'on a chasse l'air, & où on a fait le vide le plus parfait. Cette belle expérience est une des plus curieules que l'on ait faites depuis long-tems, elle est due à M. de Morveau, avocat général du Parlement de Dijon; elle prouve non seulement le pouvoir attractif de la matiere en général, mais encore elle en donne la mesure, en montrant que dans le contact le mercure agit avec une force équivalente à neuf gros dix-huit grains; le contact n'est ici qu'une grande proximité: & lorique ce contact est aussi parfait que la nature peut l'exécuter dans la composition des corps, lorsque la distance est peut-être encore un million de fois plus petite, on doit juger de l'adhésion produite par cette force.

#### S. X I I.

IL s'ensuit que l'attraction est une force non seulement propre

<sup>(</sup>a) M. de Morveau, Elémens de M. Macquet, Dic. de chim. art. pelanchimie.

aux corps célestes, mais à toutes leurs parties; chaque portion de matiere, quelque petite qu'elle soit, en est revêtue; & l'attraction d'un corps est la force résultante des attractions particulieres de chacune de ses parties. Ces vues profondes conduisirent Newton à un problème dont la solution étoit nécessaire: il avoit vu que les planetes qui décrivent des ellipses autour du soleil, les satellites autour de leurs planetes principales, ont une tendance vers le centre ou du soleil, ou de ces planetes, sont attirées vers ce point. Mais le point sans étendue est un être idéal & métaphysique, il ne peut être revêtu d'aucune force; & la tendance vers ce point, qui peut être admise lorsqu'elle est considérée mathématiquement, ne seroit plus qu'une absurdité en physique, si la géométrie ne rendoit pas compte de cette direction. Newton chercha quelle seroit l'action d'un globe sphérique sur un corps extérieur, en supposant que toutes les molécules dont ce globe est composé, attirassent le corps & elles-mêmes, en raison de leur petite masse, & inversement comme le quarré de leur distance. Ce problême difficile eût effrayé les anciens géometres, ils n'auroient jamais conçu que l'esprit humain pût s'y élever. En esset la pensée apperçoit dans chaque corps un nombre infini de petites parties, & leurs distances, tant entr'elles qu'à l'égard du corps attiré, sont toutes différentes. Il faut cependant faire entrer dans le calcul & toutes ces parties, & leurs distances différentes. Mais Newton avoit le calcul des fluxions, des quantités infiniment petites, il pouvoit considérer la nature dans ses dernieres divisions; il trouva que la force totale, née de toutes ces forces partielles, étoit dirigée au centre & attiroit le corps extérieur en raison inverse du quarré de la distance du corps à ce centre. Le calcul géométrique justifioit donc encore ce que l'observation des phénomènes avoit indiqué, la tendance

au centre; & l'attraction d'un globe entier suit la même raison que celle de ses parties.

# S. XIII.

NEWTON voyant que chaque corps céleste étoit doué d'une force particuliere, voulut estimer ces forces; mais les forces de la nature sont les premieres raisons des choses, ce sont les ressorts fecrets du mouvement, nous ne pouvons les connoître que par le mouvement & par leurs effets (a). Les feules forces qui se manifesteront ainsi, seront connues; & encore faut-il que leurs effets soient en proportion avec nos organes, & puissent être saisis par nos sens. La pesanteur est l'effet de l'attraction; c'est donc le poids des corps qui doit la faire connoître. S'il nous étoit permis de transporter le même corps successivement sur chaque planete, & de mesurer les changemens de son poids; nous aurions les forces attractives de ces planetes, ou du moins les rapports de ces forces. Il ne nous est permis d'atteindre à ces distances que par la pensée, & par l'organe de la vue; mais ces corps que nous n'y pouvons porter, la nature les y a placés elle-même, du moins sur quelques-unes de ces planetes : c'est la Lune qui pese sur la Terre, ce sont les satellites de Jupiter & de Saturne, & toutes les planetes, qui pesent sur Jupiter, Saturne & le soleil. Tous ces corps ne se meuvent, ne circulent dans des orbites que parce qu'ils pesent sur le corps central. Newton a donc pu mesurer par les tems de leurs révolutions le poids de ces corps, à la distance où ils sont du corps central. Mais comme le poids, ou ce qui est la même chose, l'artraction varie en conséquence de la distance, & que la lune; les satellites, les planetes, sont à des éloignemens considéra?

<sup>(</sup>a) Supra, p. 67.

blement différens de leur point de tendance, il falloit réduire tous ces poids pour une distance égale, ce qui est toujours facile, puisque l'attraction croît en raison inverse du quatré de la distance. Enfin, & c'est une des plus belles & des plus étonnantes découvertes de l'esprit humain, Newton a trouvé par des principes démontrés, par des calculs rigoureux, qu'un corps, qui placé à une certaine distance de la Terre, peseroit une livre, porté successivement à la même distance des centres de Saturne, de Jupiter & du Soleil, peseroit aussi successivement 78, 288 & 307831 livres: or comme le poids d'un corps n'est que l'attraction exercée sur lui par un autre corps, comme le pouvoir attractif de ce dernier corps est réglé par la quantité de matiere qu'il contient, il s'ensuit que Saturne & Jupiter ont 78 & 288 fois plus de matiere que la Terre; & le soleil à lui seul, dans son globe à la vérité immense, renferme trois cent sept ou huit mille fois plus de matiere que notre propre globe.

#### S. XIV.

Les autres planetes, qui existent solitaires & sans satellites, telles que Mars, Vénus & Mercure, n'ayant point de corps qui pesent sur elles, ni de sujets qui ressentent leur puissance, cette puissance, la force dont ces globes sont revêtus, la quantité de matiere qu'ils contiennent ne peut nous être manisestée, ou du moins ne pourra l'être que par des conjectures & par des moyens plus ou moins incertains. Mais quoique la masse ne soit pas dans la proportion de la grandeur & du volume, il y a cependant une certaine relation entre ces choses; sans doute que les molécules de matiere ne peuvent être serrées que jusqu'à un certain point, il est sans doute une quantité au-delà de laquelle le volume ne peut plus rien contenir: on en doit légitimement conclure que Mars, Vénus & Mercure

n'étant pas plus grands, ou même étant plus petits que la Terre, ne peuvent avoir une masse & une force considérablement plus grande. Si l'on suppose, pour évaluer tout au plus fort, que ces trois planetes ont chacune une force égale à celle de la terre, & que, additionnant les forces des six planetes, on aura le nombre 370, tandis que le soleil seul possede une force exprimée par 307831, une force environ mille fois plus grande que celle de toutes les planetes; & si on les considere comme réunies en masse & comme attachées à l'extrémité d'un long levier, d'une grande balance qui atreigne le soleil, cet astre placé à l'autre extrémité, avec sa seule masse mille fois plus pesante, entraînera tout; c'est ce qui est arrivé dans le système de l'univers. Le soleil s'est rendu le maître, il a pris l'empire parce qu'il étoit le plus fort; tous les corps qu'il a pu atteindre & saisir, il les a retenus par les liens de cette force prépondérante ; il les oblige de circuler autour de lui, sans qu'ils puissent jamais s'en écarter : & seulement la nature qui a mis partout des degrés & partout réglé des rangs, a permis à ces planetes d'exercer le même despotisme dans des districts particuliers; elles ont également faisi les petits corps qui se sont rencontrés dans leurs domaines, elles se sont fait une cour & un empire de corps circulans. Ce joug a été distribué, réparti en raison de la sorce d'une part, & de la foiblesse de l'autre; une loi universelle & durable s'est établie, l'attaque & la résistance ont été tellement balancées, qu'il en résulte un équilibre peut-être éternel. Telle est l'explication que Newton a donnée de l'arrangement de l'univers: explication également fondée & sur les principes géométriques les plus sûrs, & sur les vues physiques les plus saines; explication bien différente de celle de ces tourbillons imaginaires, dont les grands avoient la puissance d'engloutir

# DE L'ASTRONOMIE MODERNE. 497 les petits, sans les altérer, & sans aucun mélange de ces deux

masses liquides.

#### §. X V.

Les planetes, les satellites sont donc mus dans leurs orbites elliptiques, autour d'un corps central, par deux forces, dont l'une est toujours dirigée à ce point, & tend à les y porter, l'autre toujours uniforme, & tendant constamment à les en écarter. Mais dans la circulation de ces corps il est un phénomène qu'on a peine d'abord à concevoir, & un mécanisme que nous devons expliquer. Le foleil n'est point au centre de ces orbites, il est par conséquent plus près d'une extrémité que de l'autre; si le corps qu'il attire est placé dans la partie la plus éloignée, on conçoit que la pesanteur peut prévaloir sur la force uniforme qui la combar, qu'elle peut continuer de prévaloir pendant une demi-révolution; & le résultat de cette suite d'avantages est que le corps attiré s'est approché considérablement. Mais lorsqu'il est arrivé à ce terme, & dans la partie de son orbe la plus voisine du soleil, le corps va s'éloigner pendant une demi-révolution, de la même quantité dont il s'étoit approché; & il finit par se retrouver à cette distance, la plus grande de toutes celles qui lui sont permises, & où nous avons supposé que sa révolution avoit commencé. Comment cette force centrale, qui a prévalu pendant un tems sur la force uniforme, cesse-t-elle de prévaloir, au point de perdre successivement tous les avantages qu'elle avoit acquis? La force qui lui est opposée est uniforme, & cette uniformité exclut en elle toute idée de changement & d'augmentation. L'explication de ce phénomène singulier est dans la force centrifuge; Huygens avoit préparé des faits & des réponses à Newton. Mais pour éclaireir entierement le mystere,

Tome II. Rrr

il faut, comme Newton, avoir été plus loin que Huygens, & avoir connu dans sa profondeur la nature des forces centrifuges. Huygens n'a considéré cette force que dans le cercle, Nevton la retrouva dans les mouvemens curvilignes: tous ces mouvemens tiennent toujours quelque chase des mouvemens eirculaires; ils ont entr'eux des ressemblances, parce que la nature est nuancée. Un corps est mu en ligne droite par une force constante; il est sans cesse retiré de cette ligne droite par la force centrale; les deux forces se combinent, & il en résulte une orbite en courbe fermée, voilà les faits. Si cette courbe fermée est un cercle, les principes de Huygens nous ont appris qu'il en naît une force centrifuge, précisément égale à la force centrale (a); l'une balance l'autre, & le corps tourne incessamment, sans jamais s'approcher, ni s'éloigner du centre. Mais lorsque la courbe fermée est une ellipse (b), lorsque le centre d'attraction est dans le foyer de cette ellipse, le corps a-t-il une force centrifuge, & quelle est sa mesure? C'est ce que Newton a vu de plus que Huygens. Quoique la route soit elliptique, dès que la courbe est fermée, le corps accomplit une véritable gyration autour du foyer, les routes

(a) Histoire de l'Astron. moderne, Suprà,

est moindre ou plus grande, il décrira une autre des sections coniques, pourvu que la force centrale soit inversement comme le quarré de la distance: savoir une ellipse, tant que la vitesse sera moindre ou plus grande que celle de la hauteur AC; lorsqu'elle sera telle que par la hauteur AB, la courbe sera une parabole: & ensin si elle est plus grande que par cette hauteur AB, la courbe sera une hyperbole. Dans d'autres hypothèses que celles du quarré des distances, il naîtroit d'autres routes & d'autres courbes; mais comme ces loix de la pesanteur n'ont sans doute pas sieu dans la nature, ce sont de pures considérations géométriques qui pe sont pas de notre objet.

<sup>(</sup>b) Tout dépend de la vîtesse qui résulte de la force unisotme. Nous avons dit que cette vîtesse étoit mesurée par la hauteur d'où l'on pouvoit supposer que le corps étoit tombé; nous avons dit que pous qu'un corps circulant eût une force centrisuge égale à la pesanteur, il fastoit qu'il sur sombé d'une hauteur égale à la moitié du sayon du cercle (Suprà, p. 462). Si donc un corps attiré vers B (fg. 25) part du point A, poussé par une force unisorme, avec la vîtesse qu'il auroit s'il étoit tombé d'une hauteur unique, égale à AC, il décrira un cetcle autour du point B. Mais si sa vîtesse

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 460.

ce mécanisme est admirable, il annonce la sagesse qui a présidé à l'univers. Tout ce qui est force est à la sois un principe de production & de destruction; c'est par l'opposition de la force à la sorce, c'est par l'équilibre que tout subsiste; tous ces esses, tous ces résultats des phénomènes sont démontrés. Nous discuterons bientôt le principe de l'attraction dont nous décrivons les conséquences, mais ce principe une sois admis, ces conséquences ne soussirent ni doute, ni incertitude, ce sont des vérités qui découlent naturellement, & sans essort, d'une première vérité admise.

### S. XVI.

D'ès que l'attraction est proportionnelle à la quantité de matiere, on conçoit facilement que le volume & la grandeur des corps célestes ne paroissant pas varier, la quantité de matiere reste la même, & que la force centrale n'éprouve pas de diminution; rien ne peut déranger à cet égard les ressorts du mouvement. Mais la force uniforme, qui a été une fois imprimée, il faut nous dire ou comment on la renouvelle, ou comment elle persévere sans être renouvelée? Cette question naît de ce que nous jugeons de l'univers par ce qui nous entoure. Nous sommes dans un monde où les destructions font successives & rapides; dans le grand univers ces destructions, si elles ont lieu, ne peuvent être qu'infiniment lentes. Le mouvement ne se perd dans un corps que parce qu'il se communique à un autre; pour qu'il se perde, pour qu'il se transmette, il faut qu'il y ait résistance. C'est ce qui arrive aux corps que nous lançons dans l'atmosphere, l'air résiste à leur passage, il consume leur force & les en dépouille peu à peu; on conçoit que cette réfistance doit être proportionnée à la densité de l'air, à l'épaisseur du milieu traverse

HISTO ASTRONOMIE MODERNE. out ce qui et in n'est épais que près la surface de la destruction n'est épais que près la surface de la courte de destruction n'est épais que près la surface de la courte de destruction n'est épais que près la surface de la courte de la c Pre l'equipont chargées du poids des supérieures, & en concot le miles font plus servées & plus résistantes. La résistance rot le principe diminuer à mesure qu'on s'éloigne de la surface de ces, mais a des planetes. Newton a calculé qu'à la hauteur d'enziene ni de ante-dix lieues l'air devoit être soixante & quinze L'ent name de millions de fois plus rare qu'à la surface de notre est probable que dans les espaces qui nous séparent tes, on ne rencontreroit qu'un fluide encore plus rare. le supposant tel qu'il est à soixante-dix lieues d'éléroportionel si le mouvement de Jupiter s'y accomplissoit, cette que le me perdroit à peine la millionieme partie de son mou-Pas me, en un million d'années. On ne peut disconvenir qu'une la some méssistance & la perte qui en résulte, sont absolument dérapper, bles; le fluide, s'il en est dans ces espaces, est, quant me unitatets observables, absolument comme s'il n'existoit pas z Newton, éclairé par un profond travail sur la résistance êne manilieux, & sur les mouvemens qui s'y exécutent, a-t-il de l'une i que les planetes se mouvoient dans le vide, puisque les onde ni vemens continuent sans déchet, & que les phénomènes se ? grad setuent sans changement.

S. XVII.

être 🚛 .

Non seulement Newton a déduit de la forme elliptique des la bites, que les planetes tendoient vers le soyer par une sorce versement proportionnelle au quarré de la distance, mais in autre phénomène lui a donné une confirmation démonfirative de la loi des variations de cette sorce. Newton trouva par la géométrie que si la souce centrale ne varioit pas exac-

tement dans cette raison, la ligne des absides auroit un mouvement autour du soleil, comme Képler l'avoit annoncé (a) : pour peu que cette raison soit différente & s'approche de la raison inverse des cubes, les apsides avanceront sensiblement; si les variations de la pesanteur étoient dans une raison moindre que celle des quarrés, les ablides reculeroient (b). Les astronômes, dans le tems de Newton, n'étoient pas d'accord sur le mouvement des apsides des planetes, les uns le nicient, les autres l'adoptoient : il s'ensuit que si ce mouvement existe, il ne peut être que petit & très-lent; l'attraction ne différoit donc qu'insensiblement de la loi du quarré des distances. Newton établit l'existence absolue de cette loi, & l'immobilité de la ligne des absides, du moins pour les six grandes planetes qui circulent autour du foleil. Lorsque dans la suite ce mouvement se manifesta par des observations plus exactes, on voulut l'opposer comme un argument, contre la théorie de Newton, mais ceux qui faisoient cette objection n'entendoient pas sa théorie; dans les cas où ce mouvement est le plus sensible, si la force de la pesanteur est altérée, Newton va montrer que la loi subsiste, en dérivant de sa loi même la cause des altérations.

## S. X V I I I.

SI au contraire cette ligne des absides étoit dans un repos absolu, on pourroit croire que l'attraction est en désaut, on pourroit en conclure que ce n'est point une loi générale & réciproque, qui unit tous les corps & tous les systèmes de corps de l'univers par un lien puissant. Newton étoit si persuadé de la réciprocité de la pesanteur, qu'il a ôté au soleil

<sup>(4)</sup> Suprà, p. 74-

<sup>(6)</sup> Newton, Princ. mach. Liv. I, prop. 45.

l'immobilité que Copernic & Galilée lui avoient rendue. Ce n'est point réellement autour de lui que nous nous mouvons, c'est autour du centre de gravité de tous les corps célestes. Ce point est le point d'appui du monde, c'est là que tous les corps se balancent; là réside le repos que les anciens avoient accordé à la terre. Newton dans sa pensée, a arrêté pour un moment le mouvement de la machine, il a imaginé un levier dont une extrémité porteroit le soleil, tandis que toutes les planetes seroient réunies en masse à son autre extrémité, il a cherché par quel point il faudroit suspendre ce levier pour que tout fût en équilibre; & lorsqu'il a rendu le mouvement, lorsqu'il a dit aux planetes de marcher, elles ont décrit des orbes, des ellipses autour de ce point. Le soleil lui-même avec sa masse pesante & majestueuse, est assujetti à la destinée universelle; il cede mais peu, & en raison de sa puissance; il ne décrit qu'une très-petite ellipse autour de ce point, mais il est mu du mouvement général, & quelle que soit sa grandeur, il donne l'exemple de l'observation des loix. Qu'on ne croye pas que ce point sans étendue & sans force, régisse l'univers, ce seroit retomber dans les absurdités des anciens; ce point n'a par lui-même aucune influence, il n'y a que les corps qui soient agissans: semblable à ce point, le point d'équilibre d'une balance est indifférent au mouvement, il le souffre, il en est le centre; mais il n'influe point sur les poids qui montent & descendent autour de lui. Cette grande vue de Newton est une conséquence rigoureuse de ses principes; elle n'empêche pas que le soleil ne soit dans un repos sensible. Le point d'appui de cet immense levier est dans le globe du soleil même, le centre de l'astre, à la vérité se déplace & tourne autour de ce point; mais il ne nous est point permis de nous en appercevoir. Les effets de ce mouvement

s'anéantissent par la distance, le soleil à nos yeux conserve le repos qui semble faire sa dignité; & les apparences sont les mêmes que si nous & toutes les planetes tournions autour de son centre.

#### §. X I X.

SI les planetes, en conséquence de l'attraction universelle des parties de la matiere, peuvent étendre leur action jusqu'au soleil, pour déplacer cette masse énorme, à plus forte raison doivent-elles avoir une action sensible les unes sur les autres; les forces qui font circuler un corps autour d'un centre, sont à chaque instant altérées par d'autres forces qui tirent ce corps vers d'autres points. Ce n'est plus un mouvement simple, c'est un mouvement composé de toutes ces forces & de toutes ces directions; le mouvement de chaque atôme de la matiere tient à tous les atômes de l'univers : le principe simple de l'attraction produit, en conséquence de la multiplicité des êtres, la variété infinie des phénomènes; une grande complication naît d'une cause unique. Mais le principe qui peut suivre cette complication dans ses détails, qui peut rendre compte de chaque effet particulier, & de tous les effets les uns après les autres, est appuyé d'une part sur la simplicité de la cause, qui est au moins vraisemblable comme hypothèse, & de l'autre sur cette multitude d'effets, qui ne peuvent être enchaînés que par la cause réelle dont ils dépendent, & que la vérité seule peut expliquer.

Il faut donc examiner en détail toutes les forces des planetes, pour déterminer les effets de leur action mutuelle; s'il en est un qui soit contraire aux phénomènes observés, le principe de l'attraction sera en désaut, & nous pourrons douter de sa légitimité. Mais si ce principe développé nous donne



pour conséquence tous les faits connus de la nature, nous dirons, le génie de Newton nous a revélé le véritable ressort du mouvement. Des que Newton a vu que les planetes, par leur attraction, pouvoient se déranger mutuellement dans leur cours, & s'écarter de la route simple & elliptique que Képler seur avoit tracée, il a dû jeter ses premiers regards sur la lune, sur cette planete bizarre dont les anciens astronômes de l'Asie avoient reconnu la marche inégale. Hypparque, Ptolémée, Tycho, Képler lui avoient découvert chacun une inégalité différente. Au tems de Newton, elle en avoit quatre bien constatées, tandis que les autres planetes plus constantes n'en ont qu'une. La ligne des absides de la lune a un mouvement assez rapide; cette ligne répond à différens points du ciel, & fait une revolution entiere en huit ans & trois cent neuf jours; c'est ce que les anciens Chaldéens nommoient la révolution de l'inégalité. Les nœuds de cette planete, les points où son orbite inclinée coupe l'écliptique, rétrogradent constamment sur ce cercle, & le parcourent en dix-huit ans & deux cent vingt-quatre jours.

Aucune planete n'est assujettie à des changemens si variés & si multipliés; Newton, dans toutes les autres, n'avoit à chercher que l'accomplissement des loix de Képler, & son principe avoit été d'accord avec la nature pour les donner. Ces loix paroissoient continuellement violées dans l'orbite de la lune; elles l'étoient par des actes infiniment sensibles : ce ne pouvoit être que l'ouvrage d'une action très-puissante; Newton y reconnut la force solaire. Képler avoit déjà soupçonné que l'action du soleil s'ajoutoit à celle de la terre pour faire mouvoir la lune & pour la déranger (a): mais la nature soupçonnée n'est pas convaincue, nous ne devons la juger que sur des preuves;

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 113. Tome II.

## HISTOIRE

on démontra que les loix générales ne paroissent violées les mouvemens de la lune que par une conséquence du pe universel.

#### §. X X.

lune obéit à la terre en tournant autour d'elle, la terre de même au foleil; mais on juge bien que la lune appe pas à l'astre qui a ce pouvoir sur la terre, il les avec un pouvoir égal : s'il étoit assez éloigné pour les er toutes deux comme par des cordes parallèles, il les approcheroit de lui toutes deux également; la position de la lune à l'égard de la terre ne seroit point changée; son mouvement ne seroit point troublé. Mais les lignes menées des centres de la terre & de la lune au foleil, où, s'il est permis de se servir de cette expression, les cordons attractifs sont inclinés l'un à l'autre, & forment un angle au centre de cetastre; c'est de cette inclinaison que naît l'altération du mouvement de la lune (a). Si l'on se rappelle qu'une force suivant une direction, peut toujours être décomposée en plusieurs autres & suivant différentes directions, on verra que Newton considérant la force du soleil pour attirer la lune, a pu la décomposer dans le sens des deux forces, qui font circuler la lune autour de nous; savoir, dans le sens de la force centrale

(a) Le so'eil tire la terre (fg. 26) suivant la direction ST, & la lune suivant LS, qui sont un angle en S. La sorce du soleil sur la lune, agissant suivant la direction LS ou LO, peut toujours être décomposée en deux autres sorces (Suprà, pag. 80, & Tom. I, p. 327); si l'on mene HL parallèle à ST, les sorces suivant LM & LN, seront équivalentes à la sorce suivant LO. On peut donc représenter l'effet de cette derniere sorce par celui de deux autres sorces,

dont l'une pousse la lune vers la terre, en s'ajoutant à l'attraction de la terre; cette attraction sera donc modifiée, tantôt augmentée, tantôt diminuée par celle du soleil: l'autre force est celle suivant LN, elle se décompose encore, mais il est inutile d'entrer ici dans cette explication. Ou voit qu'en L, où la lune va vers B, la force LN tend à précipiter son mouvement; en L, où la lune va vers A, la force LN tend à le retarder.

qui pousse la lune vers la terre, & dans la direction de la force uniforme qui est toujours tangente à son orbite. Ce qui caractérise les hommes supérieurs, c'est le talent de réduire les questions au plus grand point de simplicité; ainsi par cette décomposition, Newton, malgré l'action étrangere du soleil, pouvoit considérer le mouvement de la lune comme toujours produit par deux forces: ces forces sont seulement dissérentes de ce qu'elles seroient, si le soleil n'avoit pas d'influence. Mais ce qui rend le problème infiniment difficile, c'est que les aspects relatifs du soleil & de la lune changeant à chaque instant, ces forces sont à chaque instant diversement altérées. Newton osa entrer dans le labyrinthe de ces variations successives & compliquées, il avoit inventé le calcul différentiel, il marchoit à sa lumière.

#### S. XXI.

Nous allons examiner ce qui résulte des altérations de ces deux forces. On se rappelera que suivant la démonstration de Newton, les apsides des planetes ne peuvent être immobiles que lorsque la force dirigée au centre est exactement dans la raison inverse du quarré des distances. Dès que cette force est altérée, cette ligne devient mobile, & par un mouvement progressif d'autant plus rapide que l'altération est plus considérable. C'est un des essets qui résultent de l'action du soleil sur la lune; la force qu'il exerce sur elle, décomposée suivant la direction de cette planete vers nous, est une addition à la force qui l'y attire sans cesse. La ligne des apsides de la lune doit donc avoir un mouvement. Il paroît que Newton, occupé de tant de recherches importantes, étonné de la soule des vérités qui se présentoient à lui, & ne pouvant les considérer toutes à la sois, s'est contenté de cet accord de sa théorie avec les

#### HISTOIRE

omènes (a). Les observations apprennent la révolution des es de la lune; la théorie leur prescrit en effet de s'avancer essivement le long de l'écliptique : il s'agissoit encore de arer les quantités, & de voir si les effets connus étoient rmes aux loix prescrites.

utre force, née du soleil & ajoutée à la force uniforme, urs tangente à l'orbite, exerce donc son action dans orbite même, & tend à accélérer ou à retarder la vîtesse. voit que lorsque la lune est pleine & au-delà de la terre is fon opposition au soleil, & quelle marche vers lui, la e de cet astre doit accélérer son mouvement, elle doit le irder, lorsque la lune allant de la conjonction à l'oppoan, marche en s'éloignant du foleil (b). Nous n'entrerons nt dans le détail de la maniere dont les différentes équations du mouvement de la lune s'expliquent par la théorie de la gravité; Newton n'a fait qu'ébaucher cette partie, ce sont les géometres du fiecle présent qui l'ont portée à sa perfection. Nous en rendrons compte dans la suite de cet ouvrage; d'ailleurs cette partie est celle où Newton s'est enveloppé de plus d'obscurité. Il semble avoir caché la route qu'il a suivie : on voit qu'il n'a point embrassé dans son entier le problème de déterminer les inégalités de la lune, en conséquence de la force perturbatrice du foleil; il a voulu montrer seulement èn général, & par quelques exemples, que ces inégalités pou-

p. 151). Mais il ne fait point entrer dans l'expression de la force l'angle d'élongation de la lune au soleil (Inid. T. II., p. 109), & il en naît des difficultés que Newton paroît n'avoir point attaquées. Aussi n'a-cil point donné la quantité du mouvement de l'apogée, déduit de ses principes.

(b) Voyez la fig. 26.

<sup>(</sup>a) La prop. XLV du premier livre des Principes donne le mouvement des absides, qui résulte d'une addition à la force centrale: Newton n'en a point fait d'application à la lune, du moins dans la premiere édition; dans les suivantes il a montré une suppotion de force, qui donneroit la moitié du mouvement de l'apogée (Edit. Franc. T. I.

voient se déduire de la théorie de la gravitation (a). Il paroît adopter l'hypothèse d'Horrox (b) renouvelée par Halley, qui fait mouvoir le centre de l'ellipse de la lune dans un petit cercle, pour éloigner ce centre & l'approcher de la terre, pour faire varier l'excentricité, & expliquer la seconde équation de Ptolémée qui a lieu dans les quadratures. Cette hypothese est ingénieuse, mais ce ne peut être jamais qu'une hypothèse. Newton sans doute ne l'eût point admise, s'il sût entré plus avant dans la théorie de la lune; il l'a laissé subsister comme une vraisemblance qui peut faire attendre la vérité & tenir sa place. Ces centres, qui roulent dans des cercles, tenoient encore de l'ancienne astronomie de Ptolémée; cette hypothèse ne peut être que mathématique, & propre à représenter les apparences; ce n'est point la raison de ces apparences, ce n'est point une cause physique: au tems de Newton, qui dériva tous les effets des forces de la matiere, les points sans étendue ne pouvoient plus avoir ni influence, ni mouvement. Mais il seroit injuste de croire que Newton, dans ses recherches mathématiques sur les mouvemens de la lune, n'a fair qu'adopter les quantités données par les astronômes, & deduites des observations. Il a rendu raison de la troisieme équation de Tycho, qui a lieu dans les octans (c); il a montré que l'équation annuelle apperçue par Tycho, Képler, Horrox & Halley, & long-tems confondue avec l'équation du tems, étoit un véritable changement dans la vîtesse de la lune, changement produit par la translation de la terre autour du soleil, laquelle s'approchant plus ou moins de cet astre, expose plus ou moins à son action la lune qui la suit (d). Il a déduit

<sup>(</sup>a) Princ. math. L. III, prop. 35, Scholie.

<sup>(</sup>b) Suprà, p. 155.

<sup>(</sup>a) Liv. III, Prop. XXIX, p. 63.

<sup>(</sup>d) Newton ne parle point de cette équation & des autres plus petites dans sa premiere édition. Il paroît qu'en 1686, il ne

des mêmes principes plusieurs petites équations, qui n'avoient point encore été apperçues, & qui étoient réellement trop petites pour que l'observation pût démêler leur quantité confondue avec celle des grandes équations (a).

## S. XXII.

Newton a prouvé lui-même qu'il avoit été guidé par la théorie dans cette recherche; on peut suivre sa marche lorsqu'il traite les variations du plan de l'orbite de la lune (b). Nous avons décomposé la force du soleil sur cette planete, mais nous avons exécuté cette décomposition dans le plan même de cette orbite; on conçoit que le foleil, immobile dans l'écliptique, tirant à lui la lune, toujours dans son orbite inclinée, & presque toujours au-dessus ou au-dessous de l'écliptique, ne peut l'approcher de lui fans la faire fortir du plan de son orbite, sans faire descendre la planete vers l'écliptique. La théorie de Newton lui enseigna qu'il résultoit deux effets de ce changement, l'un de déplacer l'orbite, & de changer les points où il coupe l'écliptique, l'autre d'abaisser ou d'élever le plan même de cette orbite, & d'en altérer l'inclinaison. Cette théorie lui donna le mouvement rétrograde de ces nœuds de la même quantité que les observations l'indiquent; leur révolution se fait en 18 ans & 224 jours, & l'inclinaison est variable périodiquement dans une étendue d'à peu près 18 minutes (c), comme Tycho l'avoit annoncé (d). Si Newton n'a point donné le véritable mouvement de l'apogée,

s'en étoit pas encore occupé. Cette partie des recherches de Newton n'a paru qu'en 1702 dans l'Astronomie de Gregori, & ensuite dans la seconde édition des *Principes* en 1713.

(b) Isid. p. 104.

(d) Suprà, Tom. I, p. 400.



<sup>(</sup>a) Princ. mathém. édit. Franc. Tom. II, p. 106 & 108.

<sup>(</sup>c) Ibid. Liv. III, Prop. XXXII & XXXV.

s'il n'a point expliqué en détail toutes les équations connues du mouvement de la lune, & si dans ses mains cette théorie n'est point sortie, pour ainsi-dire, d'un seul jet du principe de la gravité, c'est que la nature a placé des limites à tous les êtres & à tous les esprits, même aux plus vastes, pour le nombre des idées. Newton qui a parcouru la plus longue & la plus glorieuse de toutes les carrieres, a montré assez de choses qu'on n'avoit point soupçonnées avant lui; il étoit naturel en conséquence de ces limites qu'il ne vît pas tout, & qu'il laissât quelque chose à ceux qui viendroient après lui. Mais quoique la théorie de la lune ne fût encore qu'ébauchée, Newton dût voir avec une grande satisfaction que cette planete rébelle ne se refusoit point à ses loix; elle ne se dérange au contraire que pour manisester l'universalité de l'attraction. Non seulement les principales inégalités sont évidemment nées de cette cause, mais la planete est assujettie à deux autres dérangemens, le mouvement de l'apogée & celui du nœud, qui sont les caracteres distinctifs & les conséquences nécessaires du principe de la gravitation universelle. Ainsi, quand même le siecle suivant n'auroit point persectionné cette partie négligée de l'empire que Newton s'étoit formé dans la nature, cet empire n'en étoit pas moins solidement établi: Newton n'en voyoit pas moins clairement que le cours tranquille & réglé des planetes annonçoit leur gravitation vers un centre; & que la marche toujours troublée, toujours irréguliere de la lune, démontroit l'universalité de cette gravitation, & sa tendance inégale vers différens centres inégalement éloignés.

## S. XXIII.

PENDANT que Newton étoit occupé de ces recherches profondes dont il suivit, dont il médita long-tems les principes

## HISTOIRE

conséquences, Picard mesuroit la terre, Huygens donnoit mefure des forces centrifuges dans le cercle, & Richer, evenu de Caïenne, rapportoit l'accourcissement du pendule l'équateur. L'Académie des sciences de Paris y trouva la onfirmation du soupçon, que la pesanteur pouvoit être diminuée sous l'équateur, à cause d'une plus grande force centrifuge, & la chûte des corps rallentie. Newton, en adoptant l'expérience & l'explication, fut éclairé par ce fait de la nature, & il en tira des conséquences dignes de son génie. Huygens (a) eut l'avantage de se rencontrer avec lui; ils apperçurent que la terre devoit être aplatie aux pôles, & plus élevée dans les régions de l'équateur : tous deux ont pensé que cette diminution de la gravité, manifestée par les corps terrestres dérachés & libres de tomber, avoir eu la même influence sur les parties constituantes du globe, parties liées par la cohésion pour composer la masse solide. Newton & Huygens trouverent que la force centrifuge à l'équateur étoit la deux cent quatre-vingtneuvieme partie de la pesanteur; la pesanteur est donc diminuée de cette quantité: un corps qui peseroit deux cent quatrevingt-neuf livres sous le pôle de la terre, n'en peseroit plus que deux cent quatre-vingt-huit à l'équateur,

La surface de la terre est dans sa plus grande partie couverte par les mers: les eaux que la moindre inclinaison fait couler & changer de place, paroissent tenir cette mobilité du peu de cohésion de leurs molécules; elles sont toujours prêtes à obéir à la plus légere impression, parce qu'elles n'ont point

l'indiquent. Newton suppose que la pesanteur primitive résulte de l'attraction de toutes les parties de la terre, & que les colonnes centrales sont en équilibre, sans égard à la perpendicularité à la surface.

<sup>(</sup>a) Huygens est parti de ces deux principes, que la pesanteur primitive jadis sut dirigée au centre, & que la pesanteur altérée par la force centrisuge est aujourd'hui perpendiculaire à la surface, commeles saits

cette union intime, qui produit une forte résistance. La diminution de la pesanteur, ou l'action de la force centrifuge, qui tend à éloigner les corps du centre, a dû se manifester dans ces fluides, & avoir élevé les eaux de l'équateur. Qu'on imagine deux canaux remplis d'eau, qui se communiquent au centre de la terre, & qui partent tous deux de ce centre pour aboutir à la surface, l'un au pôle, l'autre sous l'équateur (a). Il est clair que les eaux contenues dans le canal qui aboutit à l'équateur, pesant moins que celles qui sont dans l'autre canal, doivent compenser par le nombre ce qu'elles perdent par le poids, afin que l'équilibre puisse s'établir. Si le second canal contient 288 parties d'eau, le premier en doit contenir à-peu-près 289 qui ne pesent pas plus que les 288 & qui leur font équilibre. Il faut donc que le canal, la colonne de l'équateur soit allongée d'une 289° partie. Voilà la proposition simple & générale de la géométrie : mais il n'est pas nécessaire pour cet équilibre, que les canaux se prolongent de la surface au centre de la terre; quelle que soit la profondeur de l'Océan vers l'équateur, les mers les moins profondes vers le pôle leur font équilibre. La nature a marqué un contour, un niveau, qui est à distance égale du centre; ce niveau des eaux résulte de la pesanteur, elles ne doivent pas le passer. Mais lorsque la pesanteur diminue à l'équateur, les eaux doivent s'y élever pour balancer celles du pôle qui pesent davantage. Cette élévation est considérable; on verra qu'elle est de plusieurs lieues. Le gonssement n'a pas eu lieu seulement pour les eaux, il faut que les parties solides du globe aient obéi à la même action, il faut que les terres, les continens de l'équateur se soient élevés dans la même proportion, sans quoi les eaux gonssées, & sortant du

<sup>(</sup>a) Voyez la figure 27.

Tome II.

lit de l'Océan, auroient inondé les plaines & couvert les plus hautes montagnes; cette région de la zône torride, qui avoisine l'équateur, n'auroit été qu'une vaste mer. Les Indes, les continens de l'Afrique & de l'Amérique témoignent que cette révolution n'est pas arrivée, & que les terres sont montées pour se désendre contre les invasions de l'Océan. Il est donc évident que toures les parties du globe ont été remuées dans sa profondeur par la force centrisuge, née de sa rotation; elles se sont déplacées, elles se sont éloignées de l'axe du mouvement pour obéir à cette force : leur déplacement a été plus marqué à l'équateur, où la force est la plus grande, & la terre entière a changé de forme.

## S. XXIV.

On fent que la gravité universelle qui anime la matiere, lui est bien plus essentielle que le mouvement de rotation sur son axe. On conçoit que la terre pourroit cesser de tourner sur elle-même; on conçoit que ce mouvement a pu ne pas exister, mais on n'imagine pas de corps sans pesanteur: la forme du globe, qui résulte de cette pesanteur, est donc la forme premiere. Un amas de molécules douées d'une attraction mutuelle, cherchant toutes à s'approcher du centre, ont dû nécessairement s'arranger en globe. On en a la preuve en petit dans les gouttes d'eau qui sur un plan horizontal prennent une forme hémisphérique, & plus évidemment encore dans le mercure, dont les gouttes répandues sur un plan se forment en petits globes. Cette sigure est donc la sigure primitive de la terre; elle a dû être ronde & sphérique, avant que le mouvement de rotation ait commencé (a). Les graves tomboient

<sup>(</sup>a) Nous n'entrons point ici dans une question insoluble, qui seroit celle de savoi

alors vers le centre, & perpendiculairement à la surface. Aujourd'hui que la forme est changée, la perpendicularité de la chûte est conservée; les corps, rigoureusement parlant, ne tendent donc plus au centre de la terre; ce dérangement est l'effet de la force centrifuge. Huygens saisst ces deux principes de la tendance primitive & de la tendance altérée, & il en déduisit la figure de la terre. On juge bien que cette figure s'éloigne peu de la sphere, l'axe qui passe par les pôles est plus court d'une 578° partie que le diametre de l'équateur, & la surface du globe suit une certaine courbure déterminée par la géométrie de Huygens. Newton, qui avoit pénétré plus avant dans les principes des choses, ne suppose que l'attraction universelle; il ne s'embarrasse pas si les graves tombent perpendiculairement à la surface, c'est un esset, un phénomène; Newton remonte aux causes & aux loix de la nature, les effets en découleront d'eux-mêmes. Il ne suppose que cette attraction réciproque des molécules, & l'équilibre des canaux ou des colonnes, équilibre nécessaire pour que tout se conserve, & pour que la terre ait une figure constante.

Il sembleroit d'abord que la terre devroit être élevée à l'équateur d'une 289° partie, en conséquence de l'équilibre des deux canaux. Mais ces deux canaux n'existent pas seuls; la force centrifuge, qui s'exerce en croissant depuis le pôle jusqu'à l'équateur, agit sur toutes les colonnes appuyées sur le centre: toutes les molécules se déplacent, leurs distances, leurs relations mutuelles changent; & dès que la figure sphérique &

seuls sont récliement essentiels à la matière. Mais lorsque la matière a existé, elle appu s'arranger en conséquence de ces deux sorces sans que l'une ait agi avant l'autre, & il en a résulté la même forme que si la pesanteur cût d'abord agi seule.

si le mouvement de rotation de la terre a toujours existé. Nous séparons les effets de la pesanteur de ceux de la force centrisuge, pour qu'ils soient plus simples & plus faciles à saisir. Les effets de la pesanteur doivent être considérés les premiers, parce qu'eux

(a) Elle n'a feur Clairaut de la terre.
(b) Il a (té no çois.

faits:

230° ;

par of

preuve parties

The latter fas and lorsqu'il l'an
The latter que les hommes ne

The latter les leçons.

The latter part le génie, font

The latter part le génie, font

The latter part les conséquences

The latter les conséquences

The latter part lorsqu'il l'an
The latter part les hommes ne

The latter part les font

The latter part les conséquences

The latter part lorsqu'il l'an
The latter pour son doutoit

The latter part les hommes ne

The l

aplati par ses pôles; pubble dans une autre; matiere se rencontre les mêmes formes,

penser que la force peut avoir altéré le se causes, il est comses satellites, lune; Jupiter autre doivent de à raison y doit

rions

cet aplatissement pouvoit se rapprocher de la seconde, en supposant que la densité de Jupiter étoit plus grande à l'équateur, où la matiere, toujours exposée aux rayons du soleil, devoit être plus serrée, & pour ainsi-dire, plus cuite (a). En moins d'espace, il en pouvoit tenir assez pour faire équilibre à la matiere plus pesante des pôles.

#### S. XXVI.

La terre est donc un sphéroide, & sa figure ressemble à celle d'un œuf; Varron en avoit déjà fait la comparaison (b), sans doute en conséquence de quelques idées superstitieuses des anciens. La théologie païenne supposoit que le monde étoit sorti d'un œuf; ce n'est pas la premiere sois que l'ignorance & le prosond savoir, par des chemins opposés, sont arrivés aux mêmes résultats.

Cette protubérance de la terre à l'équateur est comme une ceinture dont elle est enveloppée: il semble que notre globe soit entouré d'un anneau, d'une zône excédente de matiere. On suit Newton en admirant la sécondité de ses vues & le bonheur de sa destination, qui l'appeloit à expliquer tous les mysteres de la nature. Newton conçut que la terre ainsi figurée ne devoit plus éprouver la même attraction des corps célestes; elle n'est plus un globe, dont tous les points de la surface sont galement éloignés du centre; elle a des parties qui donnent se de prise, & qui doivent être différemment attirées. Il en suivre les essets, & l'esprit apperçoit d'abord que ts doivent être très-compliqués. Mais le génie a une mplisse rout, & les objets s'éclairent à cette lumière, oit déjà fait un grand pas vers la simplicité, en

considérant cette protubérance de l'équateur comme une partie détachée du globe; comme un anneau qui éprouve une action particuliere. Il rendit le problème encore plus simple, plus accessible à l'intelligence humaine, en ne considérant qu'un point de cet anneau. Nous pouvons nous représenter ce point par une montagne placée à l'équateur, s'élevant & dominant sur le globe. Cette montagne est emportée par la rotation de la terre, & tourne autour de son centre en vingt-quatre heures, comme la lune y tourne en un mois; elle passe devant le soleil, & se trouve entre lui & la terre, comme la lune lorsqu'elle est nouvelle; la montagne ensuite s'en éloigne, & minuit la rencontre à l'opposite de cet astre, comme la lune s'y rencontre elle même lorsqu'elle est pleine. Le génie de Newton ne vit point de différence entre cette montagne & la lune; cette montagne est un satellite de la terre, qui décrit un plus petit orbe, & avec plus de vîtesse.

Ce nouveau-satellite doit avoir le même sort que l'autre, le soleil a la même influence sur lui; le soleil lui imprimeroit donc les mêmes inégalités qu'à la lune, si ce satellite ou cette montagne ne tenoit pas à la terre par sa racine, avec une sorce d'adhésion qui résiste à l'action du soleil, & qui anéantit une partie de ses effets. Mais la géométrie prosonde de Newton découvrit que la résistance ne les anéantit pas tous; il en est au contraire qui sont assez puissans, ou du moins assez constans pour que la terre, enchaînée à la montagne par son adhérence, soit obligée de céder, malgré sa masse, & sorcée de suivre le mouvement particulier de cette petite portion de son globe. Voici comment ce phénomène s'opere. Cette seconde lune, qui tourne autour de la terre en vingt-quatre heures, a pour orbite le cercle même de l'équateur. Rappelons-nous les essets de l'attraction du soleil

fur l'orbite de la lune, ceux-ci sont semblables; le soleil placé hors de l'équateur & dans l'écliptique, tirant à lui la montagne dans une direction inclinée, tend à la faire sortir du plan de l'équateur: mais comme elle est inséparablement uni & à la terre & à ce plan, elle ne peut obéir sans entraîner avec elle & le plan & la terre même. Il en naît deux phénomènes, l'un que l'intersection du plan ou de l'équateur avec l'écliptique, doit avoir un mouvement rétrograde comme les nœuds de la lune; l'autre que l'angle de ces deux cercles ou l'obliquité de l'écliptique doit varier annuellement, comme l'action du soleil sait varier l'inclinaison de la lune dans une révolution de ses nœuds (a).

On sent que la montagne, opposant à l'action du soleil la rélistance de la masse de la terre, ne peut avoir qu'un foible mouvement lorsqu'il faut que cette action se répartisse sur la masse entiere, pour faire marcher le tout à la fois. Mais une action qui se répete à tous les momens, dont tous les effets s'accumulent dans le même sens, quelque petite qu'elle soit, avec le tems devient sensible. Les nœuds de l'équateur & de l'écliptique, c'est-à-dire, les points des équinoxes rétrogradent peu, mais ils rétrograderont toujours. D'ailleurs nous n'avons considéré qu'une montagne, qu'un point de l'anneau; & le soleil agit réellement comme sur une suite de montagnes qui feroit le tour du globe. Après avoir considéré la question sous son point de vue le plus simple, nous devons lui rendre sa complication, pour que le résultat ait toute sa vérité; il faut avoir égard à l'anneau entier, & à toute la protubérance qui est la plus grande à l'équateur, mais qui s'étend en s'amincissant toujours jusqu'au pôle où elle cesse; c'est donc par cette multitude d'élévations partielles qu'il faut multiplier l'action du soleil. Nevton n'est point embarrassé de ces difficultés, les calculs qu'il a créés lui donnent la même facilité pour traiter les grandeurs, dans leurs détails & dans leurs différences infiniment petites, & pour remonter de ces détails & de ces différences à la totalité des essets & des grandeurs.

#### S. XXVII.

Ce n'est pas tout, la lune produit des effets semblables, mais encore plus sensibles; quelque petite qu'elle soit, elle compense & au-delà par sa proximité la grande masse & la grande puissance du soleil: selon Nevton les effets de la lune sont quadruples de ceux de cet astre. Nous ne pouvons détailler ici la partie analytique d'un problème, qui, après Newton, a exercé les plus grands géomètres. On peut imaginer les effets de la lune par ceux du soleil; les circonstances sont les mêmes, la lune est, comme le soleil, hors du plan de l'équateur : mais il est pour la lune une circonstance particuliere qui donne à ses effets une période bien différente de celle des effets du soleil. Quand l'année est finie, le soleil recommence son cours, précisément de la même maniere; son action est donc renouvelée comme fon cours. Mais la lune, quand elle a fini son cercle autour de la terre, & rempli sa période menstruelle, au moment où elle en recommence une nouvelle, ne se trouve plus dans la même position, relativement à la protubérance de l'équateur & à notre montagne fictive. La lune agit sur le plan de l'équateur & le déplace, précisément à cause de ce qu'elle est hors de ce plan, & en proportion de ce qu'elle en est plus éloignée; mais si la lune s'en éloigne plus ou moins dans le cours d'un mois, en marchant dans son orbite inclinée, cette orbite, comme nous l'avons expliqué (a), rétrograde constam-

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 510.

ment par l'action du soleil; la distance de la lune à l'équateur, son action sur ce plan changent donc & en raison de sa marche dans son orbite, & en raison de la rétrogradation de cette orbite : toutes les distances possibles, toutes les dissérentes actions qui en dépendent, enfin la période entiere des effets de la lune sur l'équateur n'est donc achevée & ne se renouvelle qu'avec la révolution des nœuds qui est de 18 ans & 224 jours. L'intersection de l'équateur sur l'orbite de la lune rétrogradera constamment sur cette orbite, & l'équateur ne peut être entraîné, glisser parallèlement à lui-même sur cette orbite, sans changer de place, sans rétrograder en même tems sur l'écliptique (a). L'action de la lune se combine donc avec celle du soleil pour produire les mêmes effets; mais il faut remarquer que l'orbite de la lune étant inclinée de cinq degrés à l'écliptique, des parties égales sur cette orbite répondent à des parties inégales sur l'écliptique : le mouvement de rétrogradation, toujours égal sur l'un de ces cercles, devient donc inégal lorsqu'il est rapporté sur l'autre, sur l'écliptique où nous rapportons, où nous mesurons tout; & il en naît une petite équation qui croît & décroît, pour finir & recommencer avec la révolution des nœuds de la lune. L'action de la lune semblable à celle du soleil, opere non seulement cette rétrogradation, mais elle produit encore, comme cet astre, une variation dans l'angle de l'obliquité de l'écliptique: l'une, celle qui est due au soleil, s'accomplit dans l'intervalle d'une année; l'autre variation née de la lune, ne se développe que

peut avoir lieu sans que le point de l'équinoxe, l'intersection E de l'équateur & de l'écliptique ait rétrogradé en e sur le plan de l'écliptique; rétrogradation qui a lieu par l'action de la lune comme par celle du solcil.

<sup>(</sup>a) Soit (figure 28) LEN l'écliptique, SEQ l'équateur, LQR l'orbite de la lune; l'action de la lune fait rétrograder le long de son orbite LQR, & parallèlement à lui-même l'équateur QE, qui est transporté en qe: mais cet effet ne

dans la durée d'une révolution de ses nœuds. Voilà ce, que la géométrie sit appercevoir à Newton; mais il y a cette circonstance remarquable, que ce mouvement de l'équateur est tellement lié à la figure de la terre, que si le globe étoit sphérique, le mouvement n'existeroit pas. Si le globe est aplati par ses pôles, ensié dans son équateur, ce cercle & les équinoxes doivent rétrograder: si au contraire le globe étoit alongé dans le sens de son axe & aplati sous l'équateur, les équinoxes, au lieu de rétrograder, s'avanceroient le long de l'écliptique (a).

#### S. XXVIII.

CE mouvement du cercle de l'équateur n'est autre chose que la rétrogradation des points équinoxiaux, qui, suivant les observations astronomiques, reculent chaque année de 50%, de sorte qu'en 25920 ans ils auront parcouru l'étendue de la circonférence de l'écliptique, rétrogradation qui fur apperçue par Hypparque au tems de l'école d'Alexandrie. Ce mouvement n'est encore que celui des étoiles en longitude, connu bien plus anciennement, & découvert à l'époque de cette astronomie primitive dont tant de siecles ont tiré toute leur lumiere. Les étoiles, conformément à ces déterminations antiques, absolument d'accord sur ce point avec les modernes, s'avançoient d'un degré en 72 ans, & devoient parcourir l'écliptique en 25920 ans (b). Nous en avons enfin faisi la cause; le soleil & la lune, en vertu de la force qu'ils possedent, agissent sur l'équateur de la terre, ce cercle rétrograde en entraînant le globe, & fait tourner ce globe fur lui-même



<sup>(</sup>a) Liv. I, Prop. 66, Corol. 21 & 22.
(b) Histoire de l'astronomie ancienne,
Liv. III, Prop. 39.
(b) Histoire de l'astronomie ancienne,
p. 76 & 109.

autour d'un axe perpendiculaire à l'écliptique. Le soleil, selon Newton, produit environ 10" par an, & la lune 40.

Ce partage des effets s'éloigne peu de celui qui a lieu réellement entre le soleil & la lune; mais ce qui est très-remaquable, c'est que faute de données suffisantes, Newton a été forcé d'admettre des hypothèses peu exactes, qui cependant lui ont donné des résultats peu différens des vrais. Il a été bien servi par son génie; l'inspiration de cette faculté divine lui a fait appercevoir des déterminations qui n'étoient pas encore accessibles : soit qu'il eût des preuves qu'il a supprimées, soit qu'il eût dans l'esprit une sorte d'estime, une espece de balance pour apprécier certaines vérités, en pesant les vérités prochaines, & jugeant les unespar les autres! Il n'a pas fait assez d'attention à la rotation de notre globe; il a supposé la terre homogène, elle ne l'est sans doute pas ; il ignoroit la masse & la force de la lune; il fait tourner toutes les lunes attachées ensemble du même mouvement que si elles étoient isolées (a), Newton pressentoit que cette identité seroit un jour démontrée. C'est dans cette disette de connoissances nécessaires, & à travers ces obstacles, que Newton a mis le doigt sur la vérité: on pourroit croire que l'accord des phénomènes & de la théorie n'est qu'apparent, si la question n'avoit été pleinement résolue, lorsque M. d'Alembert s'est soumis ce problème; il en a développé la partie dinamique, il en a donné la premiere folution (b): la vérité a été mise dans son jour, tout a été éclairci, & les vues de Newton ont été justifiées.

Telle est donc la cause de cette rétrogradation des équinoxes

<sup>(</sup>a) M. le chevalier d'Arcy a remarqué aussi que Newton, en distribuant la sorce du soleil à l'anneau & au globe qu'il entraîne, avoit négligé de faire entrer en considé-

ration la longueur des bras du levier. Mém. Acad. Scien. 1759, p.'420.

<sup>(</sup>b) M. d'Alembert, Recherches sur la précession des équinoxes.

de 50" par année : voilà pourquoi les étoiles, les aphélies des planetes (a) & tous les points fixes du ciel sembloient avoit une marche progressive; on les rapportoit aux équinoxes, à des points qui ne sont pas fixes, & qui en reculant, font que tout le reste paroît s'avancer. En conséquence de cette rotation du globe, tous ses points doivent tourner lentement autour de l'axe de l'écliptique. Ce qu'on appelle proprement les pôles de la terre, c'est-à-dire, les extrémités de l'axe de ce mouvement diurne, quoiqu'immobiles à l'égard du mouvement diurne, tournent comme les autres points du globe; ils ne sont immobiles que pour l'individu: l'espece humaine qui dure assez pour ces changemens, les voit répondre à différens points, à différentes étoiles du ciel; & leur révolution, la même que la révolution apparente de ces étoiles, est de 25920 ans. Les Chinois, 2700 ans avant notre ère, ont vu au pôle une belle étoile; au tems de Chiron c'étoit une étoile plus petite. Eudoxe & Hypparque n'en trouverent plus, ils affirmerent qu'il n'y avoit point d'étoile qui répondît au pôle; il y en 2 une aujourd'hui, qui quelque jour, c'est-à-dire, dans quelques siecles n'y sera plus. Ces phénomènes, ces apparences, qui ont frappé, occupé les hommes pendant six mille ans, ont eu pendant cette durée une cause inconnue, malgré les travaux successifs. Tout-à-coup la lumiere a paru, lorsque Nevton s'est emparé du système de l'univers; aidé du travail des générations, & sur-tout de son regard pénétrant, il a vu ce que les générations de six mille années n'avoient point vu! Nous ne devons pas désespérer de l'esprit humain : si malgré er progrès, il est encore tant d'effets sans causes connues, sino

<sup>(</sup>a) Les aphélies des planetes rigoureufement parlant, ne sont pas fixes, les étoiles mêmes ne le sont peut-être pas. Mais les

mouvemens dont ils peuvent être font si lents, qu'on peut ici l. comme fixes.

sommes encore entourés de mysteres, le don que la nature nous a fait de Newton, nous fait connoître ce que peut notre intelligence. L'avenir a dans son sein les mêmes ressources que le passé; les années nous aident à miner sourdement les obstacles, & tôt ou tard elles sont tomber les barrieres qui s'opposent à de nouveaux progrès.

### §. X X I X.

NEWTON ne s'est pas contenté d'avoir lu dans la nature des explications si long-tems attendues, il a encore vu ce que la nature n'a point dévoilé à cette époque, ce qu'elle réservoit pour l'avenir. Telle est l'inégalité de la précession des équinoxes (a); telle est la variation de l'obliquité de l'écliptique, due à l'action du soleil & si propre à faire prévoir celle qui est due à lune (b). Ces variations, ces phénomènes étoient absolument inconnus aux astronômes, ils ne sont pas encore tous connus, il en est un qui ne sera peut-être jamais observable (c). Cette finesse de vue, propre à distinguer les détails insensibles, appartient au calcul que Newton avoit inventé. Sans cette ressource, il n'auroit pu atteindre le résultat d'une infinité de puissances combinées, & d'une multitude d'efforts long-tems sans effets. Lorsque les efforts se répetent, les Hets croissent, il ne faudroit au monde que de l'âge pour appercevoir. Newton aidé de ses nouvelles méthodes, té les époques & dévancé les âges; semblable au tems qui

> gradation des points équiflion des équinoxes font iques. Dès que le point , il marche en fens leil, en achevant fon viont au-devant ns de l'équi-

noxe estanticipé. Ainsi le tems des équinoxes précede le tems où l'équinoxe arriveroit si le point équinoxial ne reculoit pas : v. p. 523.

(b) Suprà, p. 521 & 523. (c) Celui de la variation de l'obliquité de l'écliptique, qui s'accomplit dans une année & qui est due au soleil.

détruit & qui recompose, le calcul de l'infini divise, décompose ce qui est grand, il accumule, il somme ce qui est petit, & il rapproche tout de notre mesure bornée. Mais ce que nous devons sur-tout admirer dans les recherches de Newton, c'est la correspondance de ses résultats & l'enchaînement de ses vérités. On observe que les corps tombent plus lentement sous l'équateur, Newton en conclut que la terre a la figure d'un sphéroïde aplati par ses pôles. Alors cet aplatissement, le renslement de la terre à l'équateur ne pouvoient être vus que des yeux de la géométrie. Mais il existe un autre phénomène connu depuis des millions d'années; c'est la rétrogradation des points des équinoxes; Newton en trouve la cause dans l'anneau de matiere excédente, qui naît de ce renslement & qui enveloppe le globe. Cette grande découverte se présente à lui avec des circonstances qui en produisent, ou qui en confirment une autre; c'est que les équinoxes ne peuvent rétrograder que dans le cas où la figure de la terre est celle d'un sphéroïde aplati; s'il étoit alongé, les équinoxes avanceroient: si la figure étoit un globe, les équinoxes seroient sans mouvement. Newton lie un phénomène encore inconnu, encore inobservé, au phénomène le mieux vu & le mieux observé; l'un ne doit point exister sans l'autre: & ce que son génie a vu de plus que nous, il le ramene à cette évidence qui nous est nécessaire pour croire, même au génie. Il n'y a que les parties d'une même vérité qui puissent être ainsi liées; cette vérité est celle du principe général, Newton l'a saisse par son ensemble, il descend pour nous atteindre, & il nous la démontre par ses détails.



de la mer; c'est encore un mouvement imprimé à notre globe, ou du moins à quelques-unes de ses parties; c'est encore une suite de l'action du soleil & de la lune. Ce phénomène a été ·long - tems un mystere pour les anciens : en conséquence de l'obscurité de la cause, on a forgé la fable de ce philosophe (a) qui se précipita dans la mer, par le désespoir de n'avoir pu expliquer ses mouvemens; comme si les vrais philosophes n'étoient pas accoutumés aux mysteres de la nature, & s'étoient jamais étonnés de ne pouvoir la comprendre! Possidonius avoit cependant soupçonné que les marées dépendoient soit du mouvement particulier de la lune, soit de son mouvement à l'égard du soleil (b). Galilée vit moins bien que lui; car il imagina que ces effets pouvoient s'expliquer par les deux mouvemens combinés de la terre autour de son axe & autour du soleil (c). Newton en a montré l'impossibilité (d). Il étoit aisé de penser, comme Possidonius, comme Descartes, que les marées étoient un effet de l'action de la lune sur les eaux; mais dans les explications que nous demandons, ce n'est pas tant la cause, c'est la maniere dont elle agir qui est difficile à découvrir. Il est une infinité de phénomènes dont nous soupçonnons, dont nous pouvons même assigner les causes, & la maniere dont ils sont opérés n'en est pas mieux connue. Newton pouvoit s'engager dans ces recherches, avec l'instrument qui l'avoit si bien servi dans des cas semblables; d'ailleurs un avantage de Newton fut l'art d'attaquer une question. La grande supériorité n'est que le moyen de considérer les choses difficiles, sous un point de vue où elles deviennent faciles où l'esprit les embrasse & les suit sans effort. 

Tome II.

 $\mathbf{X}_{\mathbf{X}\mathbf{X}}$ 

<sup>(</sup>d) Celt Ariftote à qui l'on prête cette ( de) Princ. Mathemaedic drance from il. Comment. p. 75.

(b) Suprà, Tome I, page 121.

(d) Ibid. Liv. I, prop. 66 Cooks. 19.

Ce point de vue le plus simple est en même tems le plus général, car dans la nature on voit toujours marcher enfemble la généralité & la simplicité. Les circonstances, qui différencient les cas particuliers, sont ensuite considérées séparément; on traite à part les modifications qu'elles apportent: la solution se transforme, elle marche avec des divisions, qui sont des repos placés dans une route trop longue; & la solution d'un problème prosond & difficile n'est plus qu'une suite de questions, dont l'étendue est proportionnée à notre intelligence.

Rien n'est plus simple que le mouvement de deux corps qui s'attirent; mais ce cas n'existe point dans un univers qui renferme une infinité de corps : des qu'il y en a trois, la complication commence; Newton s'arrête à ce premier degré. Un troitieme corps représentera tous les autres qui le remplaceront successivement; fussent-ils cent, Newton n'en considérera jamais que trois: mais de cette solution générale il déduira une infinité de phénomènes, les altérations du mouvement de la lune, la précession des équinoxes, le flux de la mer; tout cela n'est qu'une conséquence d'un premier résultat. On a vu que chaque partie de la protubérance de l'équateur étoit à ses yeux une lune circulant autour de la terre en vingt-quatre heures; le phénomène des marées peut s'offrir sous le même aspect. chaque molécule de l'Océan est également une petite lune. troublée dans ses mouvemens par le soleil ou par la lune: cette particule s'efforce, monte pour les suivre, & retombe, entraînée par son poids qui la rappelle à la terre. Il falloit, pour résoudre ainsi le problème, n'être point effrayé de la nultitude de ces petites lunes, comprises dans le sein de l'Océan, mais la puissance de les sommer ne manquera pas Newton.



#### S. XXXI.

Dans ces récits de l'histoire, nous avons eu soin d'écarter les calculs; cependant celui que nous allons offrir est si simple, il exige si peu de contention d'esprit, qu'en le rapportant nous avons cru faire plaisir à nos lecteurs, curieux peut-être en général de voir comment on estime les forces de la matiere, & comment on parvient à déterminer les efforts, qui soulevent la masse des eaux. Nevron a calculé que la force par laquelle le soleil trouble les mouvemens de la lune, est la 179° partie de la force centrale qui porte la lune vers la terre; mais nous avons dit que cette force centrale est. 3600 fois plus petite que la pesanteur qui fait tomber les corps à la surface de la terre (a). La force perturbatrice du soleil n'est donc pas la six cent millieme partie de cette pesanteur; & si la lune descendoit à la surface & devenoit la molécule de l'Océan, Newton a démontré que la force solaire seroit encore soixante sois plus petite (b). Cette force sur les eaux de la mer est donc 38 ou 39 millions de fois moindre que la pesanteur. C'est pourtant à ce pouvoir, si foible en apparence, que les mers obéissent lorsqu'elles se gonflent, ou qu'elles s'affaissent! Cette force est celle avec laquelle le soleil agit lorsqu'il est à l'horizon; alors il tend à abaisser les eaux : lorsqu'il est au zenith, il tend à les élever avec une force deux fois plus grande; & comme nous ne connoissons, nous ne mesurons que la différence de la haute à la basse mer, cette différence est produite par la force double qui éleve, & par la force simple qui abaisse. On

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astronomie moderne, suprà, p. 481.

<sup>(</sup>b) Princ. mathém. Liv. III, Prop. XXV & XXXVI.

peut donc regarder cet effet comme s'il étoit produit par une force égale aux deux autres, & qui fût treize millions de fois moindre que la pesanteur. Nevton la compare à la force centrisuge, qui sous l'équateur est la 289° partie de cette même pesanteur: il en résulte que la force du soleil est la 44 millieme partie de la force centrisuge; & si cette derniere force a pu jadis élever les régions de l'équateur de la 230° partie du rayon de la terre (a), ou de 85472 pieds, comme les effets sont proportionnés aux causes ou aux forces qui agissent, le soleil pourra élever les eaux de deux pieds.

La force de la lune sur ces mêmes eaux est plus difficile à évaluer; la lune n'a point de fatellite, ni de corps qui pese fur elle, pour nous apprendre la quantité de son action & de sa matiere attractive, il faut au contraire apprécier sa masse par l'effet même des marées. Voici comment Newton s'y est pris : la lune étant en quadrature, elle se trouve au zenith lorsque le soleil est à l'horizon, elle éleve les eaux tandis qu'il les abaisse, & la marée monte par la dissérence de ces deux actions. Lorsque la lune est en conjonction, passant au zenith avec le foleil, leurs actions sont unies, & la marée monte en raison de leur somme. Or on a observé à Bristol que la marée des conjonctions montoit à 45 pieds, & que celle des quadratures ne s'élevoit qu'à 25. Newton a déduit de ces données, en ayant égard à toutes les circonstances particulieres au tems & au lieu de l'observation, que la force de la lune étoit quatre fois & demie plus grande que celle du soleil; celle-ci produit deux pieds d'élévation, l'autre en produira neuf, & les deux ensemble onze.



#### S. XXXII.

Le phénomène le plus singulier des marées, & qui semble d'abord le plus difficile à concevoir, c'est leur double élévation, & leur double abaissement dans l'intervalle de vingtquatre heures. Si l'on conçoit que la lune, lorsqu'elle est présente sur l'horizon, lorsqu'elle passe au méridien, peut élever les eaux, comment arrive-t-il que douze heures après, passant au même méridien, mais de l'autre côté & sous la terre, elle puisse encore élever ces mêmes eaux? On croiroit au contraire que tirant en-dessous du globe, elle n'a de force que pour les rapprocher du centre: Newton en rend une raison bien simple La lune agit en même tems sur le globe entier & sur les eaux; elle a plus d'action sur les corps les plus proches : quand elle est sur l'horizon, les eaux sont plus près d'elle que le centre du globe; ces eaux montent, elles s'éloignent de la terre par la différence des deux actions; lorsque la lune est sous la terre à l'opposite, elle a moins de force sur ces eaux, elle en a plus sur le centre du globe, elle l'attire davantage. Ce centre fuit les eaux le soir, comme ces eaux l'avoient fui le matin; & dans les deux cas elles s'élevent & montent au rivage : pour nous, qui observons de la surface, les apparences sont les mêmes, soit que le globe baisse sous les eaux, soit que les eaux s'élevent sur lui. On voit qu'on en doit dire autant relativement au soleil.

Cela posé, si l'on veut connoître les phénomènes généraux des marées, on pourra conclure des principes exposés jusqu'ici que les plus grandes marées arrivent lorsque le foleil & la lune, en conjonction ou en opposition, passent ensemble au méridien; le jour de l'année où ils ont leur plus grande hauteur sur l'horizon, & où ils sont le plus près du zenith; ensin,

....

bien elles sont séparées par un fluide primitif tel que celui du feu, interposé pour les désunir & pour s'opposer à leur attraction. Indépendamment de ces principes, on reconnoît qu'elles ont peu d'adhérence par leur mobilité; elles sont toujours prêtes à rouler, elles cedent au moindre mouvement. On conçoit donc facilement que les eaux de la mer obéissent au pouvoir attractif du soleil & de la lune, & s'élevent pour former les marées : l'attraction mutuelle des parties de l'eau leur permet ce mouvement comme tant d'autres; & l'attraction générale du globe qui les entraîne, ne s'oppose pas à ces petits balancemens du flux & du reflux. On conçoit encore que dans la rétrogradation des points équinoxiaux l'action des mêmes astres, dirigée à la protubérance de l'équateur, ne puisse avoir d'effet fur cette masse solide, sans que cette action se partage à tout le globe, & ne puisse entraîner la partie excédente, sans entraîner en même tems le globe entier. Le mouvement partagé deviendra plus lent, mais tout obéira. Ces effets conçus ne font point du tout comprendre comment la masse totale du globe, & solide & fluide, s'est élevée jadis sous l'équateur pour donner à la terre la figure d'un sphéroïde aplati. Nous avons remarqué que si les continens n'étoient pas montés avec les eaux sous l'équateur, cette zone torride auroit été submergée, & ne nous offriroit ni terres, ni asiles. C'est cependant l'ouvrage d'une force qui n'est que la 289° partie de la pesanteur: la force qui unit les parties d'un corps solide, non seulement surpasse celle de la pesanteur, puisque ces parties restent liées & ne tombent pas; mais elle est infiniment plus grande, puisqu'il faut des poids énormes ajoutés au poids de ces parties pour les désunir & réduire un corps en poussière. Comment cette petite force centrifuge a-t-elle vaincu tant de ténacité & d'adhérence? Si l'on répond que la petitesse des

des effets a été compensée par la répétition & par la durée des efforts, nous dirons que les effets n'en auroient pas moins dépendu des résistances. Si la ténacité des solides eût cédé, elle eût moins cédé que la mobilité des eaux plus dociles; les esses effets auroient été proportionnés à la facilité, les eaux seroient montées plus haut & auroient tout inondé avant que l'équilibre sut établi. Il faut donc convenir que les terres n'ont été consolidées, les bornes n'ont été prescrites aux mers, qu'après que le globe a eu pris sa forme. Cette forme a résulté des actions combinées de la pesanteur & de la force centrisuge; mais l'action de ces forces a opéré sur une masse également obéissante dans toutes ses parties, sur une masse entiérement fluide, qui s'est ensuite desséchée pour recevoir les habitans que Dieu a posés sur elle.

#### S. XXXIV.

Par ces considérations aussi vastes que prosondes, Newton, organe de la nature, avoit dévoilé, dicté ses loix; il avoit régle la terre, les planetes, leurs satellites, & tous les astres qui entourent de près le soleil: car dans le système de Copernic, où l'on trouve de toutes parts des espaces infinis, Saturne, quoiqu'à trois cens millions de lieues du Soleil, est encore dans son voisinage; & les planetes errantes autour de lui & serrées dans cette sphere bornée ne composent qu'un famille de l'univers! Mais les cometes sont-elles de cette samille, les cometes, qui après avoir été regardées par les anciens comme des produits de l'atmosphere, n'ont plus été dans les idées de Descartes & de Képler, que des corps lancés, errans à l'aventure, qui ne s'approchent que pour s'éloigner, & nous visitent pour ne nous jamais revoir? D. Cassini par des vues plus saines, les avoit attachées à notre système; mais il est incertain s'il les faisoit

Tome II. Yyy

mouvoir autour du soleil: on penchoit peut-être à les mettre au rang de la lune, à en saire des satellites de la terre; c'étoit beaucoup étendre la domination de notre planete, c'étoit dépouiller le soleil pour nous enrichir. Newton avoit reconnu dans cet astre une sorce infiniment prépondérante, qui ne devoit pas permettre ces usurpations. Newton, conservateur des droits de l'univers, dut s'occuper de la place des cometes, de leurs routes, & discerner le joug auquel elles sont assujetties; il a dû sassir cette nouvelle occasion d'éprouver la puissance de la géométrie, & l'avantage des nouvelles méthodes. Newton, avant d'avoir recours à la science, consulta la philosophie; c'est à elle de le guider, & de lui montrer la place où il faut appliquer l'instrument.

Newton ne se demande point si les cometes sont des astres durables; cette question n'appartenoit plus qu'aux esprits vulgaires. Il n'est point embarrassé de la source où les cometes puisent leur lumiere; cette source est celle de la lumiere même des planetes: les cometes descendent vers le soleil, & Nevton voit leur éclat s'augmenter par cette proximité. Alors il compare cet éclat à celui de Saturne & de Jupiter; & comme les cometes sont quelquefois revêtues de plus de lumiere, il en conclut qu'elles approchent plus près du foleil : elles entrent donc, & assez avant, dans la sphere immense où le foleil exerce un pouvoir absolu, où tout dépend de lui. Comment seroient-elles libres d'y entrer, si le même pouvoir ne les y attiroit? Mais une fois admises, comment échappent-elles aux liens puissans qui enchaînent tant de corps, sans qu'un feul puisse changer sa distance? Kopler les avoit fait marcher dans une ligne droite, Cassini dans un grand cercle où la courbure est presque insensible. Newton, qui cherchoit & qui retrouvoit partout les deux forces productrices du mouvement

curviligne, apperçut que la force qui avoit ici le plus d'influence, étoit la force uniforme, propagée dans une ligne droite; la force centrale étoit foible, puisque la courbure qui en résulte étoit très-peu sensible. Mais Hévélius avoit reconnu une déflexion, une courbure plus marquée dans quelques points des routes des cometes, & cette déflexion arrivoit toujours près du foleil; la route devenoit donc plus courbe dans les circonstances, où la proximité augmentoit l'action du soleil; le soleil sembloit donc posséder aussi la force centrale qui régit les cometes. L'attraction en raison inverse du quarré des distances, qui force tous les corps célestes de décrire des ellipses. ne fixe point la grandeur, ni les dimensions de ces ellipses: la loi est générale, elle embrasse toutes les ellipses possibles; & la géométrie enseigne que les ellipses peuvent s'aplatir en augmentant la distance des foyers (a). Une ellipse même doit devenir une ligne droite, lorsque les foyers tombent aux deux extrémités de l'axe. Newton vit que pour décrire ces ellipses, il ne falloit qu'une force uniforme plus grande, qui fût capable de prendre un grand avantage sur la force centrale, & de porter la comete dans des régions éloignées du soleil (b). Hévélius avoit soupçonné que la courbe suivie par les cometes étoit une parabole, il avoit même apperçu que le sommet de cette courbe étoit le point où la comete est le plus près du soleil (c).. Un Allemand nommé Doerfeld, saisit l'idée d'Hévélius, & alla plus loin que lui, il prononça que les cometes se meuvent

(b) Hist. de l'Astron. moderne, suprà,

p. 497, & note p. 498.

<sup>(</sup>a) Voy. la fig. 29. L'ellipse ADB décrite autour du point C, a pour soyer les points F & F; mais si l'on prend pour soyers les points f & f, l'ellipse décrite en conséquence sera aplatie, & telle que AEB. Si l'on plaçoit les soyers aux points A & B, l'ellipse s'évanouiroit & ne seroit plus que la ligne AB.

<sup>(</sup>c) Suprà, page 247. Le soleil étant en F (fig. 30), le point où la comete, marchant dans la parabole MAN, peut être le plus près du soleil, est en A, c'est ce point que nous nommons le sommet de la courbe.

dans des paraboles dont le soleil occupe le foyer (a). Cette idée, dont on doit faire honneur à Doerfeld, a été longtems ensevelie dans son ouvrage écrit en allemand. Newton fans doute ne l'a point connue, & nous pouvons dire plus, il n'en avoit pas besoin. Il dût adopter d'abord la courbure parabolique, soupçonnée par Hévélius dans la route de quelques cometes; il dût regarder ce fait d'observation comme un fait général. Accoutumé à considérer l'infini, à ne point s'effrayer de ses abîmes, Newton savoit suivre les grandeurs, les formes dans leurs diminutions; & faisir encore ce qu'elles deviennent, lorsqu'infiniment petites elles sont prêtes à s'évanouir. La géométrie lui démontroit que les elliples s'aplatiflant lorsque les foyers s'éloignent du centre ; elles perdent presque toute leur courbure, elles n'en conservent qu'à leurs extremités, & là cette courbure est tout à fait semblable à celle de la parabole. Une telle ellipse ne differe réellement pas de deux paraboles très-éloignées, opposées, se regardant par leurs concavirés, & dont les branches prolongées peuvent être unies par deux lignes droites (voy. fig. 31). Dès que Newton eut connu par la raison mathématique que les cometes, qui s'éloignent sans doute à des distances énormes, pour un tems très-long, & qui ne paroissent que des momens, pouvoient cependant marcher dans des ellipses infiniment alongées, infiniment peu courbes, comme les observations le prouvent, sans cependant cesser d'être assujetties à la loi universelle d'une force centrale constamment dirigée au soleil, il expliqua pourquoi Hévélius avoit cru leur voir décrire une parabole; c'est que réellement le soleil & son cortege de planetes, placés à l'extrémité de l'orbite de ces cometes, ne fauroient les voir que lorsqu'elles

<sup>(</sup>a) Voyez son ouvrage imprimé en allemand, p. 24; & Weidler, p. 551.

font dans cette partie où la courbure ressemble à celle de la parabole, & n'en peut être distinguée par les plus sines de nos observations, toujours un peu inexactes. Il n'eut pas besoin de l'idée ingénieuse de Doerseld pour placer le soleil au soyer de ces orbites: ces orbes elliptiques, quoique très-alongés, ne pouvoient naître que d'une sorce centrale; & cette sorce n'auroit pas varié inversement comme le quarré des distance, n'auroit pas été semblable à celle qui anime toutes les planetes, en conséquence d'une loi commune à tous les êtres, si elle n'avoit pas été exactement dirigée au soyer, où le soleil dont elle émane, doit être nécessairement placé.

## §. XXXV.

IL ne fallut à Newton, pour cette grande découverte, pour régler le rang des cometes, que les loix imposées aux autres corps célestes, & une raison déjà exercée à la connoissance de la nature, une raison sur-tout persuadée que cette nature est simple dans ses moyens & universelle dans ses loix. Ces cometes furent de la famille du soleil : elles sont liées à notre système des planetes; elles ont, comme les planetes, des révolutions dans des courbes fermées, elles ont des retours, la distance nous les enleve, la proximité nous les rend. Mais cette distance & cette proximité doivent se succéder alternativement; si elles ont été lancées du périhélie avec une force uniforme plus grande, si la force centrale, qui les maîtrise moins, leur permet des écarts plus grands, ces écarts sont limités; elles sont, comme les autres corps célestes, enchaînées par un lien dont elles ne peuvent s'affranchir, & qui les force de revenir après leur avoir permis de s'éloigner. C'est alors que Newton appliqua le calcul aux observations; il se

proposa le problème de déterminer par ces observations les dimensions de la parabole que la comete a décrite autour du soleil. Mais ce problème étoit prodigieusement difficile, & il falloit qu'il le sût beaucoup, puisque Newton l'avoue luimême (a).

Newton choisit trois observations, trois positions d'une comete dans le ciel, observées de la terre. Un plus grand nombre auroit été inutile; & c'est de ce peu de données qu'il falloit que son génie tirât les réponses demandées par sa curiosité. Les mouvemens des cometes sont compliqués du mouvement de la terre; & si ce mouvement a été si long-tems incommode, s'il a produit tant de fausses apparences dans le mouvement des planetes, mouvement que nous voyons commencer & finir, que nous pouvons suivre chaque jour dans toutes ses parties, on peut juger combien il étoit disficile de séparer ces illusions de la vérité du mouvement des cometes observées seulement dans une très-petite partie de leur cours & pendant peu de tems. Dessinons sur un plan le cercle de notre orbite (b), marquons-y les trois positions de la terre aux momens des observations, qu'est-ce que les observations nous apprennent? Que le rayon visuel dirigé de la terre à la comete, & prolongé jusqu'au ciel étoilé, y a marqué le

teres qui peuvent la distinguer de toute autre, sont 1°. la distance périhélie, ou la plus petite distance de la comete au soleil AP: 2°. le point du ciel G, où cette distance est dirigée, c'est le lieu du périhélie: 3°. l'angle que cette route parabolique sait avec l'écliptique: 4°: les nouds de cette orbite, ou les points où elle coupe l'écliptique: 5° ensire l'instant où la comete a été périhélie, c'est duire, où elle a été au point P.

<sup>(</sup>a) Princ. mathem. édit. 1687, p. 487.
(b) Soient (fig. 32) A, B, C, les positions de la terre dans son orbite, ou on a observé une comete, que l'on a vue suivant les directions AaD, BbE, CcD, soit \$ le soleil, il faut décrire une parabole dont le soyer soit \$, & qui coupe les trois signes AaD, BbE, CcD, ce sera l'orbite décrite par la comete, & les points a, b & c où tes directions sont coupées, seront les sieux de la comete au moment des trois observations. Les dimensions de

lieu de la comete parmi ces étoiles; la comete est dans ce rayon, mais il est d'une longueur immense, il trayerse tous les espaces célestes jusqu'au terme de la portée de la vue, & la position de la comete dans toute cette longueur est inconnue : on en doit dire autant des deux autres observations. Nous ne connoissons que les trois positions de la terre & les directions des rayons vifuels, menées aux trois lieux correspondans de la comete, il faut trouver une parabole qui coupe ces trois rayons, & qui ait en même tems le soleil à son foyer. Nous n'en dirons pas plus sur la solution de ce problème, il nous suffit d'en avoir fait sentir la difficulté, il nous suffit de dire qu'elle a été pleinement vaincue. Les moyens de la géométrie appartiennent à son histoire, mais les preuves du succès sont de notre ressort. Newton n'a pris que trois observations pour déterminer la route de la comete, les autres observations lui servent pour la vérisier; il faut qu'elles soient toutes représentées: si la géométrie n'avoit pas donné la vraie parabole, le calcul ne pourroit plus retrouver sur cette parabole les positions qui ont été observées. C'est ainsi qu'on a pour garans d'un côté la certitude géométrique qui répond de la justesse des résultats, & de l'autre les moyens de vérification qui en démontrent la vérité.

#### S. XXXVI.

NEWTON, ayant tracé autour du soleil & dans le ciel la parabole que décrit la comete, put montrer sous quel angle l'orbe de cette nouvelle planete coupe l'écliptique, dans quels points se fait cette section, à quel autre point du ciel répond le sommet de la courbe où est le périhélie de la comete, c'est à-dire, le terme de sa plus petite distance; il put mesurer

cette plus petite distance de la même maniere que nous mefurons toutes les autres distances célestes, en comparant leur grandeur au rayon de notre orbe; & si les routes de ces cometes sont sixées, comme il appartient à des astres durables, si leurs orbites sont invariables comme eux, la position, l'étendue de cette parabole, ses relations avec le plan de notre écliptique, sont des caracteres, qui étant différens dans toutes les cometes, les distingueront les unes des autres, & serviront à les faire reconnoître, lorsqu'après leur longue révolution, elles se remontreront une seconde sois à la terre.

La vraie orbite, la vraie trajectoire d'une comete ainsi déterminée, Newton put faire ce qu'aucun homme n'avoit encore fait, c'est d'examiner le mouvement de ces astres à l'égard du foleil, le feul qui foit véritable; celui que nous voyons de la terre n'est qu'apparent, & il est sujet à toutes les illusions qui nous ont si long-tems trompés sur les planetes. Alors le philosophe reconnut les effets de son principe général. Les cometes, comme les planetes décrivent autour du soleil des aires proportionnelles aux tems; voilà donc la premiere loi de Képler. La partie parabolique de la route de ces astres annonce que l'orbite entiere est une ellipse allongée; c'est la seconde loi; & si l'on ne connoît pas la durée de leurs révolutions, pour y retrouver la troisieme loi dans la proportion de ces révolutions avec le diametre des orbes décrits, on voit du moins que la vîtesse dans les paraboles a toujours un rapport consrant avec celle dans un cercle, décrit à la même distance du soleil: quelles que soient les cometes, leurs vîtesses dans leurs paraboles différentes, sont toujours comme la racine quarrée des cubes de leur plus courte distance au soleil. Elles montrent donc, autant qu'elles le peuvent, leur obéissance à la troisieme loi; & Newton eut toutes les preuves nécessaires

545

pour constater que les cometes sont animées par la même force, qui anime notre système des planetes. C'est une force inversement proportionnelle au quarré de la distance, une force née dans le soleil, & propagée assez loin pour s'étendre jusqu'aux orbes les plus reculés des cometes, & pour enchaîner ces astres comme ceux que nous voyons circuler plus près de la source de la force.

Ces cometes, qui décrivent des ellipses immenses, éprouvent des inégalités semblables à celles des planetes, mais des inégalités bien plus grandes. On a vu que ces inégalités étoient proportionnées à l'excentricité (a); les cometes ont des excentricités énormes. Ces astres se meuvent, ainsi que les planetes, plus vîte quand ils sont près du soleil, plus lentement quand ils en sont plus loin; & comme cette proximité & cet éloignement sont considérables, les variations de leur vîtesse sont très-grandes. Les cometes doivent donc marcher avec une lenteur infinie quand elles sont dans ces régions lointaines où notre œil ne peut les suivre; & si elles s'y rencontrent, elles peuvent déranger sensiblement leurs mouvemens, altérer leurs orbes, diminuer ou allonger leurs révolutions, parce qu'elles restent long-tems exposées à leur attraction mutuelle. Newton en conclut deux choses, la premiere, que les cometes n'ont point été enfermées, comme les planetes, dans un zodiaque étroit, afin que leur route n'étant pas si près les unes des autres, ces routes ne puissent se croiser, ni les cometes se rencontrer; leur distance, la grandeur de leurs orbites sont toutes différentes, leurs routes coupent le ciel dans tous les sens, & quand deux de ces routes se coupent elles - mêmes en un point, elles s'écartent bientôt par leur divergence. (b) La

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 87 & 472.

Tome II.

#### HISTOIRE

de conclusion de Newton sut que ces rencontres pouvant dant avoir lieu, il en devoit naître des dérangemens. Il ne faut pas espérer que la même comete décrive toujours écisément le même orbe, ni que le tems de sa révolution t toujours exactement le même. Il peut arriver que des cometes reparoissent en parcourant des orbes un peu dissérens. Il ne faudroit pas s'étonner si même il y en avoit qui ne repant jamais; car il peut naître dans des tems si longs, dans paces si grands, bien des altérations, qui suffisent pour tiver ou des changemens sensibles, ou la perte totale de es cometes.

## S. XXXVII.

Newton appliqua cette théorie à la fameuse comete de 1680; il vit que c'étoit la même qui avoit paru & en Novembre, & à la fin de Décembre. Dans ces deux tems, on l'avoit vue dans les deux différentes branches de la parabole, avant & après son passage au périhélie, où elle sut le 18 Décembre. Il faut dire que Doerfeld avoit apperçu, comme Newton, cette identité (a), & il en faut faire honneur à l'astronôme Allemand, qui n'étoit point secouru par les lumieres d'une théorie profonde & nouvelle. Mais Newton, appuyant des calculs sur la certitude de cette théorie, vit que cette comete étoit particuliérement remarquable pour avoir passé très-près du soleil. Dans son périhélie elle n'en fut éloignée que de la sixieme partie du diametre solaire; & si ce diametre est, comme nous le supposons, d'environ 150000 lieues, elle approcha du soleil à la distance de 25000 lieues, & fut trois ou quatre fois plus près de lui que la lune ne l'est

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 551.

de la terre. Que par la pensée on rapproche de nous le soleil à cette distance, & qu'on juge de la chaleur qu'il nous feroit éprouver! Ce qui doit étonner le plus dans la nature de ces astres singuliers, ce sont les alternatives de leurs températures. Un froid extrême dans leur éloignement du soleil, une chaleur brûlante dans leur proximité! Newton a calculé que cette comete avoit dû éprouver, lors de son passage près du soleil, une chaleur vingt-huit mille fois plus forte que celle de cet astre dans nos étés; elle surpasse deux mille sois, suivant l'évaluation de Newton, la chaleur d'un fer rouge. Les vapeurs, les eaux, & tout ce qui étoit liquide & volatil, a dû être consumé & dissipé en un instant. Mais cette chaleur une fois acquise, cette chaleur qui doit pénétrer jusqu'au centre du globe, doit se conserver long-tems; c'est une ressource contre le froid, lorsque la comete s'éloigne de la présence du soleil. Newton, qui soumettoit tout au calcul, & à qui le génie offroit des ressources pour tout, trouve qu'un globe de ser égal à la terre & rougi au feu, seroit cinquante mille ans, à se réfroidir (a); & il tire de la chaleur extrême où les cometes peuvent être exposées, une preuve qu'elles sont des corps compactes & solides, aussi durables que les autres. Il faut en effet qu'elles soient composées d'une matiere parfaitement fixe, puisqu'elle n'est pas volatilisée par ce seu violent; si elles n'étoient que des vapeurs, des exhalaisons de la terre & des planetes, leur aggrégation légere & volatile se dissiperoit en un instant, & l'astre s'évanouiroit en sumée (b).

Cette grande proximité, la vîtesse considérable qu'eut alors

547

<sup>(</sup>a) Princ. math. p. 174, T. II, édit. fr. M. de Busson a fait des expériences suivies & exactes sur le réfroidissement des globes chaussés, & il en a tiré des résultats aussi

curieux qu'ils sont neuss & singuliers. M. de Busson, Introduction à l'Hist. naturelle des minéraux.

<sup>(</sup>b) Ibid. Principes math. p. 146.

la comete de 1680, font croire à Newton qu'elle a dû trouver un peu de résistance. Il a fallu qu'elle traversat l'atmosphère du foleil, cette atmosphère lumineuse découverte par Cassini; la comete même y est entrée assez avant, & dans la partie qui doit être la plus dense : quelque peu d'épaisseur qu'ait ce milieu, on sent que le déplacement de ses molécules oppose quelque obstacle au corps qui veut le traverser. La résistance de ce milieu est toujours proportionnée à la grandeur, à l'étendue du corps en mouvement, qui à raison de cette étendue, a plus ou moins de molécules à déplacer; mais la réfistance dépend aussi de la vîtesse. Lorsqu'un corps se meut rapidement, les molécules ont moins de tems pour se diviser & pour lui livrer passage; le corps les pousse, les amoncele, les serre les unes contre les autres, & sa rapidité qui unit ainsi ces molécules, les rend capables d'une résistance plus grande. Cette résistance a toujours lieu dans la direction de la force uniforme: une petite partie de cette force est consumée, & comme elle ne se renouvelle pas, ses perres sont pour toujours. En conséquence la force centrale prévaut, & le corps, c'est-à-dire, la comete s'approche du foleil. Newton conçoit que ces pertes répétées peuvent tellement diminuer la distance au soleil, que la comete doit à la fin y tomber; & se réunir à la masse solaire pour servir d'aliment à ses seux, & pour réparer peut-être l'évaporation continuelle de la lumiere. La comete de 1680 a passé si près de ce foyer, qu'elle pourra bien y être engloutie à son prochain retour : peut-être, ajoute Newton, les étoiles qui s'allument tout-à-coup dans les régions du ciel n'étoientelles invisibles que faute de feux assez actifs; elles brillent, ranimées par la chûte de quelques cometes (a).

<sup>(4)</sup> Prine, math. édit. Franc. Tom. II, p. 147.



## .§ XXXVIII.

Dès que les cometes passant près du soleil éprouvent une chaleur énorme, capable de dessécher leur surface & même leur profondeur, on conçoit que ce desséchement n'arrive que par une évaporation de tous les fluides; ces globes doivent donc fumer comme les corps humides exposés au feu; la fumée qui s'en exhale doit se diriger à l'opposite du seu qui la produit C'est une expérience que nous faisons tous les jours sur tous les corps ou brûlés ou chauffés. L'apparence de la queue des cometes, toujours opposée au soleil, n'est donc qu'une fumée, & le produit des vapeurs qui s'élevent continuellement de la surface. C'est la cause que leur assigne Newton, & sans doute la plus naturelle : ces queues ne se montrent que lorsque la comete a passé son périhélie, ou lorsqu'elle en approche; elles sont d'autant plus longues que les cometes ont passé plus près (a), témoin celle de 1680; & sans doute les cometes qui passent fort loin, n'en ont pas. Ce qu'on appelle la barbe, la chevelure des cometes, une sorte d'atmosphère qui les environne & les rend plus obscures, a la même cause. Ces queues s'étendent à une grande distance; celle de la comete de 1680, qui embrassa jusqu'à 70 degrés du ciel, occupoit peut-être un espace de neuf à dix millions de lieues en longueur sur une largeur égale au diametre de la comete. Ceux qui connoissent la prodigieuse dilatabilité des vapeurs, ne seront pas étonnés de cette étendue. Notre air, nous l'avons dit, se condense près de la surface, à raison du poids de l'air même dont il est chargé. Newton a calculé qu'un globe d'un pouce de diametre, formé de notre air, tel qu'il est à la

<sup>(</sup>a) Princ, math. édit. franc. Tom. II, p. 147.

surface, porté à la distance de 1500 lieues de cette surface, & libre de s'étendre par son ressort, rempliroit toutes les régions des planetes jusqu'à la sphere de Saturne, & encore bien au-delà. On voit que la matiere des comeres, libre de se rarésier dans un milieu sans résistance, peut-être peu considérable, quoiqu'elle occupe un grand espace; elle en occuperont plus si elle ne s'évaporoit pas continuellement. Notre atmosphère éclairée de la lumiere du soleil, éteint presque tous les astres & la lune même, tandis que l'atmosphère des cometes, également éclairée du soleil, laisse voir à travers son épaisseur la lumiere des plus petites étoiles : cette matiere est donc infiniment plus rare & plus subtile que celle de notre air.

Newton tire de ces considérations une nouvelle preuve que l'éther, dans lequel nagent les cometes, n'est capable d'aucune résistance sensible. Non-seulement il n'arrête point les corps solides, il n'altere point leurs mouvemens; mais les vapeurs des cometes, élevées en colonnes au-dessus de leurs globes, fuivent le cours de ces globes, & font entraînées par eux. L'éther ne réfiste donc pas plus aux vapeurs légeres qu'aux corps solides; & cependant le moindre choc des molécules de l'éther disperseroit celles des queues des cometes; ces queues servient aussi-tôt détruites que formées. Mais nous les voyons durer, & si elles cessent de paroître, il y a lieu de croire que c'est par leur ascension continuée, & par une dilatation devenue excessive. Newton, qui saississit tout ce qui lui donnoit quelque prise, résléchissant sur la déslexion & la courbure qu'on avoit remarquée dans la queue des comètés, pensa qu'on en pouvoit tirer une induction du tems que la vapeur avoit employé à monter. Lorsque cette vapeur s'éleve en vertu du mouvement d'ascension que lui donne la chaleur, elle n'en

conserve pas moins le mouvement de translation de la comete; elle doit donc, en montant, se conformer à ces deux mouvemens, & prendre une route oblique entre leurs directions; à mesure que le mouvement & la direction de la comete changent, les vapeurs exhalées, participent à ces changemens, chaque partie conserve la direction qu'elle a reçue, & la queue entiere prend une courbure en conséquence de toutes ces directions (a). Or en tirant une ligne droite de l'extrémité de cette queue au soleil, le point où la ligne coupe l'orbite de la comete est celui d'où les vapeurs sont parties. Newton trouva que la vapeur, qui le 25 Janvier 1680 faisoit le terme de la queue, avoit commencé à monter le 21 Décembre, & avoit employé quarante-cinq jours à monter. Toute la queue qui parut le 10 Décembre, & qui avoit une longueur prodigieuse, étoit montée dans l'intervalle de deux jours, écoulés depuis le passage du périhélie (b). On peut juger de la force de l'évaporation par la vîtesse de ces vapeurs si légeres qui ont parcouru neuf à dix millions de lieues en deux jours; & en même tems on peut s'assurer que l'éther n'oppose aucune résistance, puisqu'il a permis ce mouvement rapide à un composé si frêle & si aisé à détruire.

# §. XXXIX.

Le vrai mouvement des cometes autour du soleil dans des orbes paraboliques étant connu & mis à découvert, on put voir clairement que quelques-unes de ces cometes avoient réellement un mouvement rétrograde, c'est-à-dire, contraire au mouvement général des planetes & des satellites de notre sys-

<sup>(</sup>a) Voyez figure 32.

<sup>(</sup>b) Princ. math, édit. franc. p. 154.

tême. L'observation avoit déjà montré que quelques cometes vues de la terre, paroissoient se mouvoir dans le ciel en remontant le cours ordinaire des planetes. Mais tout ce que nous voyons de la terre n'est souvent qu'une apparence illusoire; notre propre mouvement altere le vrai mouvement des astres: les planetes ont des tems où nous les voyons rétrograder; les cometes pourroient n'être rétrogrades que comme elles, & en apparence. Mais lorsque leur mouvement sut rapporté au foleil auguel il appartient, lorsqu'on put suivre leur route réelle, on vit que dans le nombre de ces planeres nouvelles & inarrendues que le hafard semble nous envoyer, les unes suivoient le sens dans lequel les planetes se meuvent par un mouvement que nous appelons direct, les autres marchoient dans un sens entiérement contraire par le mouvement que nous appelons rétrograde. Cette vérité démontrée porta un coup terrible à l'hypothèse des tourbillons; car si les tourbillons planétaires ont dans leur révolution assez de force pour entraîner les corps massifs & lourds des planetes, ils doivent entraîner ézalement les cometes lorsqu'elles y arrivent, lorsqu'elles y tombent. Ces cometes ne peuvent suivre que le mouvement du tourbillon: on ne conçoit pas comment elles pourroient en sortir; on conçoit encore moins comment elles pourroient se mouvoir dans un sens opposé à ce torrent de matiere circulante. Il faudroit imaginer que le tourbillon des cometes, aplati & alongé comme leur orbite, pénétrât les tourbillons sphériques de nos planetes, \* conservat son mouvement différent & même contraire; & l'idée de cette pénétration impol. sible seroit une grande absurdité!

Mais cette objection n'est point la seule que les découvertes de Newton sournissent contre les idées plus ingénieuses que solides de Descartes. Les vérités nouvelles ne sont pas l'unique avantage

avantage des recherches profondes, l'esprit humain se fortifice & de la vérité qu'il acquiert, & de l'erreur dont il se désabuse. Cependant Newton, en proposant des idées si vraies, si supérieures aux hypothèses de Descartes, ne semble point triompher de leur chûte; il a plutôt l'air de la soupçonner que de l'annoncer. L'hypothèse des tourbillons, dit-il, est sujette à beaucoup de difficuliés; & avec ce ton de réserve, il déduit des raisons qui détruisent de fond en comble l'hypothèse. Un tourbillon ne peut être conçu que par l'idée d'une matiere fluide mue circulairement autour d'un centre par un mouvement unique. On imagine bien que les parties les plus éloignées. décrivant des cercles plus grands, doivent avoir plus de vîtesse, & cette vîtesse paroît devoir augmenter selon la distance. Les astres plongés dans ce tourbillon ne peuvent se mouvoir que par le mouvement même du tourbillon, leurs vîtesses manifestent donc la sienne, ou décelent du moins la vîtesse des couches où ces astres se trouvent. Les loix de la nature observées par Kepler, doivent donc dériver des loix de ces tourbillons; car les hypothèses ne sont admissibles que lorsqu'elles. expliquent les faits observés. Or pour qu'une planere, suivant une couche du tourbillon, décrivît autour du soleil des aires proportionnelles aux tems, il faudroit que cette couche sît sa: révolution dans un tems proportionnel au quarré de sa distance: au soleil; mais la troisieme loi de Kepler nous apprend que les révolutions de deux différentes planetes sont entr'elles; comme les racines quarrées des cubes de leur distance au soleil, les couches qui les entraînent devroient avoir cette même. vîtesse, & faire également leur tour dans un tems proportionnel à la racine quarrée des cubes de leur distance au soleil: il faudroit donc que ces deux couches eussent des vîtesses différentes, & deux tems périodiques différens pour observer, Tome II. Aaaa

les deux loix de Kepler (a), ce qui est absurde & contradictoire.

#### S. LX.

Le système des tourbillons renferme bien d'autres contradictions que nous n'entreprenons point de détailler (b). Ce n'est pas ainsi que Newton a expliqué la nature par le système de la gravitation; il est parti des faits généraux pour chercher le principe qui les produit. La premiere loi de Kepler lui a montré que les corps célestes étoient mus par une force dirigée à un point fixe; la seconde indique que cette force, capable de s'accélérer & de se ralentir, varie en raison inverse du quarré des distances à ce point; & la troisieme fait connoître que cetre force est encore proportionnelle à la quantité de matiere du corps qui occupe le centre. Newton, en nous donnant l'idée d'une force, qui existe dans toutes les parties de la matiere, & qui varie inversement comme le quarré des distances, ne nous a donc rien dit que ce que les faits lui ont appris; s'il en a fait une loi généralé, c'est qu'elle dérive des faits généraux. Rien n'est plus simple que ses suppositions: la matiere a été créée & douée d'une rendance réciproque de toutes ses parties, suivant cette loi; la cause premiere, Dieu a lancé dans l'espace les masses des corps céleftes, chacune avec une force d'impulsion une fois imprimée & durable, puisqu'elle n'éprouve point de résistance. Avec une propriété primitive & possible de la matiere, avec un premier acte de la puissance divine, Newton trouve la raison de tous les mouvemens, la raison de l'ordre & de la conservation de l'uni-

<sup>(</sup>a) Princ. math. Liv. III, schol. génér.

<sup>(</sup>b) Voyez l'Encyclopédic à l'article tour

vers! Mais le principal ressort du mouvement, l'attraction qui lui fut revelée par les trois loix de Kepler, lui a été en même tems confirmée par tous les phénomènes de la nature. C'est cette attraction qui produit les inégalités de la lune, les mouvemens de son apogée & de son nœud, assez sensibles pour avoir été apperçus par les premiers astronômes. C'est elle qui fait rétrograder les points équinoxiaux dans une révolution très-lente; c'est elle qui deux fois par jour éleve & abaisse les eaux de la mer; c'est elle enfin qui assujettit les cometes comme les planetes, & qui les retient dans l'empire du soleil. Une infinité de grands phénomènes découverts depuis, s'expliqueront par ce principe, & ne pourront s'expliquer que par lui. Mais les faits, jusqu'ici détaillés & ramenés à une seule cause, suffisent bien pour démontrer l'existence de cette cause; nous la retrouvons sur la terre, elle agit sous nos yeux mêmes, en précipitant les graves de la surface vers le centre, en arrondissant les gouttes d'eau & de mercure, en élevant au-dessus de leur niveau les liqueurs dans les vaisseaux capillaires. C'est cette cause, c'est cette force, mais disféremment modifiée, qui produit sans doute les attractions électriques & magnétiques.

# §. X L I.

Tout maniseste donc l'attraction dans la nature, tout mouvement est produit ou réglé par cette sorce. Mais qu'est-ce que l'attraction? L'idée attachée à ce mot étoit entiérement nouvelle, car nous avouons que l'attraction supposée par les anciens nous paroît totalement dissérente; elle naissoit chez eux & d'une sympathie occulte & sausse, établie gratuitement entre dissérentes substances & dissérente êtres, & de la chute des corps, qui tendoient vers la terre par une sympathie sem-Aaaa ij

blable. Cette sympathie, étendue jusqu'à la lune pour retenir cette planete dans fon orbe, n'est qu'une erreur aggrandie. Les anciens se sont approchés par hasard de la vérité. Nous avons dejà dit qu'il n'en est pas de leurs opinions comme des faits qu'ils nous ont laissés (a). Les faits sont manifestes, les opinions peuvent être équivoques par l'expression. Nous ne voyons effentiellement dans l'attraction prétendue des anciens qu'une idée de sympathie & d'amour, qui prouve seulement le penchant de l'homme à retrouver partout les sentimens qui le consolent, ou les passions qui l'agitent. Kepler, Hook peuvent seuls être affociés à Newton, comme ayant eu l'idée nette de la cause universelle. Mais cette notion philosophique & vague n'est rien, quand on ne démontre pas que l'idée est fondée & la cause nécessaire. C'est ce qu'a fait Newton, & c'est une gloire qui n'appartient qu'à lui seul : il a été forcé de concevoir l'attraction; ce sont les phénomènes qui ont fait entrer cette idée dans sa tête, ce sont eux qui l'y ont affermie, enracinée. Conduit par la certitude géométrique, il étoit sûr de ne point s'égarer. Les doutes d'un esprit naturellement sage ont été anéantis par la multiplicité des preuves; il a bien fallu croire à l'attraction que la nature entiere lui manifestoit.

L'attraction, dévoilée par les phénomènes qu'elle produit, n'est elle-même qu'un esset, les causes primitives nous sont cachées; la nature, ensermée dans ses prosondeurs, ne nous laisse appercevoir que des résultats. Sur la terre où nous voyons les corps se mouvoir, nous ne connoissons que l'impulsion; & samiliarisés avec ce phénomène de la communication du mouvement, nous n'imaginons pas qu'un corps puisse se mouvoir sans avoir été poussé. Newton se proportionnant aux idées

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 183.

de son siecle, peut-être n'osant se livrer lui même à une conclusion trop hardie, a déclaré plusieurs fois que l'effet de l'attraction pouvoit n'être que le réfultat d'une impulsion (a). Mais l'impulsion se proportionne à la surface des corps, & non à leur solidité, à leur masse, comme l'attraction : aussi Newton a-t-il été obligé de considérer l'attraction comme l'effet d'un fluide très subtil, qui non-seulement environne les corps dans tous les espaces de l'univers, mais qui pénetre les corps mêmes; & qui est caché dans leur substance. Nous allons le laisser parler lui-même : "" C'est par la force & l'action de cet esprit « que les particules des corps s'attirent mutuellement aux » plus petites distances, & qu'elles coherent lorsqu'elles sont » contigues; c'est par sui que les corps electriques agissent à » de plus grandes distances, tant pour attirer que pour re-» pousser les corpuscules voisins : & c'est encore par lui que » la lumiere émane, se résléchit, s'insléchit, se résracte & » échauffe les corps. Toutes les sensations sont excitées, & les » membres des animaux sont mus quand leur volonté l'or-» donne, par les vibrations de cette substance spiritueuse qui » se propage des organes extérieurs des sens par les filets solides » des nerfs, jusqu'au cerveau, & ensuite du cerveau dans les » muscles. Mais ces choses ne peuvent s'expliquer en peu de » mots. On n'a pas fait encore un nombre suffisant d'expé-» riences, pour pouvoir déterminer exactement les loix selon » lesquelles agit cet esprit universel (b). » Dans ce peu de mots Newton a embrassé la nature 2: & devinant une infinité de découverres qui se feront un jour, il a vu par son génie que que d'autres siecles verront peut-être par la voie de l'observation.

sal old q in and " and a H great p Wiches

<sup>(</sup>a) Princ. math. Liv. I, fect. II, edit. (b) Ibid, Liv: I, fect, II, edit. franc. franc. p. 167 & 200.

Au reste, cette explication même de la gravitation par un fluide actif & universel est bien vague. Il faut admettre le rapprochement des différens phénomènes indiqués ici par Newton, mais on peut rejeter cette explication qu'il n'a donnée que par complaisance pour les esprits timides, & dont sans doute il n'étoir pas content lui-même. Il remarque ailleurs que l'impulsion agiroit en raison des surfaces; & si l'attraction naissoit de particules fluides disséminées dans les corps, elle seroit proportionnelle à leurs pores, au vide des corps, & non à leur solidité. Newton, en établissant la réciprocité de la gravitation, semble avoir exclu toute idée d'impulsion. S'il existe un fluide dont la pression fasse tendre la lune vers la terre, comment ce même fluide fait-il peser la terre sur la lune ? Comment fait-il peser en même tems la terre fur le foleil, & le foleil fur la terre? Il faudroit donc autant de fluides que de planetes & d'actions différentes; il faudroit que ces fluides fussent mêlés dans l'espace sans se confondre, & agissent tous à la fois sans se nuire. Un principe ne peut être vrai que quand il est simple, quand il embrasse tous les effets; mais quand il faut changer de principe à chaque effet, on reconnoît une ignorance déguisée, on voir que l'homme supplée par l'imagination à la connoissance de la nature (a).

er din de grangere de la companya de

Mais quand on rameneroit le phénomène obscur de l'attraction au phénomène sensible de l'impulsion, on n'en seroit pas plus avance; ce dernier phénomène n'est pas plus aisé à

métaphysique & de géométrique dans cette question a été traité par Monsseur d'A-lembert.

<sup>(</sup>a) Il faut lire dans l'Encyclopedie les articles gravitation, gravite, attraction, newtonianisme, où tout ce qu'il y a de

559

concevoir. Comment le mouvement se transmet-il d'un corps dans un autre par le choc? Comment la force même résidet-elle dans un corps? Ce sont des mysteres de la nature; tout ce qu'on voit bien clairement, c'est que la matiere est impénétrable, & qu'il résulte de cette impénétrabilité que lorsqu'un corps mu en choque un autre, il faut nécessairement que le premier rebrousse chemin, où qu'il pousse le fecond devant soi, en partageant avec lui son mouvement. Que démontre donc ce phénomène? L'impénétrabilité des corps comme une loi de la nature, comme une propriété de la matiere. Les grands & les petits phénomènes du monde démontrent également une atraction qui doit être, ainst que l'impénétrabilité, une propriété de la manière. L'une est comme l'autre un don de l'Etre suprême, ce sont deux atributs de son ouvrage. L'attraction est sans doute un de ces effets, au-delà desquels nous ne pouvons pas pénétrer, & qui deviennent pour nous des causes. primordiales. Cette conclusion n'a rien de téméraire, pourvu que nous soyons prêts à nous rétracter, si les travaux des générations futures venoient à découvrir le mécanisme de l'attraction, & à le ramener à un autre phénomène naturel, qui seroit alors la cause primordiale. Nous ne prétendons pas fixer les bornes de l'esprit humain : ces bornes sont les termes de nos efforts, de nos progrès actuels: & dans notre marche. nous pouvons, de pause en pause, regarder les causes les plus éloignées où il nous a été permis d'atteindre, comme des causes primitives.

Newton étoit dans la maturité de son âge lorsqu'il publia son livre immortel des Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il en avoit médité les idées & mûri les vérités pendant vingt années; il n'y avoit qu'une modestie excessive qui pût lui cacher sa grande supériorité sur les hommes même

# 560 INTELLET BELLOWING THE DESIGNED OF

célebres, qui compospient son siecle; mais en esset toutes les lumieres ne sont pas rensermées dans une seule tête, l'homme le plus élevé peut être encore averti. Newton étoit persuadé de cette vérité que tant d'hommes ignorent; & lorsqu'il révéla les loix de l'univers, lorsqu'il mit au jour le plus bel ouvrage & le plus grand essort de l'esprit humain, il sinit en disant: Je demande que cet euvrage soit lu avec indulgence, & que les désauts inévitables dans une matière si dissicile, soient moins un sujet de blâme qu'une occasion de tentatives nouvelles & de recherches plus prosondes (a). Ce mérite d'une modestie si rare doit être consigné dans l'histoire; la justice veut qu'on peigne les hommes par leurs vertus; & l'orgueil doit apprendre par des exemples que la modestie est presque toujours inséparable de la vraie supériorité.

Nevton, plus qu'aucun homme, eut besoin de se faire pardonner son élévation; il avoit pris un vol si extraordinaire, il redescendoit avec des vérités si nouvelles, qu'il falloit ménager les esprits, qui auroient pu repousser ces vérités. Nevton renversoit ou changeoit toutes les idées. Aristote & Descartes partageoient encore l'empire, ils étoient les précepteurs de l'Europe: le philosophe Anglois détruisit presque tous leurs enseignemens, & proposa une nouvelle philosophie; cette philosophie a opéré une révolution. Newton a fait, mais par des voies plus douces & plus justes, ce qu'ont tenté quelquesois en Asie les conquérans qui ont usurpé le trône; ils ont voulu essacer le souvenir des regnes précédens, pour que leur regne servit d'époque, pour que tout commençât avec eux. Mais ces entreprises de l'orgueil & de la tyrannie ont été le plus souvent sans fruit; elles ne réussisseme

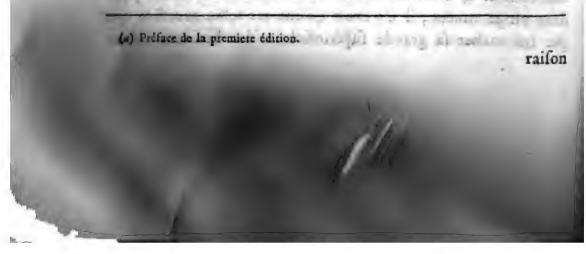

raison & à la vérité, qui obtiennent cet avantage sans y prétendre!

Newton n'établit pas tout à coup ce regne de la vérité; ses démonstrations étoient trop profondes pour la portée ordinaire des savans mêmes. Hook, Halley furent peut-être d'abord ses leuls partisans; ses opinions furent ensuite adoptées & attaquées, mais seulement par des hommes du premier ordre : les aigles combattoient dans les airs, & le reste de la terre ignoroit le sujet de la querelle. Cependant l'Angleterre ne tarda pas à s'éclairer de la lumiere nouvelle. Ces vérités n'exciterent point de jalousies; & quoiqu'elles fussent aussi étonnantes qu'elles étoient neuves, elles furent, du vivant de Newton même, la croyance générale: ses succès intéresserent ses compatriotes; & ce qui semble si naturel, que le génie viva devroit l'éprouver chez tous les peuples, sa gloire devint nationale. Les nations étrangeres résisterent plus long-tems, il a fallu laisser écouler les générations imbues des vieilles opinions. L'empire de Defcartes étoit établi partout; comme François, nous avions ses droits & sa gloire à défendre; nous sommes trop éclairés pour préférer cette gloire à la vérité. Descartes a été abandonné pour elle, & aujourd'hui la France comme l'Europe est newtonienne, en ôtant à ce mot toute idée de secte, puisque la vérité n'en fait pas.

## S. XLIII.

Nous n'avons pas encore exposé tous les titres de cet homme rare, il en reste assez pour sonder une grande célébrité. Newton, en jetant un regard sur l'optique, qui a déjà rendu tant de services à l'astronomie, créa de nouveau cette science de la marche des rayons de lumiere & de leurs mouvemens, comme il avoit créé celle du mouvement des corps

Tome II.

Bbbb

célestes. Les phénomènes deviennent clairs & simples par ses explications: la lumière est un sluide infiniment subril, mais matériel & soumis en conséquence aux loix du mouvement des corps. Si la lumiere est réfléchie par les surfaces, c'est que ce fluide, comme Descartes l'a dit, est élastique, il rejaillit par la force du ressort (a). Si le P. Grimaldi a découvert que la lumiere s'infléchit en passant près du corps, c'est qu'elle éprouve leur attraction qui altere sa route, comme le soleil altere celle de la lune. Enfin si la lumiere se réfracte en quittant un milieu pour entrer dans un autre, si elle plie davantage sa route quand le milieu est plus dense, comme pour y pénétrer plus avant, ce n'est pas que ces milieux plus denses lui offrent une transmission plus facile, c'est qu'ils l'attirent davantage; & c'est de l'attraction du milieu que la lumiere reçoit cet excédent de force, remarqué par Descartes, cette force nouvelle qui la fait entrer plutôt, & pénétrer plus avant. Quand le rayon passe obliquement dans un milieu plus rare, en quittant un milien plus dense, c'est encore l'attraction de ce milieu qui plie sa route, comme pour retenir la lumiere, pour l'approcher de lui, tant qu'elle se trouve dans la sphere de son activité.

Mais Newton a servi particulierement l'astronomie, & lui a préparé des progrès par une découverte de la plus grande importance sur la nature de la lumiere. Cette substance est impalpable, elle ne se maniseste qu'au tact de l'œil. Newton a eu l'art de la décomposer, &, comme dit M. de Fontenelle, il a fait l'anatomie de la lumiere (b). Personne n'ignore que les objets vus à travers un prisme, se peignent de plusieurs couleurs; ce phénomène jusqu'à Newton avoit été inexplicable. Newton

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 194.

reçut, à quelque distance du prisme, sur un mur & dans une chambre obscure, le rayon ainsi coloré; les couleurs se séparerent, & dans un ordre qu'une infinité d'épreuves firent trouver le même. Il multiplia, varia les expériences, ce détail nous éloigneroit trop de notre objet; mais enfin il s'assura que chaque rayon de lumiere, quelque petit qu'il soit, est composé d'une infinité de rayons différemment colorés. On distingue dans leur infinité sept couleurs, que l'on peut regarder comme primitives, ces couleurs sont le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet; ce sont du moins les seules dont les nuances marquées nous deviennent sensibles. Lorsque ces rayons primitifs font unis, le rayon total n'imprime aux objets qu'une couleur blanche; c'est le caractere propre de la lumière dont le noir n'est que la privation. Les couleurs existent dans les filets qui composent le rayon sensible; ces couleurs se séparent dans le prisme par la réfraction que le rayon éprouve lorsqu'il y passe. Les rayons déliés qui le composent sont doués par la nature, chacun d'une réfrangibilité différente & inaltérable. Chaque espece de rayon change diversement sa route, & sembleroit en conséquence diversement attiré par un même corps. Mais Newton, assuré par tant de phénomenes de la constance du pouvoir attractif dans une-quantité donnée de matiere, ne tira point cette conclusion précipitée. L'attraction du corps est démontrée par le détour du rayon entier, les parties ne se détournent différemment que par quelque propriété particuliere, telle par exemple que leurs vîtesses (a). Si ces vîtesses sont différentes pour chaque espece de rayons, ceux qui traversent plus vîte le milieu, moins exposés à son action, se détourneront moins; ceux qui auront une vîtesse

<sup>(</sup>a) Hartsocker, Essai de Dioperique; & son Eloge par M. de Fontenelle.

moindre seront plus dérangés. Quoi qu'il en soit de cette conjecture sur la cause qui opere cet esset, il est bien prouvé par l'expérience que chaque espece de rayon a une résrangibilité & une couleur propre qui sont invariables. Les couleurs sont dans la lumiere qui éclaire les objets, qui nous les fait voir, & non dans les objets mêmes; si un corps paroît revêtu d'une couleur particuliere, c'est que sa surface est disposée de maniere à réséchir cette espece de rayons, & à absorber tous les autres. On n'étoit jamais entré si avant dans la nature; grands phénomènes, détails insensibles aux vues ordinaires, tout ce qui est vérité, étoit fait pour Newton. Cette vérité existe principalement dans les élémens des choses; un même homme a surpris & les germes des couleurs, & les premiers ressorts du mouvement.

## S. XLIV.

Mais Newton a dû se demander, a dû chercher ce qu'étoit la substance singuliere qui éclaire & qui colore, & comment étoit produit le phénomène de la lumiere. Le philosophe adopta l'idée la plus naturelle, celle qui s'offre d'abord; & il répondit ce que répondroit l'homme le plus simple, interrogé sur cette question. La lumiere nous est envoyée, elle naît dans les corps lumineux, elle est lancée, répandue, & elle tombe sur tous les objets qu'elle rencontre. Lorsque la nuit va finir, nous voyons un trait de lumiere au point de l'horizon où doit monter le soleil, ce trait s'étend en arc le long de l'horizon, bientôt l'arc s'aggrandit : le crépuscule est la lumiere qui monte en précédant le soleil; elle atteint les nuages, & s'y décompose pour produire les couleurs découvertes par Newton. Les particules d'eau qui forment ces nuages, sont une infinité de prismes, où la nature répete en grand les expériences ingénieuses de Newton. L'aurore me développe le même mécanisme;

je vois des prismes dans le nuage, & je vois un rayon qui arrive à ce nuage, comme il entre dans la chambre obscure: je suis les pas de la lumiere dans les progrès du jour. Mais lorsque l'astre lui-même s'offre à ma vue, je le vois verser à grands flots cette lumiere, d'abord menagée, je reconnois que sa présence en est la source divine; & si je suis trop enveloppé de ses rayons pour les distinguer, les apparences du soir confirment celles du matin. Je vois que la lumiere me quitte avec l'astre même : la source descend avec lui, un cercle enferme les espaces où la lumiere n'atteint plus; & je la perds au même point de l'horizon où j'ai perdu l'astre qui la produit. Voilà ce que mes sens m'apprennent; si les sens ont souvent été trompés, nous n'avons cependant que les connoissances qu'il nous donnent. La raison doit peser & juger leur rapport, & quand la raison n'oppose rien, nous devons croire leur témoignage. Les yeux nous disent que le soleil se meut, & ils nous trompent; mais il a fallu les raisonnemens les plus pressans, les plus démonstratifs, pour infirmer la longue expérience de la vue.

Quand on en opposera de pareils à l'émission de la lumiere, nous serons forcés de nous y rendre. Descartes qui avoit créé un sluide subtil & universel pour en remplir l'espace, employa par économie ce sluide à produire la lumiere: son système est si séduisant sur ce point, qu'il subsiste encore à côté de l'opinion de Newton. Ces globules élastiques, rangés en sile, pressés par une extrémité, & pressant l'organe par l'autre, expliquoient suffisamment de son tems les phénomènes: la lumiere est en esset très-élastique, on en peut juger par la facilité qu'elle a de rebondir sur les corps, & de réjaillir dans l'instant

<sup>(</sup>a) Suprà , p. 193.

aux plus grandes distances; son élasticité & sa présence habituelle pouvoient seuls rendre compte des essets, si la lumière étoir réellement instantanée. Mais elle ne l'est pas, c'est une découverte de Roëmer, c'est un progrès des connoissances depuis Descartes; & quelque rapide que soit le mouvement de la lumiere, quelque petit tems qu'elle emploie à venir du soleil à nous, des globules parfaitement élastiques doivent transmettre instantanément l'impression reçue (a); & ce petit tems ne s'accorde pas avec le ressort exquis des particules de la lumiere. La principale difficulté opposée à l'opinion de Newton est celle des rayons, partis des disférens astres ou des différens points du soleil, qui peuvent se rencontrer, se croiser & se confondre dans l'espace; mais cette difficulté a lieu également & pour un rayon lancé qui vient à nous, & pour une impression propagée, qui nous est transmise par une file de globules. Newton dira que l'espace est si grand, & les filets de lumiere si déliés, qu'ils peuvent suivre leur route sans se rencontrer, & se mêler sans se nuire. Le son qui se répand au moyen d'un fluide toujours présent autour de nous, se propage par des ondes à la maniere des fluides; il remplit à la fois l'étendue d'une certaine sphere : mais la lumiere marche en ligne droite, suivant les loix du mouvement simple des corps; elle est arrêtée, comme eux, par un obstacle; elle est réfléchie, comme eux, par les surfaces; elle met plus de tems à parcourir plus d'espace. On reconnoît donc les loix & les phénomènes de la translation, pourquoi n'y reconnoîtroiton pas la translation même? Quels que soient les degrés de vaisemblance de ces deux hypothèses, quelque parti qu'on

<sup>(</sup>a) Voyez l'Encyclopédie, article émiffion, où Monsseur d'Alembert a fait voir que sur une infinité de cas, il y en a un

seul où la transmission du mouvement par les globules élastiques n'est pas instantanée.

prenne entr'elles, celle de Newton semble la plus naturelle & la plus conforme à l'expérience des sens. La lumiere, ainsi envoyée du soleil aux planetes, & repoussée réciproquement des unes sur les autres, semble devenir un lien universel. Les grands corps de l'univers existeroient solitaires sans cette correspondance; c'est une espece de commerce & d'échange que la nature établit entr'eux: les uns dispensent la chaleur & la lumiere, les autres ne donnent que ce qu'ils reçoivent; mais tous s'éclairent, s'avertissent de leur existence, & s'aident par des biensaits mutuels.

On objecte que cette perte continuelle épuiseroit à la fin la matiere du soleil; & pourquoi ne s'épuiseroit-il pas? Pourquoi, dans les œuvres de la création, seroit-il seul destiné à durer éternellement? Les grandes masses doivent se détruire comme les petites, il ne leur faut qu'un tems proportionné, & le tems de toutes les destructions est renfermé dans la durée de la nature. Mais la perte prévue d'un astre si nécessaire n'a rien d'effrayant ni de prochain. La lumiere est une matiere si légere, qu'une petite partie de la masse du soleil sussit pour éclairer toutes les planetes, tous les espaces qui lui sont soumis pendant des siecles. Qui fait d'ailleurs s'il n'est pas des compensations aux pertes du soleil? Newton a soupçonné que les cometes s'approchoient sans cesse de cet astre, pour être un jour englouties, & pour fournir un aliment nouveau à ce feu puissant, qui étant le principe actif de la nature a éminemment sa maniere d'agir, ne détruit que pour recomposer, & ne consume que pour produire.

#### S. XLV.

Ces expériences ingénieuses conduissrent Newton à des applications utiles. La lumiere est notre moyen de voir; Képler

avoit senti la nécessité d'étudier sa marche, c'est Newton qui l'a approfondie. Mais ce premier instrument de l'organe de la vue se combine dans des instrumens plus compliqués, tels que ceux de l'optique, tels que les lunettes composées de verres qui livrent passage aux rayons, pour les plier, les multiplier, les réunir, & aggrandir les objets en les éclairant davantage. Souvenons-nous que l'aurore se peint dans le ciel, que les couleurs naissent dans le prisme, parce que la lumiere s'y plie & s'y réfracte. L'objectif de nos lunettes, un verre lenticulaire n'est qu'un assemblage de petits prismes, rangés à côté les uns des autres, & diminuant de grandeur depuis le centre du verre jusqu'à ses extrémités. Chacun de ces petits prismes produit ses couleurs; elles se rangent en couronne autour des images: & c'est la source de ces iris, qui depuis l'invention des lunettes ont apporté tant d'obstacles à leur perfection. La même puissance, qui plie les rayons pour augmenter la grandeur des objets, sépare les filets de ces rayons, & en altérant la blancheur de la lumiere, elle y introduit la confusion. Ces filets se séparent, parce qu'ils sont différemment réfractés dans le verre, le faisceau s'éparpille & laisse voir ses couleurs. Le défaut paroissoit donc attaché à la réfraction; Newton, avec tout son génie, n'y vit point de remede. On ne sembloit pouvoir éviter ce défaut qu'en évitant la réfraction; & ce génie, qui avoit toujours des ressources, trouva le moyen de s'en passer, en produisant cependant les mêmes effets, multiplication des rayons de lumiere & aggrandissement des objets. Il employa la réflexion des surfaces polies. La lumiere, comme les corps élastiques, en tombant sur ces surfaces, se réfléchit sous un angle égal à celui de sa chûte; les rayons & leurs filets se réfléchissent dans le même ordre, les faisceaux ne se décomposent point, ils conservent la blancheur qui-naît

de leur union; & les couleurs, qui ne naissent que de leur séparation, ne paroissent pas. Il ne s'agit donc que de substituer des miroirs aux verres des lunettes. Newton prit un tuyau dont il ferma une des extrémités, & à cette extrémité fermée il appliqua intérieurement un miroir sur lequel venoient se peindre les objets, au moyen de l'autre extrémité ouverte. Ce miroir d'une forme concave, a la propriété de réunir à quelque distance & dans un seul point, tous les rayons qu'il reçoit; une image y est formée, & un œil, placé à ce foyer, pourroit considérer & grossir cette image avec une loupe, si l'œil pouvoit être introduit dans l'intérieur du tuyau. Il faut donc la lui renvoyer dans un lieu plus commode; Newton établit à ce foyer un miroir plan & incliné, qui reçoit cette image & la réfléchit vers un trou pratiqué dans les parois du tube; les rayons sortent par cette ouverture, & c'est là que la loupe ou l'oculaire est placé pour saisir ces rayons, grossir l'objet, & en porter l'image à l'œil qui l'observe. Telle est la construction du rélescope de Newton, où l'on ne rencontre plus d'iris & de couleurs, & qui a l'avantage de grossir autant que des lunettes beaucoup plus longues; d'où résulte une grande facilité pour l'usage. Il est aisé de sentir que dans les lunettes composées de verres, où les filets colorés sont séparés par la réfraction, en grossissant beaucoup, on augmente beauccoup l'intervalle de ces filets, on amplifie l'apparence des couleurs; dans le télescope à miroirs, où il n'y a point de séparation, point d'apparence de couleurs, on grossit presque à volonté, & jusqu'au terme où l'affoiblissement de la lumiere produiroit l'obscurité (a).

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 102.

#### HISTOIRE

## S. XLVI.

la date de son invention est vers 1666. Un François (a) à peu près dans le même tems une idée semblable. Jacques ori, géometre habile, avoit précédé Newton de trois ans, le P. Mersenne les avoit dévancés tous de plus de vingt nées.

Le P. Mersenne décrit en effet un télescope composé de miroirs dans sa catoptrique (b); mais ce pere étoit prévenu de l'idée de Descartes, qu'il étoit essentiel de donner aux verres, ou aux miroirs, une autre courbure que la circulaire, pour réunir exactement tous les rayons dans un point. Il ne se proposa que des miroirs paraboliques, ou hyperboliques; il en opposoit deux l'un à l'autre, les rayons tomboient sur Pun, étoient renvoyés sur l'autre, d'où ils étoient réstéchis vers l'œil, qui les recevoit par une petite ouverture pratiquée au premier. Mais il n'étoit point assez instruit de l'optique, pour sentir qu'il falloit encore se servir d'un oculaire, ou d'une loupe pour grossir les images. Aussi Descartes lui objectoit-il que ces télescopes n'auroient aucun avantage sur les lunettes à verres (c). Ces télescopes avoient d'autres difficultés pour les formes des miroirs que l'art ne pouvoit atteindre. Gregori, qui, comme nous l'avons dit (d), remarqua que dans la rigueur gécmétrique les images souffroient une sorte d'incurvation, voyant que cette incurvation disparoissoit dans les formes paraboliques & elliptiques, instruit qu'on n'avoit point réussi à donner

(d) Suprà, p. 254.

<sup>(</sup>a) Nommé Cassegrain. (b) Propos, VII. Encyclopédic, art. télescope.

<sup>(</sup>c) Lettres au Pere Mersenne XXIX & XXXII, T. III, in-12.

571

ces formes aux verres, imagina de les essayer sur des miroirs.

Un miroir parabolique étoit établi au fond du tube & percé d'un petit trou dans son milieu, c'est là qu'il plaçoit l'oculaire dont le P. Mersenne avoit cru pouvoir se passer. Les objets réfléchis par le premier miroir étoient renvoyés sur un petit miroir elliptique, d'où ils alloient tomber sur l'oculaire. Le géometre trouva bien cette construction, mais l'art ne le servit pas; il ne fut pas plus possible de donner la forme parabolique & elliptique aux miroirs qu'aux verres; l'expérience n'aida point la spéculation, jamais Gregori ne put parvenir à voir les objets distinctement, & ses idées ingénieuses, ainsi que celles de Mersenne, furent perdues. Newton réussit, parce que c'est le propre du génie de tout réduire à des notions simples, & de circonscrire d'abord ses recherches dans les termes de la possibilité. Il n'avoit ni supérieur, ni égal en géométrie, cependant il ne s'occupa point de la rigueur mathématique; en concevant l'idée d'employer des miroirs, il ne leur demanda que ce qu'on avoit obtenu des verres lenticulaires; il les assujettit les uns comme les autres à la figure circulaire, & il réussit à construire lui-même un petit télescope de six pouces de longueur, qui faisoit autant d'effet qu'une bonne lunette de trois pieds. Newton, qui ne dût sans doute son idée qu'à lui-même & à une suite de ses considérations profondes sur l'optique, peut donc être regardé comme le véritable inventeur des télescopes, parce que ses idées ont été les plus justes & les seules exécutées. Ces inventions n'ont de valeur réelle que par la pratique; c'est la jouissance du public qui donne droit à sa reconnoissance. Le succès de Newton fit revenir sur les tentatives infructueuses de Mersenne & de Gregori; mais que fait au monde une idée ingénieuse dont l'exécution a été impraticable? Le mérite est de la rendre Ccccij

### HISTOIRE

utue en la rendant possible, & c'est le mérite de Newton. Tout a dépendu de la substitution des formes circulaires aux formes paraboliques, & cette substitution appartient à lui seul (a).

Le petit télescope de Newton fut long-tems le seul exemple de la possibilité de l'invention ; elle sut négligée pendant près de cinquante ans. Enfin en 1719 Hadley construisit un télefcope, d'après les principes de Newton; cet instrument, qui avoit cinq pieds de longueur, faisoit, dit-on, autant d'effet que le bel objectif de cent vingt-trois pieds dont Huygens avoit fait présent à la société royale, & l'avantage de ce télescope fur les lunettes composées de verre fut bien constaté. On a perfectionné depuis cet instrument, en changeant un peu la construction; au lieu d'ouvrir le tube par le côté, on perça le miroir du fond, comme l'avoient imaginé Grégori, & avant lui le P. Mersenne. Ce nouveau télescope a été nommé gregorien assez improprement. Grégori ne se servoit point de miroirs sphériques, & ce qu'il a de différent du télescope de Newton, appartient autant au P. Mersenne qu'à Gregori; c'est le télescope de Newton persectionné: la pratique a prouvé qu'il a des avantages marqués; il donne plus de netteté, & permet plus de grossissement.

Newton, que des miroirs sphériques; & le petit miroir, au lieu d'être concave, est convexe; les objets y sont renversés. Ce télescope peut grossir un peu plus, & est plus court que celui de Gregori; il semble donc avoir quelque avantage, & cependant on n'en a jamais tenté l'exécution. Cassegrain s'est contenté de faire valoir ses droits à l'invention, & n'a pas été assez jaloux de son idée pour la porter à l'exécution.

<sup>(</sup>a) Aussi-tôt que Newton eut expliqué dans les Transactions philosophiques, année 1672, N°. 81 & 82, la construction de son télescope, Cassegrain, ce François, dont mous avons parlé, éleva sa réclamation dans le Journal des savans. Il prétend avoir imaginé ce résescope avant que l'invention de Newton eût passé la mer; mais ces réclamations sont toujours tardives. Sa construction est semblable à celle de Gregori, excepté qu'il n'emploie, comme

#### 573

#### S. XLVII.

Toutes ces découvertes sur la lumiere, & celle du télescope furent publiées les premieres; Newton en donna du moins une idée en 1671 & 1672 dans les Transactions philosophiques, mais des objections prématurées le chagrinerent, il se repentit de s'être montré, & il se renferma dans ses spéculations. Ce n'est point que la critique lui fît peur, le possesseur de tant de vérités de théorie & d'expérience ne pouvoit redouter l'examen, mais il craignoit les querelles qui fatiguent sans éclairer, & la perte du tems & du repos. Ce ne fut qu'en 1686 que vaincu par les sollicitations de Halley, il consentit à se dévoiler tout entier, & à faire au monde savant le beau présent des Principes mathématiques de la philosophie naturelle; livre en effer mathématique, puisque tout y est rigoureusement démontré; livre philosophique, puisque la raison en a dicté toutes les pages. C'est une philosophie naturelle qui instruit les hommes, ce sont les phénomènes & les faits de la nature qui en ont révélé les principes. Sans doute il a bien fallu que les découvertes de Newton fussent préparées; on ne construit pas un vaste édifice sans matériaux amassés. Dans la partie physique du système, des vues particulieres ont pu conduire aux vues générales. Gilbert avoit comparé la terre à un aimant, Képler regarda le soleil comme un aimant plus actif encore; il lui donna une vertu motrice diminuée par l'augmentation de la distance, & il sit de cette vertu un des ressorts du mouvement. Hook prononça le nom d'attraction; il pensa qu'elle étoit universelle, & il en demanda les loix. Relativement aux faits & aux principes de théorie, Képler avoit donné les trois loix du mouvement des corps célestes, Galilée celle de la chûte des graves, Descartes

# HISTOIRE

annoncé la force centrifuge, Huygens en avoit établi rincipes & les variations : tels font les degrés qui ont ! Newton; c'est ainsi que l'esprit d'un siecle se compose esprit des siecles précédens. Mais les siecles passés ont des erreurs comme des vérités, il faut une raison excel-Le pour ne prendre dans ce mélange que les faits vrais, un génie puissant pour appeler tous les faits dont on a oin dans un grand dessein. Le choix & l'emploi des faits la premiere marque de supériorité, & l'homme, parti avec fecours, déce fa force par le chemin qu'il a fair. Jamais n'a parco su tant d'espaces dans la sphere de nos Lances, & en étendant les limites de cette sphere, COL n'a montré le pouvoir de l'esprit humain! C'est un cacle que celui de voir Newton applatissant la terre beau d'about il le, prescrivant la forme qu'elle a dû recevoir de l'équilibre, & calculant le pouvoir des astres sur les eaux de sa masse consolidée, enchaînant ces astres mêmes à un centre immobile par une force toujours renaissante, par une force dont tous les corps sont animés, expliquant tous les phénomènes de la nature, & remontant à travers la foule de ces phénomènes pour arriver à la cause simple & unique d'où ils sont dérivés. Quelle supériorité de l'esprit humain, & en même tems quel homme que Newton! Quelle distance de lui à ses grands précurseurs, tant pour l'universalité que pour la justesse des idées! chez la plupart l'humanité s'est décélée par des chûres. leur gloire a été tachée par quelques erreurs; Newton n'a produit que des vérités.

#### S. XLVIII.

NEWTON est aussi singulier par le caractere de son génie que par ses sublimes découvertes; c'étoit un or sans alliage, & parfaitement pur. Le génie, par sa nature, est ardent, passionne, il semble que ce soit le besoin du mouvement qui lui fasse prendre l'essor. Celui de Newton sut grand, sans passion, & tranquille sans rien perdre de son activité. On voit que ses pensées ont dû se développer avec ordre, & s'enchaîner avec régularité. Il ne fait point d'effort pour atteindre les vérités, il se sert de l'une pour faisir l'autre; & lorsque rous les hommes qui ont tente d'approfondir les causes, qui ont cherché la gloire dans les découvertes, donnent l'idée de mouvement & de course incertaine par leurs écarts & par leurs chûtes, Newton nous donne l'idée d'un observateur immobile qui voit successivement se développer le ciel entier tournant autour de lui, tout ce que les hommes cherchent avec tant de peine & d'effort, est venu s'offrir de foi-même. Le génie de Newton semble ne lui avoir servi qu'à le transporter au centre de la nature, au point où aboutissent tous les rayons de la vérité; là il a été spectateur, & il a raconté ce qu'il a vu.

La simplicité de Nevton, sa modestie, naissoient de sa supériorité; on s'en étonne en considérant cette supériorité même! Les hommes de cet ordre sont facilement des choses dissiciles, comment admireroient-ils des œuvres qui leur ont si peu coûté? Ce n'est point un paradoxe de dire que la vanité ne naît point de la facilité du travail & de la rectitude des idées, il faut avoir eu souvent tort pour s'enorgueillir d'avoir raison. Les hommes ne s'aplaudissent que quand ils sont surpris de leurs productions: ils attachent un grand prix au fruit des efforts pénibles; l'orgueil est le sentiment de la médiocrité & l'aveu de notre soiblesse.

Ce qui contribue à nous faire croire que les découvertes de Newton ont été aussi faciles qu'elles sont sublimes, c'est le peut de soin qu'il a mis à s'en assurer la possession. L'humeur, les

les movens.

jalousies, les haînes qui ternissent quelquesois la gloire des savans, sont peut-être la mesure de leurs peines & de leurs veilles; on regrette de perdre les choses a raison de leur prix plutôt que de leur valeur. Lorsque Newton eut trouvé l'expression de la rectification générale des courbes, il vit avec indifférence paroître l'ouvrage où Mercator donna la quadrature particuliere de l'hyperbole; il ne se pressa point de publier le sien; il s'en désendit même en disant qu'on étoit sur la voie de cette découverte, que Mercator, ou d'autres à sa place trouveroient ce qui restoit à découvrir. Les premieres réclamations que produisirent ses idées sur la lumiere & sur l'optique, lui firent renfermer pendant trente ans cet ouvrage vraiment original & plein de génie. La dispute relative à l'invention du calcul différentiel que Leibnitz peut partager avec lui, le chagrina vivement, plus comme perte de repos que comme diminution de gloire, mais il ne répondit jamais; ce furent ses disciples & sa patrie qui répondirent pour lui. Newton avoit l'ame d'un sage pour qui le repos est le premier des biens; la contemplation de la nature demande ce repos aussi-bien que la jouissance de la vie. Quelles ames pour s'occuper de ces grands objets de l'univers & de la nature, que celles qui sont toujours ouvertes aux petits intérêts de gloire & de fumée, qui sont toujours troublées par des orages, lorsque l'étude a besoin de calme & de silence! Le tems se perd dans ces distractions honteuses, le génie se consume & la vérité lui échappe. Nevton desiroit ce repos, parce qu'il connoissoit le véritable emploi du tems; il méprisa la gloire, qui le suivit malgré lui & qui reste éternellement attachée à son ombre; il acquit la paix, la tranquillité de la vie par cette heureuse indifférence, & sur-tout par la vertu qui est le premier & le plus sûr de

§. XLIX.

NEVTON avoit toute sa gloire au terme de la moitié de son âge, il employa l'autre moitié à servir sa patrie; des emplois importans l'éloignerent des sciences : nous avons pu le placer tout entier à l'époque où nous sommes. Il passa le reste de sa vie à recueillir le fruit de ses travaux, à jouir d'une estime & d'une admiration qui furent universelles. On le combla de biens & d'honneurs, qui ne valent pas cette estime & cette admiration, & qui honorent moins encore l'homme qui les reçoit que la nation qui les donne. L'éloge des Anglois se trouve nécessairement lié à celui de Newton : cette nation a également le discernement du mérite & la constance de l'admiration; chez elle le génie a un rang & devient l'objet d'un hommage durable. Newton, peut-être le génie le plus rare de toutes les nations & de tous les siecles, excita un enthousialme général; sa philosophie étoit celle de l'Angleterre, tous les grands hommes étoient ses disciples. Le peuple des savans, plus libre encore chez un peuple libre, l'avoit choisi pour ches ou pour dictateur, & la nation lui rendoit une espece de culte. Ce grand homme montra encore sa supériorité en conservant sa modestie, elle ne l'abandonna jamais; sa raison ne fut point troublée par le concert de tant de suffrages illustres, il posséda toujours son ame; il fut toujours aussi grand par elle que par ses talens: après avoir long-tems joui de ce que les hommes ont de plus cher, la vertu & la gloire, il s'endormit à quatreving-cinq ans dans la paix qu'il avoit cherchée, & dans cet âge avancé, qui semble être la récompense de la vertu, & la suite du calme de la vie.

On exposa, comme les Rois, aux regards publics le grand homme qui n'étoit plus, & qui devoit à jamais honorer sa Tome II.

D d d d

patrie. Le grand Chancelier & cinq autres Pairs d'Angleterre porterent le poële du cercueil. Ces honneurs, accordés par la justice, devroient être du moins répétés par la politique; quand on honore un grand homme par ces funérailles, il peut renaître de ses cendres : tout un peuple se rend attentif à sa gloire; il est enslammé par la récompense, & il demande qu'on lui ouvre la voie où il peut l'obtenir. Newton étoit digne d'un enthousiasme si juste & d'honneurs si rares. Peutêtre le hafard l'a-t-il aussi-bien servi que la nature, en le plaçant dans des circonstances de tems où les connoissances amassées étoient en proportion avec son génie; il est possible que ces circonstances heureuses avent permis à son génie de se déployer & de se montrer entier; mais dans aucun genre, aucun homme n'a eu une supériorité plus grande! Si, comme Platon l'a pensé, il existoit dans la nature une échelle d'êtres & de substances intelligentes jusqu'à l'Être suprême, l'espece humaine défendant ses droits, auroit une foule de grands hommes à présenter; mais Newton, suivi de ses vérités pures, montreroit le plus haut degré de force de l'esprit humain, & suffiroit seul pour lui assigner sa vraie place.





# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

# LIVRE TREIZIEME,

Recherches, Observations relatives aux planetes, & Progrès de l'Astronomie depuis les découvertes de Newton, ou depuis 1687 jusqu'en 1730.

#### S. PREMIER.

Le livre des Principes mathématiques de la philosophie naturelle étoit destiné à faire une révolution dans l'astronomie, mais cette révolution ne se sit pas tout-à-coup. La lumiere céleste n'est pas instantanée, les lumieres de l'esprit, qui se distribuent avec inégalité, qui trouvent des obstacles, ont besoin d'un tems pour les vaincre & pour se répandre. Newton étoit dans une sphere si haute, que peu d'hommes pouvoient l'entendre; il a fallu l'étudier lui-même, comme il avoit étudié la nature devinée par son génie. Il a fallu que Dddd ij

quelques disciples soient montés près de lui pour prendre ses enseignemens, pour développer ses principes & ses démoristrations. Certaines vérités ont besoin d'être répétées; les connoissances descendent, ou plutôt les esprits sélevent : il est pour eux une espece de niveau, comme pour les eaux; mais ce niveau de connoissances ne s'établit qu'avec une lenteur extrême. Depuis un siecle l'astronomie avoit fait de grands progrès par les travaux de Tycho, de Képler, de Galilée, de Bouillaud, d'Hévelius & de D. Cassini. Les causes du mouvement, le mécanisme de l'anivers étoient restés long-tems inconnus; Newton parut, il fit un pas de géant, & tout-àcoup la connoillance des causes fut plus avancée que celle des faits. Il falloit donc multiplier les observations & amasser des faits: il falloit le mettre en état de construire des Tables des mouvemens célestes, qui fussent aussi exactes que les déterminations de Newton; car si son système est la nature, on ne doit le comparer qu'à une nature bien connue. Les Tables Rudolphines de Képler vieillissoient, elles s'écartoient du ciel (a); le tems montroit leurs défauts, & la précision des nouveaux instrumens permettoit d'examiner le ciel de plus près. Les Tables Carolines de Street, construites avant l'invention de ces instrumens, ne pouvoient avoir ni plus d'exactitude, ni plus de durée; il falloit donc s'occuper d'une réforme devenue nécessaire. Ce sur l'objet des travaux de Flamsteed & de Halley en Angleterre, & en France de D. Cassini, aidé de Jacques Cassini son sils, de Maraldi son neveu, & de la Hire, qui marchoient fur ses pas, enflammés par son exemple, & guidés par fes instructions.



#### 6. I I.

LA HIRE & Mataldi examinerent les mouvemens de Jupiter; la Hire trouva que le lieu de l'aphélie dans les Tables Rudol. phines n'étoit pas assez avancé (a); Maraldi reconnut que les Tables de Bouillaud avoient besoin d'une correction semblable. La longitude des aphélies est comptée du point de l'équinoxe du printems; & puisque l'équinoxe rétrograde, il faut bien que ces aphélies paroissent avancer. Mais leur progression no doit pas surpaffer cette rétrogradation, & comme elle étoit plus grande, il s'ensuit qu'ils avoient un mouvement propre, par lequel ils s'avançoient lentement le long de l'écliptique. Les nœuds de l'orbite de Jupiter sur cet écliptique doivent, en conséquence de la rétrogradation des équinoxes, paroître s'avancer comme les aphélies. Maraldi compara la position des nœuds, déduite d'une observation chaldéenne faite trois siecles avant notre ère, à la position moderne de ces mêmes nœuds; en 1934 ans ils devoient avoir avancé de vingt-fept degrés, ils n'avoient avancé réellement que de douze degrés & demi; ils avoient donc rétrogradé de quatorze degrés & demi par un mouvement qui leur étoit propre (b). Maraldi se contenta de donner ces résultats, & ne se pressa pas d'en tirer des conclusions. La Hire soupçonnoit que ces nœuds pouvoient avoir un balancement semblable à celui qui avoit été observé dans les nœuds de la lune (c). Le mouvement progressif de l'aphélie

position des nœuds de Venus, à leur position déterminée par Hotrox en 1639. Ces nœuds n'avoient pas avancé de 41', contine ils l'auroient du faire, selon les Tables Rudolphines, ils avoient plutôt rétrograde de 3 à 44. ( Mém. Acad. des Scien. Tom. X , p. 145). Comme cette quantité n'étoit pas décisive,

<sup>(</sup>a) Elles annoncerent un passage de Mer-cure sur le Soleil pour le 6 Mai 1674. Ce paffage n'ear point lieu, il arriva peutêtre la nuit, Ibid. Tom. 1, p. 119.

(b) Mem. Acad. Scien. 1706, p. 61.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 485. Le même la Hire compara en 1691 la-

n'étoit encore bien constaté que pour la lune. Albategnius avoit indiqué le mouvement de l'apogée du soleil, ou de l'aphélie de la terre; Newton, qui ne trouva rien de certain à cet égard dans les déterminations astronomiques, qui douta si les masses des planetes étoient assez fortes pour agir sensiblement les unes sur les autres, établit que les aphélies & les nœuds des planetes étoient en repos (a). Les déterminations de Maraldi relativement à l'aphélie & au nœud, montrant dans l'un un mouvement progressif, & dans l'autre un mouvement rétrograde, comme la théorie de Newton le demande, indiquoient l'universalité de la gravitation.

Quant au moyen mouvement de la planete de Jupiter, Maraldi remarqua que dans l'intervalle de quatre-vingt-trois années complettes Jupiter & le Soleil, vus de la Terre, reviennent au même point (b) du ciel. Mais pour examiner la justesse de cette période, pour connoître exactement le moyen mouvement de la planete, il faut, comme nous l'avons dit, comparer des observations éloignées, qui renferment dans leur intervalle un grand nombre de révolutions; Maraldi avoit ses propres observations & celles de ses contemporains, qu'il

on les crut immobiles. Quant à Mercure, en examinant certains passages de cette planete sur le Solcil, on trouvoit un mouvement direct des nœuds; d'autres le donnoient un peu rétrograde (Ibid. p. 422). D. Cassini en 1697 se détermina à les regarder comme rétrogrades, mais non pas constamment; il y supposoit une sorte de balancement (Ibid. p. 215). Ces mouvemens étoient si petits, les observations si rares, qu'on avoit bien de la peine à établir quelque chose de certain. Cependant on peut remarquer que toutes les déterminations se rapprochoient de la théorie, qui montre que le mouvement des nœuds doit être rétrograde.

(a) Principes mathématiques, Liv. III.

Cependant Newton a prévenu les déterminations astronomiques, & a calculé quel pourroir être le mouvement des aphélies de Mars, de Vénus & de Mercure, en conséquence de l'action de Jupiter & de Saturne sur ces trois planetes. Comme les masses de Mars, de Vénus & de Mercure ne sont pas connues, il n'a pu calculer leur réaction sur Jupiter, pour faire avancer son aphélie, Les mouvemens observés par Maraldi prosvoient que ces masses, quoique petites, avoient encore un effet sensible.

(b) Mém. de l'Acad. des Scien. an. 1719, P. 314.

pouvoit comparer aux observations de Tycho, déjà éloignées de plus d'un siecle, à d'autres observations saites au commencement du sixieme siecle, & ensin aux observations chaldéennes saites trois siecles avant notre ère. Il trouva que le moyen mouvement de Jupiter étoit alors plus rapide qu'il ne le sur jadis (a).

#### S. III.

MARALDI examina ensuite la théorie de Mars; il ne sit que quelques légeres corrections aux élémens établis par Képler dans ses Tables Rudolphines. Ce grand homme avoit employé tant d'efforts & consumé tant d'années pour cette planete, qu'il étoit naturel que sa théorie fût plus exacte (b). Cette planete n'annonça point de dérangement sensible; il n'en est pas de même de Saturne, qui fut étudié & suivi avec le même soin. Flamsteed remarqua en 1683, que la période, qui ramene les conjonctions de Jupiter & de Saturne au même point du ciel, est plus longue que Riccioli ne le suppose. Riccioli ne la faisoit que de 795 ans; Flamsteed la trouve de 853 (c) Maraldi s'étoit apperçu en 1704 d'un ralentissement dans le mouvement de Saturne (d), Horrox l'avoit même foupçonné avant lui (e); Jacques Cassini entreprit en 1728 de comparer les observations anciennes & modernes, pour en déduire les moyens mouvemens & la théorie de cette planete. Il résulte

une accélération réelle du mouvement de la planete.

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Ac. des Scien. année 1718, p. 318.

Horrox avoit déjà remarqué que le moyer mouvement de Jupiter étoit trop lent dans les Tables Rudolphines de Képler (Lettres à Crabtrée, 3 Juin 1637, p. 289) Mais sans doute qu'il regardoitee changement comme une correction des Tables, plutôt que comme

<sup>(</sup>b) Ibid. année 1706, p. 66.

<sup>(</sup>c) Transac. phil. 1683, No. 149.

<sup>(</sup>d) Mem. Acad. Sc. 1704, p. 306. (e) Lettre d'Horrox à Crabtrée, 14 Sep-

tembre 1639, p. 325.

Fransact. philos. am 1683, No. 149.

de ce travail que l'aphélie de Saturne avance par un mouvement qui lui est propre, comme l'aphélie de Jupiter; ce qui confirme toujours la théorie de l'attraction. Il en résulte encore que le mouvement de Saturne paroît se ralențir (a), comme Maraldi l'avoit déjà observé. Ce ralentissement de Saturne & l'accélération de Jupiter offroient un phénomène bien singulier, un phénomène entiérement nouveau dans la physique céleste. Qu'auroient dit les anciens qui atribuoient aux astres tant de regle & de sagesse, & sur-tout de constance? Les partisans de Descartes supposoient que les tourbillons de ces planetes se genent mutuellement en glissant l'un sur l'autre; les partisans de Newton reconnoissent avec raison l'effet de l'attraction universelle. Il étoit impossible que les deux plus grosses masses de notre système après le soleil, que ces deux planetes dont les cercles sont voisins, qui ne se séparent dans leurs révolutions que pour se rejoindre au bout de vingt ans, n'eussent pas une influence sensible l'une sur l'autre, soit pour accélérer, soit pour rallentir leurs mouvemens. Cependant il faut avouer que quelques observations modernes se refusoient au ralentissement de Saturne. Jacques Cassini, par une timidité qui est prudence, n'osa prononcer trop tôt sur ce phénomène nouvellement apperçu : il fit comme tout homme sage, qui manque de données suffisamment sûres, il établit un

(a) Mém al. Scien. an. 1728, p. 67.

Le mén coures les comployées par fon pere mployées par fon pere dans l'orbite aphélies & de p. 143). En se plus générale elliple, pourvu decrite, le montre de la serie de dans d'autre de la serie d

tions égales de vitesse. On suppose seulement qu'on connoisse le mouvement moyen. Alors, comme le mouvement vrai est le plus sent dans l'aphélie, le plus vite dans le périhélie, il ne s'agit que de choisir dans un grand nombre d'observations celles où le mouvement s'est écarté le plus du moyen mouvement, soit en excès, soit en défaut. Mans & les lieux observés donnent les périhélie & de l'aphélie. ( Ibid.

mouvement

mouvement moyen entre le plus vîte & le plus lent; il dénonce l'irrégularité aux astronômes, pour qu'ils soient attentifs à observer Saturne dans les circonstances favorables, & il laisse à l'avenir le droit de juger la question.

#### §. I V:

De tous les phénomènes de Saturne, les plus singuliers sont ceux que présente son anneau : ils avoient été inexplicables jusqu'à Huygens, qui déchiffra cette énigme; son hypothèse fut universellement admise. Maraldi en 1714 développa dans le plus grand détail cette explication. Il devoit y avoir cette année une disparition de l'anneau; on se prépara à l'observer. Les deux anses diminuerent également de largeur, jusqu'au premier Octobre que l'anse occidentale parut plus étroite; d'où Jacques Cassini conclut que les deux anses ne sont pas dans le même plan. En effet si l'œil est inégalement élevé au-dessus d'elles, une plus grande élévation doit faire appercevoir dans la plus basse une partie plus large de l'anneau. Successivement les anses se raccourcirent, le 9 elles étoient réduites à moitié. Comme l'anneau est double, on jugea que la partie antérieure, moins éclairée (a), avoit disparu la premiere. Le 12, l'anse orientale, celle qui le premier Octobre avoit paru la plus large, n'étoit plus visible; il semble qu'elle auroit dû disparoître la derniere, à moins qu'elle n'eût changé de côté par un mouvement de rotation de l'anneau. Le 14 Saturne parut entiérement rond.

De cette observation, comparée aux observations précédentes, Maraldi conclut que les nœuds de l'anneau étoient dans le 130 45 de la Vierge & des Poissons, & que Saturne

Tome II.

parcouroit 1º 7' c'est-à-dire, 33' & demie de part & d'autre autour de ce point pendant que l'anneau étoit invisible. Les anses doivent donc cesser de paroître pendant un mois environ que Saturne emploie à parcourir cet espace.

Huygens n'avoit montré que deux causes pour la disparition de l'anneau : celle où son plan prolongé passe par le soleil, où l'anneau n'est éclairé que par son épaisseur; & celle où ce plan, également prolongé, passe par la terre, & où nous ne pouvons voir que l'épaisseur trop petite pour être apperçue. Maraldi découvrit une troisseme cause, c'est lorsque le plan de l'anneau prolongé passe entre le soleil & nous. Le soleil éclaire une surface de l'anneau, tandis que nous ne pouvons regarder que l'autre (a). Cette circonstance n'est pas précisément une cause de nouvelle disparition; mais l'invisibilité, qui a lieu lorsque la terre passe par le plan de l'anneau, se prolonge & subsiste jusqu'à ce que la terre se soit élevée au dessus de ce plan, & du côté éclairé par le soleil.

Le 10 Février 1715 les anses reparurent (b), parce que le plan de l'anneau ne passoit plus par le soleil, qui commençoit déjà à éclairer une des surfaces, mais par des rayons trèsinclinés. Maraldi a calculé que ce jour-là le centre du soleil n'étoit élevé sur le plan de l'anneau que de huit minutes; la lumiere envoyée à ce plan & résléchie vers nous étoit déjà sensible. Si

(b) Mém. de l'Acad. des Scien. an 1715,

<sup>(</sup>a) Soit (fig. 34) la Terre en T, & Saturne en S, le plan de l'anneau SP passant par le Soleis A, alors les anses ne sont pas visibles. Soit, quelque rems après, la Terre en e & Saturne en K, le Soleis éclaire l'anneau par le rayon AN, & les anses reparoissent. Cependant la Terre s'avançant dans son orbite & passant en R, se trouve dans la prolongation du plan de l'anneau KN, & les anses disparoissent de nouveau. Elles

restent invisibles, non seulement parce que la Terre en R ne peut voir que l'épaisseur de l'anneau, mais encore elles demeurent invisibles tant que la Terre, en conséquence du mouvement de Saturne & du sien, n'a pas atteint & dépassé la ligne KRX, pour pouvoir considérer la surface KN, qui est éclairée par le Soleil.

l'on considere, ajoute-t-il, le psu de lumiere que l'annéau pouvoit recevoir du soleil, en conséquence de cette petite élévation, & les espaces presque immenses du viel, par lesquels il statt que cette lumiere passe, pour aller da soleil éclairer l'annéau qui, est l'objet le plus éloigné de notre système, & revenir de la jusqu'à nous, pour rendre les anses visibles; si l'on fait attention que le disque du soleil paroît à Saturne cent sois plus petit qu'à la terre, on en pourra conclure la force prodigieuse de la lumiere du soleil, & la disposition de la matière propre de l'annéau à nous la renvoyer (a).

Les anses, après avoir repris quelque lumiere, se retrécirent jusqu'au 21 Mars qu'on les vit difficilement. Le 22 l'anse orientale étoit disparue la premiere comme le 12 Octobre, ce qui confirma les conjectures de Jacques Cassini. Le 13 Mars Saturne parut rond, & resta sans anses jusqu'au 12 Juillet que l'anse occidentale parut, l'orientale étant à peine visible. Le phénomène, qui fait paroître plutôt & disparoître plus tard cette anse, nous paroît trop constant pour dépendre d'une rotation de l'anneau. Il seroit singulier que cette rotation se combinât avec toutes les autres circonstances de la disparition & de la réapparition, de maniere à présenter toujours la même apparence. Il seroit peut-être plus naturel de croire que les deux anses; les deux côtés de l'anneau ne sont pas également propres à réfléchir la lumiere. M. Messier, dans la disparition du mois d'Octobre 1773, a vu les anses amincies se réduire à une suite de points lumineux & séparés. Nous les avons vues comme lui; ces points de lumiere étoient vifs, blanchâtres, scintillans, semblables aux étoiles de la septieme grandeur, vues avec de bonnes lunettes (b). Ces points brillans sont

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. 1716, p. 172.

<sup>(</sup>b) Ibid. 1773, p. 242, & 1774, p. 49. Eeee ij

semblables à ceux qu'on observe dans la lune, ce sont des inégalités de la surface de l'anneau, ce sont des montagnes qui perdent plus tard & reçoivent plutôt la lumière. Il ne faut donc supposer que plus de ces aspérités dans une des anses, pour expliquer comment on peut la perdre plus tard de vue, & la revoir plutôt.

## 5. V

En même tems qu'on observoit ainsi le mouvement des planetes, & les phénomènes de leurs apparences, on inventoit de nouvelles méthodes, soit pour observer, soit pour tirer le résultat des observations par le calcul. Halley en 1695, donna une méthode simple & exacte pour déterminer le tems des solstices; il remarqua qu'environ cinq jours avant & après ces termes de la course solaire, l'accroissement ou la diminution de l'ombre méridienne du soleil, est comme le quarré du tems écoulé depuis l'instant du solstice. Le rapport peut donc être représenté par une parabole. Halley n'a besoin que de trois observations de la longueur de l'ombre, & il en tire une solution facile du problême. Cette méthode a cela de commode, qu'on n'a pas besoin d'un gnomon dressé exprès; l'ombre d'un bâtiment, d'une tour suffit. On ne s'embarrasse ni de la hauteur du bâtiment, ni de la longueur de l'ombre; la méthode ne demande que les différences de cette longueur aux environs du folstice (a). En 1714 M. Delisse le jeune proposa une méthode qui a quelque ressemblance avec celle-ci. Le chevalier de Louville venoit d'adapter le micrometre aux lunettes des instrumens d'astronomie; mais ces

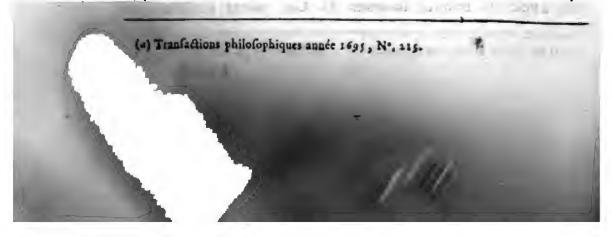

instrumens n'ont pas une grandeur suffisante pour rendre trèssensibles les petits changemens de la hauteur méridienne du
soleil au tems des solstices. M. Delisse se sixée à la hauteur
solstitiale du soleil; c'étoit un instrument dont on pouvoit
augmenter la grandeur & la puissance presque à volonté. On
n'avoit pas besoin de quart de cercles, puisque le micrometre
suffisoit pour mesurer les petits changemens de la hauteur (a).
Ces méthodes avoient pour objet de persectionner la détermination toujours difficile du tems des solstices. On n'avoit alors
que les observations des solstices & des équinoxes (b), & celle des
hauteurs méridiennes du soleil (c) pour déterminer sa longitude,
& son mouvement nécessaire à la connoissance de tous les autres.

Flamsteed trouva le moyen de se passer de l'observation directe des solstices & des équinoxes, & il imagina une méthode aussi ingénieuse qu'elle est utile. Le soleil au tems du solstice, est à sa plus grande distance de l'équateur, & s'en

(a) Mem. Acad. des Scien. année 1714,

Le même Delisse inventa en 1719 la méridienne filaire. La méridienne marquée par une ligne tracée sur le plancher, ne permet jamais que des observations incertaines. L'attouchement de l'image solaire est difficile à décider, à cause de la pénombre qui entoure cette image. M. Delisse imagina d'étendre un fil dans la direction de la méridienne. On tient à la main un papier sur lequel on reçoir l'image du solail, le moment où l'ombre du fil paroît sur le papier est celui du premier attouchement, le moment où elle disparoît est celui du second, & le milieu de l'intervalle est très-précisément le moment de midi, ou du passage du centre du soleil au méridien (Ibid. 1719, p. 54.)

p. 54.)
(b) D. Cassini imagina une méthode pour trouver la différence des métidiens. L'équi-

noxe arrive au même instant par toute la serre, sauf la différence des méridiens. En observant dans deux lieux différens la hauteur méridienne la plus proche de l'équinote, on pourra conclure à quelle heure l'équinoxe y est arrivée, & la comparaison des heures comptées dans les deux lieux, donnera la différence des méridiens. Une seconde d'erreur dans la hauteur répond à une demi-heure de tems. En répétant ces déterminations, on pourroit avoir un peu plus d'exactitude. Cassini combinoit les obles vations de l'automne avec celle du printems, il trouvoit le moyen de se passer de la réfraction, de la parallaxe & de la hau-tenr du pôle, il ne se trompa que de 2016 sur la longitude de Caïenne (Mém. Acad. des Scien. Tom. VIII, p. 95). Mais pour donner cette exactitude, la méthode avois besoin de toute l habileté de D. Cassini.

(c) Suprà, T. 1, p. 698.

# HISTOIRE

oche par des pas semblables, & dans des intervalles égaux le tems; avant ou après le solstice il est également éloie ce cercle. Si deux mois avant le solstice d'été il a douze de déclinaison boréale, on peut être sûr que deux mois es le même solstice il aura encore précisément douze degrés de déclinaison boréale. Fondé sur ce principe, voici ce que Flamsteed a fait : il a choisi une belle étoile pour lui servir de point fixe & de terme de comparaison; & lorsque le soleil s'élevant vers le solstice d'été, est arrivé à la déclinaison & à la hauteur de cette e , 1 msteed a observé à son mural, leur différence d Cer in droite. Le moment où cette égalité de déclinaison a u n'e pas toujours précisément celui où le , mais en répétant ces observafoleil passe dans midi, & en observant les petites rions plufieurs jour 10 différences de déclina n, on détermine l'instant où cette différence a été pulle, & où e foleil étoit précifément dans le parallèle de l'étoile, c'est-à-dire, à la même distance de l'équateur. Flamsteed laisse ensuite le soleil achever son cours & s'élever vers le zenith; il attend que cet astre redescende, & atteigne de nouveau le parallèle de l'étoile; il en marque l'instant par des observations pareilles aux premieres, & le milieu de l'intervalle de ces deux instans est le tems du solstice déterminé avec beaucoup de précision, le tems où le soleil est à 90 degrés du Bélier, d'où l'on compte sa longitude. On a en même tems l'ascension droite & la déclinaison du soleil au moment des deux observations, qui ont précédé & suivi le solstice. On peut en conclure sa longitude, & comme le soleil, dans sa course annuelle, rencontre, en s'élevant ou s'abaissant d'un pôle à l'autre, les parallèles d'une infinité d'étoiles, on

<sup>(</sup>a) Flamsteed, Historia calestis, Tom. III, Proleg. p. 136.

peut multiplier les observations de sa longitude, & obtenir autant de points qu'on voudra de son orbite.

Mais ce n'est pas le seul avantage de cette méthode, non seulement elle n'a pas besoin d'employer une étoile dont la position soit connue, mais elle sert au contraire à trouver la position de cette étoile, puisqu'on a observé sa différence d'ascension droite avec le soleil, lorsque les déclinaisons étoient égales, & que la méthode a donné l'ascension droite & la déclinaison de cet astre. On voit qu'il est toujours facile d'en conclure l'ascension droite de l'étoile & sa déclinaison. Les anciens, quand ils vouloient déterminer le lieu d'une étoile quelconque, c'est-à-dire, sa distance au point invisible de l'équinoxe du printems, étoient obligés de comparer cette étoile au soleil dont ils regardoient la longitude comme suffisamment connue; mais cette connoissance exacte étoit une supposition. Flamsteed, sans rien supposer, détermine la distance du soleil & celle de l'étoile au point également invisible du solstice; & comme le point de l'équinoxe en est éloigné de 90 degrés, on en déduit très-exactement la distance de l'étoile à ce point. Si ces observations n'étoient pas trop longues & trop pénibles, si les petites étoiles ne s'y refusoient pas, attenduqu'elles ne sont pas visibles en plein jour & en présence du soleil, on pourroit déterminer ainsi tous les point fixes du ciel-& tous les lieux des étoiles: mais cette méthode sert du moins à établir les positions des plus belles, lesquelles servent ensuite à déterminer toutes les autres. Cette méthode est donc fondamentale pour la connoissance des lieux du foleil & des étoiles, & on peut la regarder comme la base de l'Astronomie moderne.

#### §. V I.

Les satellites ne furent point négligés dans ces considérations

à un neveu encore vivant & digne de le remplacer. Maraldi, peu de tems avant de finir sa carriere, s'honora par la déconverte d'un nouveau phénomène; il remarqua que les durées des éclipses de ces sarellites n'étoient pas toujours les mêmes à égale distance des nœuds. On a vu (a) que les durées des éclipses ne dépendent que de la distance au nœud & de l'inclinaison. Si la distance au nœud est la même dans deux années différentes, & que les éclipses soient plus longues ou plus courtes, il faut que l'inclinaison ait changé. Les observations du premier satellite firent soupçonner à Maraldo cette variation; il la confirma d'une maniere convaincante en 1729 par les observations du second; nous n'en citerons qu'un exemple. Le 11 Janvier 1668, Jupiter étant au point où les éclipses doivent être les plus courtes, la demi-durée observée fur de 11 19; le 17 Septembre 1715, dans des circonstances semblables, cette demi-durée ne se trouva plus que de 1h 7' 14'. Cette différence de douze minutes de tems ne peut être une emer d'oblervarion.

Maraldi fait voir qu'on ne peut supposer que trois causes; 1°, un mouvement dans les nœuds; 2°, une excentricité de l'orbe du satellite; 3°, une variation dans l'inclinaison. Dans le premier cas, lorsque Jupiter revient au même point de son orbite, il ne seroit plus à la même distance des nœuds, puisque les nœuds ne seroient plus au même lieu; mais les mêmes observations, qui faisoient voir l'inégalité des demi-durées, prouvoient souvent aussi que les nœuds n'avoient point change de place; il n'y avoit donc pas moyen d'imaginer qu'ils ensent aucun mouvement. Dans le second cas, l'excentricité de l'orbite du satellite augmenteroit, ou diminueroit sa distance i

<sup>. (</sup>a) Supra, p. 402.

Jupiter; ce satellite seroit tantôt plus éloigné, tantôt plus près; & le tems de son passage par l'ombre plus long ou plus court, selon qu'il traverseroit une partie plus large; ou plus étroite de cette ombre conique. Mais il faudroit une excentricité énormément grande pour produire les dissérences observées, & elle seroit très-sensible dans les autres observations. On ne pouvoit donc attribuer cet effet nouveau qu'à un changement de l'inclinaison (a).

Maraldi trouva cette inclinaison de 4 degrés 33 minutes ; elle avoit augmenté environ d'un degré depuis 1668. Les sarellites de Jupiter, comparés au satellite de la Terre, à la Lune, offroient des singularités remarquables : les nœuds de cette planete ont un mouvement très-rapide, son inclinaison varie peu; les nœuds des satellites au contraire paroissent fixes, & leurs inclinaisons ont une variation très-sensible. D'ailleurs si l'inclinaison de la lune varie, elle se rétablit dans le cours d'une année, on y reconnoît l'effet de l'action du soleil qui se manifeste encore d'une maniere plus marquée, en accélérant ou retardant la vîtesse de la planete. L'inclinaison du second satellite au contraire paroissoit croître constamment, ce qui annonçoit au moins une période très-longue. Tout paroissoit alors bien réglé dans les petits orbes des satellites, ils marchoient d'un pas assez égal, & avec une sorte d'uniformité; leurs nœuds sembloient immobiles: il n'y avoit que le plan de l'orbite qui s'élevoit constamment dans une période, & par une cause inconnue.

Aussi lorsqu'en 1732 M. Maraldi le neveu eut reconnu une variation semblable dans le troisieme satellite, & apperçu une excentricité dans l'orbite du quatrieme (b), M. de Fontenelle,

souvent heureux dans ses prédictions, disoit-il : » tout ceci » commence à vérifier ce que nous avions annoncé, & en » quelque sorte prédit en 1717 que les hypothèses de la con-» centricité des orbes des satellites, de l'immobilité de leurs nœuds, de la constance de leur inclination, pourroient bien » ne pas sublister; elles n'étoient pas assez physiques, & ce » n'est pas-là la sorte de régularité que la nature affecte. Voilà » déjà la constance des inclinaisons ébranlée dans les trois premiers fatellites, la concentricité dans le quatrieme. L'im-» mobiliré des nœuds tient bon jusqu'à présent, mais il y a v bien de l'apparence qu'à la fin tout aura le même fort (a). v Tout ce que M. de Fontenelle prédit ici a été vérifié.

## S. VIII.

· Dans l'intervalle que nous parcourons, on ajouta plusieurs perfections utiles aux instrumens; la premiere est celle des fils qui se croisent au centre de la lunette sous un angle de 45 degrés. Si l'on observe deux astres qui puissent passer ensemble, ou du moins fuccessivement dans le champ de la lunette, sans la changer de polition, & que l'on marque les instans du paffage de ces astres au fil vertical & aux deux fils obliques, on aura non seulement la différence de leur ascension droite, mais celle de leur déclinaison (b); cet assemblage de fils croisés se nomme un rétiente (c). Le seul inconvénient, c'est la difficulté

Jahrana sapaga <u>ar ar a</u> jet

(a) Mêm. Acad. des Scien, année 1732,

tems des passages des deux étoiles au fil vertical donne la différence de l'ascension droite; & la différence des espaces ou des ares AB & CD donne l'espace BD; qu'

<sup>(</sup>b) Si les deux étoiles (fig. 35) ont passé. au fil oblique en N'ou en C; & au filvertical en B & ca D' on connaît par l'in-tervalle des pallages les espaces AB, CD. Mais comme l'angle CED est de 45 degrés, les lignes CD & DE sont égales, ainsi que les lignes AB & BE. Ainsi la différence des

est la différence de déclination. par laquelle il pouvoit déduire les diametres des planetes des passages de leurs bords aux fleabliques (Méro, dead, Sa.T. H. p. 143).

de voir les fils pendant la nuit: on peut les éclairer au moyen d'une lumiere, placée en dehors auprès de l'objectif de la lunette; mais cet usage même n'est pas encore sans inconvénient; les astres paroissent vacillans & tremblans, parce que la lumiere communique son agitation à leur image. Maraldi préséra de remplir les intervalles entre deux fils, l'un oblique & l'autre vertical, par une lame de métal (a); les étoiles disparoissent en se cachant derriere cette lame, & se remontrent après l'avoir traversée. Tout le tems que l'astre a été perdu de vue est celui qu'il a employée à passer du fil vertical au fil oblique (b).

En 1701 la Hire imagina un réticule pour l'observation des éclipses. Mœstlin mesuroit la grandeur de l'image du soleil, en la recevant dans une chambre obscure; sur un papier où il avoit tracé plusieurs cercles concentriques (c) mesurés d'avance, il ne s'agissoit plus que de déterminer celui qui ensermoit l'image. Cette invention servit ensuite aux éclipses de soleil. On choisit

(a) Voyez la fig. 36. M. Bradley a rendu cette disposition encore plus commode, en inventant le réticule rhomboïde. Ce réticule est formé effectivement de quatre petites lames étroites de métal, qui forment un parallélogramme rhomboude; elles suffisent pour faire perdre l'étoile de vue pendant quelques momens, & par conséquent pour finer l'instant de son entrée dans cet espace, & celui de sa sortie. Alors si on a vu (fig. 37) une étoile entrer en a & fortit en b, le milieu de l'intervalle est le tems de son passage en f. On a de même le tems du passage d'une autre étoile en g; la différence de ces tems est celle de leur ascension droite. Comme on a le tems que l'une a mis à aller de a en b, & l'autre de c en d, les moitiés font les tems qu'elles ont mis à aller de a en f & de c en g & la différence de ces moities réduite en arc de grand cercle est la différence fg de leurs déclimaisons. Il sauc

cependant remarquer que lorsque les étoiles passent, l'une dans la partie supérieure » l'autre dans la partie inférieure du réticule, leur dissérence de déclinaison est hg, qui est égale à la somme de cg & de hh; il faut donc ajouter le tems qu'une étoile a mis à aller de c en g au tems que l'autre a mis à aller de k en h, c'est la dissérence de leur déclinaison. Mais comme la nuit on pourroit se tromper, & croire qu'une étoile a passé dans la partie supérieure » tandis qu'elle a passé dans l'inférieure » M. Bradley a laissé l'espace l'qui est entiérement couvert d'une lame de métal; les étoiles qui passent dans la partie inférieure disparoissent en sortant du rhombe & reparoissent un moment après; celles qui fortens de la partie supérieure ne reparoissent plus.

<sup>(</sup>b) Mem de l'Acad. Scient année 1706,

<sup>(</sup>c) Suprà T. I. p. 125.

.ì. .5  $\cdot$ ۲, )īti: . :05 **.** . . . . . ∷éparc.... tite iprès . . Jan-71e c.t :. .. licile iblique o plus En 1711 : unçoit : Liples. tres, à := .a receve-: \_ longues Littrace p. L. .,. Ce mitaliloita. ent bien à Larra invention ... suvoient se ometre d'Audevons rendre 7 A 19. 36. 3 7 . ancote and the les conserver, Clauding of the contract of th os connoissances m se metal , the transles idées du passe :: Total Value to the time of the state of the .tes. 4 mitte igig ... · · · · · · · · · · · · ·

mt te 🌣 1701 Tale-: :02: .....

· 4 .r. 1 40 22 - المعتمد

## drumens dont nous

Soraffoient le diametre d'une la diffance de deux étoiles. Lad. Berlin , T. I , p. 202) 4: l'Ac. des Sc. 1-17 p 60.

la veille celui de ces cercles qui cadre exactement avec la grandeur de l'image solaire; ce cercle est divisé par six cercles concentriques, qui coupent sur le diametre les douze doigts par lesquels on mesure la grandeur des éclipses. L'invention sut appliquée aux éclipses de lune: on fit un réticule composé de treize fils de soie qui embrassoient le diametre de la lune & le divisoient en douze parties; on arrangea même des fils circulairement, pour en former des cercles concentriques, qui divisassent l'image de la lune dans la lunette, comme celle du soleil étoit divisée sur le carton. Ce réticule pouvoit également servir aux éclipses de soleil; mais il avolt plusieurs inconvéniens : 1°. le même ne pouvoit servir qu'à une seule lunette & à une seule éclipse, parce que l'étendue de ce réticule devoit être égale à la grandeur de l'image, qui dépend de la force de la lunette, & qui d'ailleurs varie dans chaque éclipse: 2°. il avoit un inconvénient de plus à l'égard de la lune; c'est que comme son diametre augmente à mesure qu'elle s'éleve sur l'horizon, ou diminue lorsqu'elle descend (a); le réticule qui convenoit au commencement de l'éclipse ne convenoit plus à la fin, il en falloit un qui pût varier à la volonté & au besoin de l'observateur. La Hire composa une lunette, à laquelle il donna deux objectifs appliques l'un contre l'autre; ces deux objectifs forment à leur foyer commun une image d'une certaine grandeur : or en éloignant les deux objectifs l'un de l'autre, on augmente à proportion la grandeur de l'image. On voit aisément qu'en placant au foyer de ces deux objectifs un réticule circulaire, divisé en douze parties égales, il suffira que l'un de ces objectifs soit mobile dans son tuyau, pour faire toujours cadrer la grandeur de l'image & celle du réticule (b). Telle est l'invention de la Hire.

<sup>(</sup>a) Suprà, p. 496.

<sup>(</sup>b) Mém. Ac. Sc. 1701, Hist. p. 92.

Il remarqua depuis que dans certains cas cette lunette deviendroit trop longue & ne seroit pas commode. Il inventa un nouveau micrometre, qui consistoit dans un compas à doubles branches, dont deux assez courtes, & les deux autres assez longues; les petites étoient recourbées: le tout a la figure d'une tenaille dont les extrémités, destinées à se toucher. sont terminées en pointes très-fines. Il introduisoit ces courtes branches dans le tuyau de la lunette, par une ouverture ménagée exprès, & il faisissoit, il prenoit les disques, la petite distance des astres qu'il vouloit mesurer; il y trouvoit l'avantage de se passer du fil fixe des micrometres qu'il est difficile de bien placer sur le bord du disque, & qu'il est encore plus difficile d'y conserver, parce que l'astre se meut. On conçoit qu'il est aisé de savoir, comme dans tous les micrometres, à quelle partie d'un cercle céleste répond l'ouverture des longues branches, qui est proportionnelle à celle des petites (a). Ce micrometre avoit la commodité de s'appliquer également bien à toutes les éclipses & à toutes les mesures qui pouvoient se prendre dans le champ de la lunette (b). Le micrometre d'Auzout a cependant toujours été préféré: mais nous devons rendre compte de ces inventions; il est d'ailleurs utile de les conserver. parce qu'elles peuvent en produire d'autres. Nos connoissances ne s'étendent que par des combinaisons, & les idées du passé entrent dans la composition des idées présentes.

## §. I X.

#### L'Astronomie avoit encore deux instrumens dont nous

<sup>(</sup>a) Kirch avoit imaginé un micrometre du même genre; deux branches de métal, conduites par des vis, s'avançoient dans le champ de la lunette directement l'une vers

l'autre, & embrassoient le diametre d'une planete, ou la distance de deux étoiles.

( Mém. Acad. Berlin, T. I, p. 202).

<sup>(</sup>b) Mém de l'Ac. des Sc. 1717 p. 60.

tous les points du ciel, avec la même commodité qu'au méridien. Les grands instrumens qui y sont fixés ont par cette grandeur plus d'exactitude; on les réserve pour les déterminations importantes & sondamentales: mais la nécessité de prositer des intervalles, que laissent les nuages sous un ciel inconstant, sait employer le plus souvent la machine parallatique pour les cometes, pour les planetes, pour sixer la position des petites étoiles, & pour une infinité d'autres observations.

### 6. X.

Pendant qu'on perfectionnoit les instrumens, les méthodes d'observer, & qu'on préparoit des observations pour servir de base à la connoissance exacte des mouvemens des planetes, on ne négligeoit point les phénomènes de leur apparence; on étoit attentif à ce qui se passoit sur leurs globes & aux changemens de leurs surfaces.

& la rotation de Jupiter, revenoit constamment à ce spectacle, pour en considérer les variations; ces taches se détruisent & se renouvellent souvent à la même place, & après de longs intervalles. Cassini soupçonna que leurs retours pourroient bien avoir une période réglée & de 12 ans, comme la révolution périodique de Jupiter, ou de 83 ans que cette planete employe à revenir au même aspect de la terre & du soleil, & au même point du zodiaque. Quant au mouvement produit par la rotation de Jupiter, il crut voir que les taches marchoient moins vîte au centre que près des bords; ce qui est contraire à l'effet optique, & ce qui sembleroit annoncer un mouvement propre aux taches, combiné avec la rotation du globe. Cassini remarqua encore que cette rotation paroissoit plus longue d'en-

viron une minute, lorsque Jupiter étoit apogée, ou le plus loin de la terre (a).

En 1714 on fit attention que dans l'année 1708, ainsi que dans l'année 1672, où Jupiter avoit été également aphélie, la durée de sa révolution diurne avoit paru plus courte de 10 à 12" qu'en 1675 & en 1713, où Jupiter étoit périhélie (b). Il sembleroit donc que la proximité du soleil diminuât la vîtesse de la rotation; conclusion absolument opposée au sentiment de Képler & de quelques astronômes de son tems, qui pensoient que les planetes tournent plus vîte sur leur axe lorsqu'elles sont plus près du soleil. Il est bien étonnant que l'on n'air pas répété ces observations, & par les moyens les plus exacts, pour décider une question très-grande & très-importante, celle de l'égalité, ou de l'inégalité des révolutions de la terre. La durée des jours est notre mesure commune, nous l'employons à tout; il seroit très-utile de la vérifier. Si Jupiter se meut plus lentement sur lui-même, lorsqu'il est plus près du soleil, il pourroit bien arriver que les jours de nos hivers fussent un peu plus courts que ceux de nos étés.

La surface de Mars montra aussi des changemens: au mois d'Août 1719 cette planete devoit être le plus près de la terre; tous les 32 ans elle se trouve en même tems & dans son périhélie, & dans son opposition. On observa ses taches, & on consirma par de nouvelles observations la durée de sa révolution diurne de 24h 40" déterminée par D. Cassini. On voit sur ce globe une tache vers le pôle méridional en sorme de zône polaire; elle étoit susceptible de changer d'éclat, & quand elle étoit très-claire, Mars ne paroissoit pas rond. On

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. T. II, p. 81.

jugea que c'étoit par la même apparence que la partie claire de la lune paroît excéder les bornes du disque obscur, & appartenir à un plus grand cercle. C'est l'effet de l'irradiation des parties éclairées sur les parties obscures (a). On crut s'appercevoir que le retour de l'éclat de cette tache avoit quelque rapport avec la révolution diurne de Mars, & qu'il arrivoit après 36 de ces révolutions. Cette apparence claire est la seule tache qui se soit conservée, quoiqu'avec quelque diversité de grandeur & de clarté, pendant que les autres ont changé de figure, de situation, & même ont disparu entiérement (b). Ce qui est singulier, c'est qu'on a vu au pôle septentrional de cette planette une clarté semblable à celle qu'on observe au pôle méridional, mais qui subsiste seule, l'autre a disparu Ces deux lumieres étoient placées aux deux pôles, comme se elles avoient quelque analogie avec le fluide magnétique, ou avec les aurores boréales.

Vénus n'offrit point de taches, celles que Cassini & Bianchini virent à Rome n'étoient point visibles à Paris; mais on remarqua sur sa surface des aspérités considérables & des montagnes plus hautes que celles de la lune; & par conséquent bien plus élevées que les nôtres (c). C'est peut-être une des causes de

d'autant plus petites qu'on les considere avec de plus grandes lunettes qui les dépouillent de leur éclat étranget & de cette irradiation. Les feux terrestres sont assujettis à cette extension apparente, comme les seux célestes. Picard trouva qu'un seu qui ne devoit paroître que sous un angle de 3" \frac{1}{2} à raison de sa distance, mesuré avec un instrument, paroissoit cependant sous un angle de 8" (Mém. Acad. des Scien. Tom. VII, Part I, P. 20.

(e) Hist, de l'Acad, des Scien.2n, 1700, p. 121,



<sup>(</sup>a) Cette extension des objets éclairés sur les objets obscurs paroît générale; c'est par cette cause que les étoiles semblent encrer d'abord sur le corps de la lune avant de disparcître derrière son disque (Suprà, p. 384). M. Delisse vit en 1715 Vénus entrer presque toute entière sur le disque de la Lune avant de disparoître (Mém. Acad. Scien. 1715, p. 135). Ce phénomène n'eut pas lieu, la même année, lorsque Jupiter sur éclipsé par la Lune, parce qu'on employa une lunette de 34 pieds. L'irradiation diminue en raison de la force des lunettes (Ibid. p. 159). C'est pourquoi les étoiles paroissent

l'éclat de Vénus. Toutes ces aspérités multiplient les surfaces qui réfléchissent la lumiere. On vit des taches, ou du moins on en soupçonna sur Mercure, précisément dans les tems où il est invisible. Depuis l'application des lunettes aux instrumens, la présence du soleil n'empêche point de voir les planetes; on observe souvent Vénus & Mercure au méridien. La Hire le fils a remarqué que quelquefois on ne peut pas appercevoir Mercure au méridien, quoiqu'il soit alors plus loin du Soleil qu'il n'est nécessaire pour le distinguer : il s'est assuré, par des observations faites le même jour le matin ou le soir, que les tables donnoient fort exactement le véritable point du ciel où il falloit chercher Mercure, & cependant Mercure ne s'y trouvoit point, ou du moins n'y paroissoit pas. La Hire en conclut que Mercure pourroit bien avoir des taches qui, lorsqu'elles sont tournées vers nous, affoiblissent son éclat & le rendent plus difficile à distinguer au milieu du jour (a); mais il seroit aussi naturel de croire que la densité de l'air, les vapeurs qui y sont mêlées, même sans être sensibles, peuvent être la cause de l'invisibilité de Mercure. L'astre reste caché lorsque le voile est plus épais.

### §. X I.

IL n'est point d'idée si singuliere & si extravagante qui ne naisse dans la tête des hommes. On a été bien des siecles à se persuader que la terre tourne sur elle-même & autour du soleil, parce qu'on voyoit le soleil se mouvoir; il a fallu opposer le témoignage de la raison à celui des yeux; mais il ne s'ensuit pas que les yeux ayent toujours tort. Depuis un grand nombre de siecles la lune avoit été en possession de tourner autour de

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Scien. année 1706, p. 96.

la terre; mais elle trouva un nouveau Copernic, qui entreprit sans nécessité de démentir les yeux, de mettre la lune en mouvement autour du soleil dans un orbe annuel, & de forcer norre globe de tourner autour de son satellite. Le P. Dom Alexandre, Bénédictin, avança cette opinion dans une differtation sur les causes du flux & du reflux de la mer (a). Cette idée bizarre n'étoit pas si facile à combattre qu'on pourroit le penser; les apparences sont à très-peu près les mêmes, soit que la terre ait réellement les mouvemens que nous lui connoissons, soit que nous transportions ces mouvemens à la lune, pour donner les siens à la terre. Les Coperniciens, qui avoient dépouillé le soleil, n'étoient pas trop en droit de se plaindre que la terre fût dépouillée à son tour; ils ne pouvoient pas opposer le rémoignage des yeux, puisqu'ils l'avoient compté pour rien: cependant cette nouvelle hypothèse n'avoit point pour elle toutes les raisons de vraisemblance qu'avoit le systême de Copernic. Quelle apparence qu'une grosse planete tournât autour d'une petite! Que cetre grosse planete décrivit un petit cercle, tandis que la petite en décriroit un très-grand! L'analogie tirée de tous les faits de notre système ne permettoit pas de le supposer : mais l'analogie peut nous tromper ; le peu de vraisemblance d'une opinion ne suffit même pas pour la détruire, il faut des démonstrations. La nouveauté & la hardiesse de cette idée piquerent la curiosité de M. de Mairan, qui examina la question avec sa sagacité ordinaire; il trouva que si la terre se mouvoit autour de la lune en un mois, le mouvement du soleil paroîtroit un peu plus rapide dans les nouvelles lunes, & plus lent dans les pleines lunes. Cette inégalité très-observable n'a jamais été apperçue. M. de Mairan trouve encore

<sup>(</sup>a) Impr. à Bordeaux & à Paris en 1726.

que la longueur de l'année solaire seroit variable, & d'une quantité quelquesois de sept heures dans deux années comparées. (a). L'hypothèse du mouvement de la terre autour de la lune n'a donc jamais eu que deux partisans, le Bénédictin Dom Alexandre & un Génois peu connu qui l'avoit précédé (b). La peine que M. de Mairan a prise de combattre sérieusement une hypothèse solle, prouve le soin que l'Astronomie moderne apporte pour discuter les hypothèses admises, & pour rejeter celles qui ne doivent pas l'être.

# S. XII.

Nous passons à des recherches sur la réfraction. La théorie de ce phénomène de l'atmosphère est fondée sur un principe qui paroît certain, c'est le passage de la lumiere d'un milieu plus subtil dans un milieu plus dense. Mais la raison voit mieux quand les yeux voyent avec elle; nous sommes plus sûrs du mécanisme de la nature quand nous avons l'art de le répéter. On imagina en Angleterre qu'on pouvoit produire le phénomène de la réfraction, en faisant passer un rayon de lumiere à travers un espace privé d'air, à travers le vide de la machine pneumatique; on se proposa d'observer l'inflexion de sa route en rentrant dans l'air; l'expérience réussit parfaitement à MM. de la Société royale de Londres (c). Homberg, chimiste & habile physicien, la répéta à Paris & la manqua. On crut que la réfraction ne s'opéroit point en entrant dans l'atmosphère, mais en traversant les différentes couches d'air plus ou moins grossier qui la composent. La théorie de D. Cassini, qui démon-

<sup>(</sup>a) Mém. Acad des Scien. année 1727,

<sup>(</sup>b) Cette idée avoit déjà été proposée par

Baliani, noble & savant Génois (Riccioli, Almag. T. II, p. 381). (c) Trank phil. 1799, N°. 257.

troit que la zône sensiblement réfractive de l'atmosphère ne s'élevoit pas au-delà de 2000 toises, pouvoit aussi conduire à cette conclusion. C'est ainsi que les expériences curieuses de Newton sur les couleurs, mal répétées par Mariotte, sirent douter quelque tems en France de la belle théorie du philosophe Anglois. L'expérience, qui doit hâter les progrès de nos connoissances, peut donc quelquesois les retarder.

Homberg s'étoit servi d'un tuyau de fer-blanc dont il avoit pompé l'air; au bout de ce tuyau étoit ajoutée une lunette ordinaire, garnie à son soyer de sils en croix. On pointoit à un objet exactement placé sur l'intersection des sils : s'il y a réfraction, en passant de l'air dans le vide, c'est en conséquence de cette résraction que l'objet répond à l'intersection des sils; en laissant rentrer l'air dans le tuyau, en anéantissant la dissérence des sluides qui produit la résraction, l'objet devoit changer de place, & ne plus répondre à l'intersection des sils; c'est cependant ce qui n'arriva pas (a).

L'expérience réussit en 1719 à M. Delisse; il pensa que dans le premier essai le tuyau n'étoit pas bien sermé, & que l'air rentroit à mesure qu'on le pompoit. Il y avoit un moyen de s'assurer de la sortie de l'air, & du vide opéré par la pompe, c'étoit d'introduire un barometre dans le tuyau purgé d'air, & de voir si le mercure étoit à son niveau, ou du moins à peu-près. M. Delisse, après avoir fait & ainsi vérissé le vide du tuyau, trouva par une inclinaison de 45 degrés une réfraction de 45 secondes. Cette réfraction est un peu plus petite que la réfraction astronomique, qui a lieu dans l'atmosphère pour une inclinaison, ou pour une hauteur de 45 degrés; on croyoit qu'elles devoient être égales, parce que Newton a

démontré



<sup>(</sup>a) Hist. Acad. des Scien. 1700, p. 115.

démontré que le détour total d'un rayon de lumiere, l'angle du changement de sa route, lorsqu'il a traversé une infinité de couches, toujours de plus en plus denses, est le même que s'il avoit passé tout de suite de la premiere à la derniere, de la plus subtile à la plus grossiere. Si les espaces célestes étoient aussi vides de toute matiere sluide que le tuyau purgé d'air, la lumiere passant de ce vide dans la couche épaisse de l'air où nos yeux & nos instrumens sont plongés, éprouveroit donc à 45 degrés d'inclinaison une réfraction de 45 secondes (a); & comme cet effet est détruit par la présence de l'air, lorsqu'il rentre dans le tuyau, il est clair qu'il doit diminuer, que la réfraction doit être moindre, en proportion de ce que le vide sera moins parfait, & de ce que le tuyau sera rempli d'un fluide plus ou moins rare, d'un air plus ou moins dilaté. Mais au contraire la réfraction opérée dans l'atmosphere, est à la hauteur de 45 degrés de 59 secondes, selon D. Cassini, & de 66 secondes, selon M. de la Caille. Il s'ensuit évidemment que le détour de la lumiere est plus grand, le changement de sa route, toujours proportionnel à la différence des milieux traversés, est plus considérable dans la réalité que dans l'expérience artificielle. Les espaces célestes sont donc encore plus vides de toute matiere que l'espace de ce tuyau. Le vide de la nature est plus parsait que le nôtre, ou du moins le fluide insensible que nous nommons éther, est infiniment plus rare & plus subtil que celui qui reste malgré nous dans les espaces, où nous nous sommes efforcés de faire le vide par tous les moyens humains. La constance du mouvement des astres, qui substite depuis des millions d'années sans altération, a persuadé à Newton que ces grands corps nagent dans le vide,

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. des Scien. 1719, p. 330.

où les ressorts du mouvement agissent avec liberté & sans résistance. Les expériences nouvelles justifient ses vues & ses pensées. Newton eût sans doute été content que notre vide factice produissit les mêmes essets que l'éther céleste, mais ce vide même n'y sussit pas. Le sluide de l'éther est donc plus subtil que nous ne pouvons nous le sigurer par la pensée, ou plutôt les espaces remplis de ce sluide seul, sont, relativement à nous, un vide réel, puisque tout ce qui est insensible à nos organes, n'existe pas pour nous.

### S. XIII.

In étoit curieux de connoître si cette réfraction est toujours proportionnelle à la différence de la densité des milieux. En laissant rentrer peu à peu de l'air dans le tuyau, on auroit diminué la réfraction; mais on auroit eu des quantités trop petites pour être mesurées avec exactitude. Il ne faut jamais oublier que rien de ce que nous faisons n'est sans erreurs; & nous ne pouvons compter sur les résultats que lorsqu'ils sont assez grands pour n'être plus en proportion avec ces erreurs. Les Anglois imaginerent de condenser l'air dans le tuyau, d'en augmenter la quantité au lieu de la diminuer, comme on avoit fait dans l'expérience précédente. Le barometre & la hauteur du mercure, soutenu par le poids de l'air, furent leur regle; ils condenserent l'air, ils s'assurerent d'en avoir doublé la quantité, en voyant monter le mercure au double de sa hauteur ordinaire : alors la réfraction fut la même que lorsque le tuyau étoit vide, mais elle fut dans un sens opposé. On voit que cela devoit être ainsi; des trois positions vuës à travers le vide, l'air simple & l'air double en densité, celle qui est à travers l'air simple doit occuper le milieu. Comme les les proportions étoient les mêmes, les réfractions furent égales.

On poussa l'expérience encore plus loin; on tripla la quantité d'air, la hauteur du barometre sut triplée, & la résraction resta dans le même sens, mais elle sut double. On sut donc certain que les résractions sont proportionnelles à la densité relative des milieux. M. Delisse, qui répéta toutes ces recherches, trouva que la régle n'étoit exacte & vraie que dans les grandes hauteurs du mercure; quand il approche de son niveau, quand la quantité diminuée de l'air approche du vide, une légere dissérence dans la hauteur du mercure en produit une grande dans la résraction (a). Au reste, en descendant à ces petites quantités, nous nous approchons des élémens des choses; c'est là que la nature est plus cachée & plus difficile à pénétrer. Nous n'avons plus d'instrumens assez sins, nos erreurs se mêlent à nos résultats, & il est à craindre que nous ne prenions nos fautes pour ses écarts & ses inégalités.

### §. XIX.

Quoique Newton eût démontré que la réfraction est la même que si le rayon de lumiere passoit immédiatement de l'éther, du vide dans l'air grossier qui nous environne, il n'en est pas moins vrai que cette réfraction ne se produit que peu à peu & par degrés. Le rayon quitte sa route en entrant dans l'air, il en change à chaque pas, à chaque couche d'air plus dense où il pénetre; ce n'est donc point par une ligne droite, c'est par une courbe qu'il vient à notre œil. La Hire, aussi bon géometre qu'il étoit habile astronôme, démontra que la courbe étoit celle que les géometres nomment épicycloïde (b). En partant

différentes hauteurs, ou ses différentes densités, en raison des racines quarrées des hauteurs.

<sup>(</sup>a) Mém, Acad. des Scien. année 1719,

<sup>(</sup>b) En supposant les extensions de l'air à

de la réfraction horizontale de 32 minutes & de l'abaissement de 18 degrés au-dessous de l'horizon, qui est celui où sinit le crépuscule, & où la lumiere du soleil cesse de nous être renvoyée, il a trouvé par une méthode semblable à celle d'Alhazen (a), que la hauteur de l'atmosphere ne pouvoit être moindre que 31947, & ne pouvoit surpasser 37223 toises; & par un milieu, il établit cette hauteur de 34385 toises, ce qui fait un peu plus de quinze de nos lieues de 2283 toises. Montanari, comme nous l'avons dit, avoit estimé par la parallaxe d'un météore, que l'atmosphere devoit s'étendre jusqu'à quinze lieues de la surface de la terre. La Hire, sans déduire ses raisons, pensoit que cette hauteur n'étoit point partout la même, & que l'atmosphere pouvoit être plus haute aux pôles qu'à l'équateur (b).

D. Cassini n'étoit plus alors, J. Cassini son sils sut sans doute étonné de ce résultat; il avoit droit à la théorie des réfractions qui avoit été presque créée par son illustre pere, il devoit prendre intérêt à ses résultats. On pouvoit trouver singulier que les crépuscules donnassent 34000 toises pour la hauteur de l'atmosphere, tandis que les résractions n'en donnoient que 2000. D. Cassini avoit supposé que le rayon de lumiere nous parvient en ligne droite; il falloit donc recommencer son travail, en admettant la courbure du rayon depuis longtems soupçonnée. Son sils commença par déduire immédiatement de l'observation la résraction qui a lieu à différentes hauteurs (c); ensuite il supposa que le rayon de lumiere traversant l'atmosphere, se détourne toujours de sa route, à chaque petit intervalle, & d'une quantité égale; il en conclut



que cette route est tracée par un poligone circonscrit, c'est-àdire, par le cercle même, en rendant infini le nombre des côtés. Alors en se servant, comme son pere, de la réfraction horizontale de 33' 20", & de celle de 5' 28" à 10° de hauteur, il détermine que la hauteur de l'atmosphere est de 6918 toises; il supposa que la route étoit une parabole au lieu d'un cercle, & il trouva encore la même hauteur. Cette conformité des résultats n'étoit pas cependant une preuve que la route circulaire fût la vraie, c'étoit à l'observation de prononcer; Cassini calcula toutes les réfractions qui résultoient de son hypothèse, il prit encore celles qui avoient été déduites par D. Cassini de l'hypothèse que le rayon nous vient en ligne droite, & il les compara toutes aux réfractions données par l'observation directe. L'observation prononça en faveur des réfractions de J. Cassini, & de l'hypothèse que la route du rayon est circulaire. Il fut donc bien constaté que la hauteur de la zône réfractive de l'air n'excede pas 7000 toises, & qu'au-delà dans le reste de l'étendue de l'atmosphere l'air est trop rare & trop subtil pour opérer une réfraction sensible (a).

### §. X V.

It est encore une méthode qui semble devoir donner la hauteur de l'atmosphere, c'est celle qui employe la hauteur du mercure, soutenu dans le barometre par les colonnes pesantes de l'air. Pascal s'en servit le premier pour mesurer l'élévation des montagnes; Mariotte & Halley (b), pour estimer celle de l'atmosphere, en faisant quelques suppositions sur l'augmentation du volume dans les couches supérieures, en conséquence de ce qu'elles sont moins chargées que les inférieures. Ils trou-

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. des Scien. année 1714, (b) Transactions philosophiques, 1686, P. 32.

verent que cette élévation de l'atmosphere étoit environ de 13 à 20 lieues; ainsi la méthode du barometre s'accordoit avec celle des crépuscules.

Mais les météores qui sont vus dans l'air, & qui sont apperçus de lieux très-différens & très-éloignés, ne peuvent être ainsi visibles sur une étendue considérable du globe que par leur élévation. L'une doit donc faire juger de l'autre; & si dans ces lieux différens on a observé le point du ciel où un météore a été vu, sa parallaxe peut faire connoître sa distance, & par conséquent la hauteur de la partie de l'atmosphere où il s'est montré. Halley calcula, par la parallaxe d'un météore vu en Angleterre le 30 Mars 1719, que sa hauteur étoit de 73 milles anglois, c'est-à-dire, de plus de 16 de nos lieues M. de Mairan vint reculer encore beaucoup ces limites, en appliquant les aurores boréales à cette recherche. Les aurores boréales sont des météores, c'est-à dire, des phénomènes produits dans l'atmosphere de la terre. Il est aisé de reconnoître qu'ils ne sont point assujettis, comme les astres, aux apparences du mouvement diurne. Les planetes, les étoiles semblent aller de l'orient au couchant, parce qu'elles sont immobiles, & que nous sommes en mouvement : les météores ne changent point de place à l'égard de l'horizon, parce qu'ils se meuvent avec le globe, avec nous; ils sont dans notre globe, puisqu'ils nous accompagnent. Or ces phénomènes de l'aurore boréale sont vus en même tems à de très-grandes distances. M. de Mairan, qui avoit l'esprit aussi exact que philosophique, & qui a fait un grand travail sur les apparitions des aurores boréales, & sur leurs causes, a trouvé, en calculant leur parallaxe, que les différentes aurores boréales étoient placées

<sup>(</sup>a) Transac. philos. 1719, No. 360.

à différentes hauteurs; il y en a telle qui donne une hauteur de 266 lieues, & en prenant un milieu entre 23 résultats, M. de Mairan montre que la région moyenne où paroissent les aurores boréales, est élevée de 175 lieues au-dessus de la surface de la terre (a). Le cercle des choses qui nous appartiennent sut donc étendu; M. de Mairan ajouta 150 lieues à l'empire de notre petit globe.

Il résulte de ces recherches que notre atmosphere renferme trois régions différentes, qui chacune ont leur destination. La premiere, la plus basse, est celle de l'air grossier, qui détourne les rayons de lumiere & produit la réfraction; elle s'éleve à peine à 7000 toises. La seconde est celle de l'air, qui pese sur le mercure & le foutient à 28 pouces; c'est un air qui conserve encore assez de masse & de densité pour arrêter la lumiere & nous la renvoyer par la réflexion. Il allonge le jour en donnant naissance aux crépuscules; cette région tient le milieu. & monte à quinze ou vingt lieues. Enfin la troisseme, celle qui s'étend juqu'à 175 lieues, est composée d'un air plus subril, où la lumiere se disperse librement. Cet air n'a aucune puissance sur elle; il ne peut ni la réfracter ni la réfléchir. M. de Mairan pense que les colonnes élevées de ce fluide, ne contribuent point à soutenir le mercure dans le barometre, parce que c'est un air si subtil qu'il pénetre à travers le verre & se met en équilibre avec lui-même (b). Cette troisieme zône est le théâtre des aurores boréales, de ces feux produits en jets & en couronnes, qui ne sont pour nous qu'un phénomène curieux. mais qui deviennent un secours de lumiere pour les peuples du nord de la terre, habitans de la nuit pendant une partie de l'année.

<sup>(</sup>a) Traité de l'aurore boréale, p. 434.

## S. XVI.

Une des premieres observations du chevalier de Louville, entré à l'Académie en 1714, fut celle de l'obliquité de l'écliptique; il la fit avec ce talent de la précision qui fait les bons astronômes; & cette précision qu'il avoit cherchée & obtenue le rendit assez hardi pour en tirer un résultat ingénieux, qui éleva une longue querelle dans l'astronomie. Il trouva cette obliquité de 23° 28' 41". Cassini & la Hire l'avoient fixée à 23° 29' 0"; Richer à Caïenne l'avoit observée de 23° 28' 54': l'observation de Louville la donnoit donc plus petite. Il avoit grande confiance dans les déterminations de la Hire & de Callini; les soins qu'il avoit employés lui répondoient de la sienne. Ces résultats également certains ne pouvoient disférer que par la faute du ciel ; il ofa conclure de cette petite différence de 19 ou de 13, que l'obliquité de l'écliptique étoit sujette à quelque diminution (a). Cette conclusion pourroit paroître un peu précipitée, mais il avoit raison, & elle n'étoit que hardie; elle n'étoit que la suite d'un tact plus fin & d'un jugement plus sûr. Cette idée de la variation de l'obliquité de l'écliptique naquit, comme on l'a vu (b), chez les anciens; elle y fut ou connue, ou du moins soupçonnée: & dans les tems écoulés depuis les Grecs qui nous l'ont transmise, elle n'a point cessé d'avoir des partisans. Thebith la fit renaître chez les Arabes, Copernic la joignit à l'idée également renouvelée du système du monde; Képler l'adopta. Cependant malgré toutes ces autorités, la conclusion du chevalier de Louville parut aussi extraordinaire que si elle avoit été entiérement neuve. Il faut avouer qu'il vouloit l'appuyer sur la précision

(b) Hist. Astron. anc. p. 242.

moderne

<sup>(</sup>w) Hist. Acad. des Scien, 1714.

moderne, qu'il la déterminoit sur deux observations peu éloignées & pour le tems & pour les quantités: si chacune de ces observations avoit été en erreur de 8 à 9", comme cela étoit possible, le résultat, la prétendue diminution de l'obliquité de l'écliptique n'auroit été que la somme de ces erreurs. Mais une idée des anciens, une idée qui avoit eu des partisans célébres dans tous les siecles, lorsqu'elle se trouvoit favorisée, du moins en apparence, par plusieurs observations modernes, méritoit quelque examen; on s'y refusa. M. de Fontenelle disoit : quoique la physique céleste soit fort favorable aux variations même les plus grandes des mouvemens célestes, & des angles des arcs ou des orbites, l'astronomie y est d'ailleurs si contraire, qu'on ne peut les recevoir sans de fortes preuves. Cette uniformité si constante devient un des plus difficiles problèmes de la physique (a). C'est que dans une nature où tout est en mouvement, cette uniformité est un préjugé & une chimere; c'est qu'il ne falloit point l'admettre. On ne doit croire à aucune variation sans preuves suffisantes, mais on ne doit placer nulle part cette uniformité que chaque instant peut démentir.

### S. XVII.

Le chevalier de Louville y trouvoit l'explication du passage singulier d'Hérodote sur la tradition des Egyptiens, qui prétendoient avoir vu l'écliptique perpendiculaire à l'équateur. L'obliquité n'est aujourd'hui que de 23 degrés & deml; mais puisqu'elle diminue, on peut supposer qu'elle a été la plus grande possible, & par conséquent de 90 degrés; il ne faut qu'un tems suffisant à cette lente décroissance. La diminution

n'étoit, suivant le chevalier de Louville, que d'une minute par siecle; & le grand nombre de minutes depuis 90 degrés jusqu'à vingt-trois degrés & demi demandoit bien des siecles pour ce changement. Deux erreurs combinées, commilés par cet astronôme, lui donnerent un résultat qui rendoit son opinion encore plus probable. Il avoit lu, dans quelque édition de Diodore de Sicile, que les Chaldéens se vantoient d'avoir observé constamment le ciel pendant 403000 années; & en conséquence d'une diminution d'une minute par siecle, l'écliptique, d'abord perpendiculaire à l'équateur, avoit dû employer 397150 ans à se rapprocher de ce cercle, jusqu'à ne plus saire avec lui qu'un angle de 2'3 degrés & demi, existant aujourd'hui. Ce nombre d'années approchoit déjà beaucoup de celui des Chaldéens, mais il trouva le moyen d'en approcher encore de plus près; il crut, ou il supposa que l'année des Chaldéens n'étoit que de 360 jours. Les 397150 ans sont semblables aux nôtres, & de 365 jours; il faut donc en augmenter le nombre pour les réduire à des années de 360 jours. Ce nombre ainsi augmenté se trouve de 402942; il n'y a qu'un demisiecle de différence entre ce nombre & celui des prétendues années d'observations des Chaldéens. Le chevalier de Louville n'adoptoit pas ces contes des astronômes d'Asie, il étoit loin de penser que le monde eût cette antiquité; les écrits des hommes ne sont pas si durables, & leur souvenir ne suffiroit pas à un si grand tems. Il croyoit que les anciens, ayant observé & reconnu la variation de l'obliquité de l'écliptique, avoient calculé dans quel tems ce cercle a dû passer par les pôles de l'équateur; & qu'à cette époque indiquée par le calcul, ils avoient supposé une observation réelle pour reculer leur antiquité, & antidater leur existence sur la terre. On sent tout ce qui résultoit de la diminution observée de l'obliquité de l'éclip-

tique, & de l'hypothèse qui la supposoit constante. L'écliptique dans 140000 ans devoit se confondre avec l'équateur; pendant quelques milliers d'années les jours auroient été égaux, la température la même sur le globe, le printems perpétuel des poëtes auroit établi son séjour dans nos zônes tempérées. Cette égalité des saisons de l'âge d'or auroit du moins existé dans l'avenir, si elle n'a pas eu lieu dans le passé. Mais la correspondance des années chaldéennes avec le tems nécessaire à la diminution, étoit une erreur. Les leçons authentiques de Diodore de Sicile portent 473000, & non 403000 (a); D'ailleurs l'année de ces peuples étoit certainement de 365 jours, & peut-être de 365 jours un quart comme la nôtre (b). Le calcul du chevalier de Louville ne rend donc plus raison de l'antiquité des Chaldéens' que nous avons expliquée dans l'histoire de l'Astronomie ancienne (c): rien ne lui assuroit la constance de cette diminution; constance opposée au sentiment des Arabes, de Copernic & de Képler, qui faisoient la variation de l'obliquité alternative en plus ou en moins, & oscillatoire. Mais il faut le louer d'avoir apperçu la variation, même dans les observations modernes, & d'avoir eu le courage d'y croire, malgré la réclamation qui s'éleva contre lui; réclamation qui a subsisté presque jusqu'à nos jours, mais qui est enfin tombée, parce qu'à la longue il faut céder à la vérité.

# S. XVIII.

LA HIRE sut le premier qui s'éleva contre l'opinion du chevalier de Louville; il observe que si l'obliquité de l'écliptique,

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astronomie ancienne, p. 144.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 382. (c) Ibid. p. 373.

elles n'auroient point en cette correspondance. Tycho, par une logique meilleure que celle de la Hire, en conclut que si les latitudes des étoiles paroissent avoir changé, c'est que l'écliptique s'est éloignée d'elle (a). On juge bien que le chevalier de Louville se défendit (b); mais quelques années après M. Godin reprit la question du changement de l'obliquité de l'écliptique, & fit voir qu'on pouvoit s'assurer de ce changement par les observations modernes seules, sans qu'il fût besoin de recourir aux anciennes dont les erreurs peuvent être en effet très - grandes. Il montre qu'en consultant l'observation de D. Cassini, faite en 1655 à la méridienne de Sainte-Petrone de Bologne, on a l'obliquité pour ce tems de 23° 29' 15". Les observations les plus exactes faites en 1730, ne donnoient que 23° 28' 20". La hauteur du gnomon de cette méridienne, la perfection des instrumens employés dans notre siecle ne permettent pas de supposer dans les deux observations des erreurs qui puissent produire une différence de 55%. Il en résulte donc nécessairement que dans l'intervalle de 75 ans l'écliptique a baissé sensiblement. M. Godin remarque, comme Tycho, que le changement de la latitude des étoiles est conforme à ce qui doit résulter de cet abaissement; il ajouta même une considération délicate & intéressante, c'est celle du mouvement des nœuds des planetes. Il les suppose fixes, & il fait voir que leur mouvement apparent peut très-bien s'expliquer par la rétrogradation des points équinoxiaux , combinée avec cét abaissement de l'écliptique. M. Godini établit donc que l'obliquité de l'écliptique diminue; le mouvement appartient à l'écliptique, c'est l'écliptique qui s'abaisse vers l'équateur (c). Il a donc

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 407.
(b) Mém. Acad. des Scien. 1716, p. 53.
(c) Mém. Acad. des Scien. année 1734, p. 491.

très-bien vu le phénomène; s'il s'est trompé en croyant que le mouvement de l'écliptique se fait sur les deux points des équi noxes, c'est que la cause étoit difficile à pénétrer, & réservée à d'autres tems. Il se trompa encore, en supposant immobiles les nœuds des planetes. Newton s'y étoit trompé comme lui; & cela ne signifie pas autre chose, sinon que les observations n'apprenoient encore rien de bien sûr à cet égard. Les astronômes suivent le tems, & ne voyent qu'avec les lumieres qu'il apporte.

# §. X I X.

PLUSIEURS éclipses observées au commencement du dixhuitieme siecle, donnerent lieu à des remarques curieuses. Dans l'éclipse de lune du 29 Juin 1703, le P. Laval apperçut que l'ombre étoit plus ou moins dense, plus ou moins épaisse dans les différentes parties de la lune; son disque toujours visible, quoiqu'entiérement éclipsé, parut coloré d'une teinte un peu rougeâtre (a). La lune n'est ainsi visible que parce qu'elle n'est pas alors dans l'ombre pure & vraie, elle est éclairée par les rayons du foleil réfractés & pliés dans l'atmosphere de la terre (b); c'est cette réfraction qui produit la couleur rouge (c). La différence d'épaisseur de l'ombre vient sans doute des parties de L'atmosphere traversées par les rayons réfractés. Si ces parties, par exemple, sont celles de la zône torride, où la réfraction est plus petire, il y aura moins de rayons réfractés, & l'ombre jetée sur la surface de la lune sera plus forte. Si ce sont des parties plus élevées sur le globe & plus septentrionales, où la

<sup>(</sup>h) Mêm. Acad. Scien. 1703, p. 83.
(b) On remarqua à Bristol, dans l'éclipse de lune du 21 Octobre 1725, que la tune étoit éclairée vers ses bords, ce qui n'est pas extraordinaire; mais ce qui l'est davantage, ce qui est presque incroyable, c'est

que cette himiere s'écendoit hors des bords de la lune, à une distance qu'on auroit pu mesurer; si l'auteur M. John Borroughs, avoit eu des instrumens (Trans. phil. 1716, N°. 392.

<sup>(</sup>c) Supra, page 20.

réfraction est plus grande, l'atmosphere laissera passer plus de lumiere, & l'ombre envoyée sera plus foible (a).

Dans l'éclipse de lune du 22 Décembre 1703, la lune, après l'immersion totale, parut à Arles d'un rouge obscur & brun, & au contraire d'un rouge fort clair à Avignon, & si clair. qu'on l'eût crue transparente & éclairée du foleil par derriere. A Montpellier on la vit si sombre & si obscure qu'on avoit beaucoup de peine à y distinguer les taches, qui ordinairement sont faciles à reconnoître, quoique la lune soit plongée dans l'ombre. Mais ce qui fut plus extraordinaire, c'est que la bune disparut entiérement, plus d'une heure avant son coucher (b). Ces apparences, disférences d'une même éclipse, sont produites par l'atmosphere inégalement pure ou chargée de vapeurs. La lumiere foible jetée sur la lune s'affoiblit encore en revenant à nous par un air plus chargé de ces vapeurs; & leur abondance peut être telle que la foible lumiere soit tout-à-fait interceptée; & que la lune disparoisse (c).

### §. X X.

Les éclipses totales de soleil offrirent des phénomènes encore plus curieux; la France en vit trois en vingt ans; Paris, dans deux siecles, le dix-huitieme & le dix-neuvieme, n'en aura vu qu'une en 1724 (d).

La premiere éclipse sur celle du 12 Mai 1706: elle eur des témoins illustres, le Roi Louis XIV, & M. le duc de Bourgogne;

<sup>(</sup>a) C'est en conséquence de l'ombre, projetée par l'atmosphere de la terre, que la Hire ! prescrivoit d'ajouter une minute au diametre du cône d'ombre; cette minute répondait à! 25 lieues de hauteur de l'armosphere. (Mém. Acad. Scien. 1703, p. 83.
(b) Ce furent MM Borr, de Plantade

<sup>&</sup>amp; de Clapiers qui firent cette observation. (c) Hift. de l'Acad. des Scient ann. 1704,

<sup>: (</sup>d) Halley a calculé que depuis l'année 1140 julqu'à l'année 1715 on niavoit point vu d'écliple totale à Londres (Tranf. phil. 1915 N. 343). At the man

on pourroit même dire des observateurs, car le jeune prince en détermina quelques phases (a). On remarqua que la section de l'ombre, ou de la lumiere sur le disque du soleil n'étoit pas réguliérement terminée en cercle; on y voyoit des pointes saillantes & obscures : ces pointes étoient les montagnes de la lune, lesquelles sont quelquesois détachées de la lune éclairée; & se montrent comme des points lumineux dans la partie obscure; on les voyoit encore ici détachées, mais par leur obscurité (b). Ainsi l'existence de ces montagnes est consirmée par ces deux apparences dissérentes. Cette éclipse sut à Paris d'environ onze doigts: il ne resta que la douzieme partie du diametre du soleil; cependant au sort de l'éclipse on voyoit encore très clair; il sembloit seulement que le ciel sût couvert à l'horizon, quoiqu'il sût partout également serein (e).

L'éclipse fut totale dans le midi de la France; l'air s'y obfcurcit, on quitté le travail, on alluma les chandelles; le peuple répandu dans les rues fit des exclamations & donna des marques d'épouvante. Il s'est familiarisé avec les éclipses partielles qui ne l'essrayent plus, mais il n'est point accoutumé aux éclipses totales que ses pères, que plusieurs générations successives n'ont point vues. La nuit, surtout une nuit extraordinaire. & presque inartendue, porte toujours une impression de terreur dans les esprits soibles : ces ténebres d'ailleurs sont étrangères; elles ne ressemblent ni à la muit, ni aux crépuscules. Les animaux mêmes se ressentient de cette éclipse; les oiseaux nocturnes parurent, appelés par l'obscurité, & les

<sup>(:(</sup>a) iHist. Acad. des Stien. 1706, p. 165 & 176.

<sup>(</sup>b) Ibid pl 1911, Weidler dans l'éclipse de soleil dust 3 Mai 1733 probserva que la vallée entré deux montagnés du boid de la lune pouvoit avoir une prosondeur, qui

étoit la deux-centieme partie du rayon de la lune; s'est environ deux de nos lieues. Nous n'avons pas de montagne si haute sur la terre d'Transac-phil, année 1734, N°. 433.

<sup>: (</sup>c) Men Acad Scient 1706, p. 176.

autres oiseaux, chassés par la même cause, s'étoient retirés dans leur asile de nuit. En général ils avoient de la peine à voler & voloient bas. A Zurich il tomba de la rosée. Dans toutes les villes où l'éclipse sut totale, on vit autour de la lune comme un anneau d'or, une couronne d'une lumiere pâle, égale en étendue à un doigt du disque solaire. A Montpellier on observa que cette couronne étoit environnée d'une autre plus grande; sa lumiere, toujours de plus en plus soible, s'étendoit à huit degrés, & sinissoit par se consondre avec l'obscurité du ciel (a).

Cette apparence singuliere sut la consirmation du soupçon & de la prédiction de D. Cassini. Quand il eut apperçu la lumiere zodiacale, il la regarda comme l'atmosphère du soleil; il annonça qu'elle devoit lui former une couronne dans ses éclipses totales. L'anneau ici observé étoit donc l'atmosphère du soleil; si elle n'a plus la forme de fuseau, qui caractérise la lumiere zodiacale, c'est que l'obscurité n'est pas assez profonde; un reste de lumiere vague empêche de distinguer la partie la plus ténue de cette atmospère, & ne permet de voir que la partie la plus dense, la partie qui est voisine des bords du soleil, & qui lui sorme cette couronne. La lumiere zodiacale ne paroît entiere & distincte qu'au degré d'obscurité où les petites éroiles se montrent; & malgré l'espece de nuit des éclipses totales, ces étoiles restent esfacées: on n'apperçoit que celles de la premiere grandeur, & les planetes.

# . S. X X I.

LA seconde éclipse sur celle du 3 Mai 1715; elle ne sur à Paris que d'onze doigts un quart, la seizieme partie du

<sup>(</sup>a) Mem. Acad des Scien. année 1706, p. 249 & 467.

foleil resta découverte. C'est assez pour produire le jour, mais le jour du soir & celui du moment où le soleil est en partie couché; aussi apperçut-on Vénus & Mercure: les oiseaux chercherent leur retraire, & les chauves-souris parurent (a). Mais à Londres, on eut le spectacle entier; Londres avoit des observateurs qui en étoient dignes, Flamsteed & Halley; le chevalier de Louville passa la mer pour se joindre à eux : l'éclipse su totale pendant 3' 23' (b); elle offrit deux phénomènes remarquables.

Le premier fut le plus singulier & le plus inattendu. Le chevalier de Louville & Halley virent fur la surface entièrement obscure de la lune des jets d'une lumière instantance & passagere, qui ressembloient à des fulminations, & encore à ces traînées de poudre où on met le feu pour faire jouer les mines (c). Ce spectacle imprévu causoit une sorte de frayeur aux spectateurs. Le chevalier de Louville attribua ces apparences à de véritables fulminations, à des orages accompagnés d'éclairs, qui ont eu lieu sur la lune pendant l'éclipse. Mais il semble bien peu vraisemblable que la lueur de ces éclairs fut apperçue de si loin; & comment y auroit-il des orages fur une terre où on n'apperçoit ni eaux, ni vapeurs, dont jamais aucun nuage interposé ne cache les détails? La Hire expliquoit affez bien ces prétendus éclairs. La lune a des cavités telles qu'on n'en connoît point sur la terre; ces cavités seches peuvent faire l'effet du miroir concave & résléchir la lumiere du soleil toute vers un point: alors pour peu qu'elles

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. des Scien. année 1715, p. 70 & 83.

<sup>(</sup>b) Elle fut de 4' 9" à Upfal; c'est à peu près laplus longue durée qu'elle puisse avoir. (Trans. phil. 1715, N°. 345).

<sup>(</sup>c) Mem. Acad. Scien. 1715, p. 89.

Transactions philosophiques, an. 1715, No. 143.

Ces éclairs ont été vus à Wittemberg par Weidler dans l'éclipse partiale de soleil du 4 Août 1738. L'éclipse étoit de neuf doigts. (Trans. phil. 1739, N°-454).

changent de place par la rotation de la lune, le foyer fera beaucoup de chemin, & laissera sur sa trace un trait de lumiere éclatant qui disparoîtra subitement. Un effet rapide peut naître de la rotation assez lente de la lune, il est doublé par la réslexion: & d'ailleurs les écarts sont augmentés par la distance, Cette explication ne doit être admise que pour les éclairs qui auront paru vers le bord de la lune, & ce sont aussi ceux qui ont été le plus sûrement observés (a).

Le second phénomène sut celui de l'atmosphère du soleil. On vit à Londres un cercle lumineux de couleur d'argent, qui parut autour de la lune, aussi-tôt que le soleil sut entiérement caché, & qui disparut à l'instant du recouvrement de la lumiere. Halley jugea d'abord que c'étoit l'atmosphère de la lune. Cependant, en considérant que cet anneau avoit une étendue d'environ un doigt, c'est-à-dire, de la douzieme partie du diametre lunaire, Halley vit que cette atmosphète auroit plus de soixante-cinq lieues de hauteur; ce qui est absolument sans vraisemblance. Car il faut bien remarquer que cette atmosphère qui nous renverroit un trait de la lumiere du soleil, couvert par le globe solide de la lune, ne pourroit le faire que par réfraction : ce ne seroit donc que la partie réfractive de cette atmosphère qui auroit soixante-cinq lieues de hauteur; tandis que sur notre globe quarante fois plus gros, sur notre globe qui domine la lune, notre atmosphère réfractive n'a que sept mille toises. Halley vit de plus que vers le moment de l'émersion la couronne parut plus large au bord occidental de la lune, où le soleil alloit se montrer; Halley suspendit son jugement (b): cette derniere circonstance prouve bien que c'étoit l'atmosphère du soleil.

<sup>(</sup>a) Hist. Acad. des Scien. 1715, p. 54. (b) Trans. philos. 1715, No. 343. Kkkij

# \$. X X I I.

L'ÉCLIPSE totale de 1724 fut observée à Paris avec les mêmes apparences; on remarqua furtout la couronne lumineuse qui entoure le soleil (a). Cependant, soit par le penchant naturel des hommes à rejeter les idées des autres pour en chercher de nouvelles, soit peut-être qu'on trouvât la réputation de D. Cassini trop grande & trop étendue, aucun astronôme de l'académie, excepté J. Cassini son fils, ne rapporta les apparences de ces éclipses à la lumiere zodiacale & à l'atmosphère du soleil, quoique ces apparences ne sussent visiblement que celles de cette atmosphère. Le chevalier de Louville soutint que c'étoit l'atmosphère de la lune; il y revint plusieurs fois avec affectation. La Hire, & après lui M. Delisse voulurent expliquer le cercle lumineux par un certain éparpillement de la lumiere réfléchie; ils firent en conséquence des expériences assez curienses. La Hire suspendit une pierre ronde de couleur grise & non polie de deux pouces de diamètre; elle étoit placée devant un corps lumineux, & de manière que le corps étoit entiérement caché, la Hire alors apperçut que les bords de la pierre paroissoient fort clairs; il attribua à la réflexion des inégalités de la pierre ce qui semble appartenir à l'inflexion des rayons de la lumiere, & il pensa que cette apparence expliquoit la couronne lumineuse apperçue pendant l'éclipse (c). M. Delisse introduisit un rayon folaire dans une chambre obscure par une très-petite ouverture; il reçut ce rayon sur un cercle de plomb plus grand que l'image folaire, ensuite il reçut l'image du tout sur un carton blanc. Le cercle de plomb formoit un rond obscur, environné d'une zône

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scientan. 1724, p. 176

<sup>(</sup>b) Ibid. 1715, p. 89. (c) Ibid. p. 161.

claire. Cette expérience paroît offrir les principales circonstances de l'éclipse; & d'autant mieux que Wurstzelbaur, dans l'éclipse du 12 Mai 1706, a vu sur un carton le cercle lumineux autour du soleil. M. Delisse conclut que ce cercle lumineux ne prouve pas une atmosphère, puisque la zône claire de son expérience a été produite sans qu'il y eût d'atmosphère autour du cercle de plomb (a).

Ces expériences ingénieuses n'ont point détruit la conjecture plus ingénieuse encore de Dominique Cassini. Le soleil a gardé l'atmosphere que ce grand homme lui a donnée; c'est aujourd'hui l'opinion générale. Les causes les plus naturelles, & sans doute les plus vraies, sont celles qui expliquent, qui enchaînent plus de faits; elles sont conformes à l'esprit économique de la nature. On apperçoit la lumiere zodiacale s'étendre en cône le long de l'écliptique, on la voit diminuer de densité & d'éclat, en s'éloignant du soleil; on en doit conclure que dans le voisinage de cet astre, autour des bords de son disque, elle doit être plus serrée & plus lumineuse. L'esprit est donc conduit à imaginer une zône lumineuse autour du disque, zône rendue invisible par la multitude des rayons solaires. On conçoit que si ce disque étoit couvert, cette zône seroit libre de paroître, & se montreroit en forme de couronne; & lorsque dans. une éclipse totale, le globe du soleil entiérement caché est. entouré d'un anneau de lumiere, l'œil y trouve ce qu'il y cherchoit, l'astronôme y découvre ce qu'il avoit prévu, & l'hypothèse confirmée, qui a nécessité cette conclusion, devient une vérité du systême du monde.

### S. XXIII.

CES travaux multipliés, tant d'observations avoient pour

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. Scien 2715, p. 166 & suiv. Hist. p. 52.

objet de connoître les phénomènes, & de se mettre en état de les représenter. Le présent n'est déjà plus à nous quand il arrive, nous ne l'étudions que pour l'avenir où nous vivons davantage par l'espérance. Les Cassini, la Hire, Flamsteed, Halley, amassoient des matériaux pour ce grand ouvrage de la construction des Tables, qui devoient imiter les mouvemens célestes, & qui avoient besoin d'approcher de la vérité pour n'être pas démenties par le tems. Les Tables de la Hire parurent les premieres, & en 1702 (a). Mais soit qu'il ne jugeât pas la théorie des planeres assez avancée, soit qu'il ne voulût admettre que les faits purs & simples qui sont toujours vrais, il n'employa aucune supposition, pas même les plus légitimes. Képler & Newton n'étoient que des hommes, la Hire, comme astronôme, ne voulut croire qu'au ciel, & ne se fier qu'aux observations (b). La forme des orbites, leur position dans le ciel, la vîtesse & les inégalités des planetes, tout fut tiré de cette mine féconde. L'homme placé au milieu de l'empire de la nature, la fuit & l'observe d'un œil infatigable; son regard pénetre partout; elle n'a pas plus d'afile dans les espaces célestes que dans les profondeurs de la terre. La Hire a vaincu les plus grandes difficultés! Une observation est le résultat de toutes les inégalités, le travail de les démêler est immense; il faut un profonde connoissance des phénomènes & une sagacité rare : c'est cependant ce travail qui doit précéder celui des géometres. C'est donc à juste titre que l'astronôme doit passer pour leur guide, puisqu'il leur a montré l'enchaînement des phénomènes. L'astronôme peut dire, je vous ai menés par la main dans l'édifice du monde, je vous en ai indiqué les détours, la structure, & vous en avez calculé les proportions.

imprimées en 1719, & n'ont paru qu'en

<sup>(</sup>a) Les Tables de Cassini ont été dressées par J. Cassini, & n'ont paru qu'en 1740. Celles de Halley, établies sur ses observations & sur celles de Flamsteed surent

<sup>(</sup>b) Mém. Acad. des Scien. 1700, p. 295, Hift, 1702, p. 75.

Mais la Hire eut trop de confiance dans ses propres forces & dans l'observation, il eut tort de se désier de la théorie. Les loix de Képler, les vérités de Newton étoient des résultats de l'observation; ce sont encore des vérités. La Hire, en s'en tenant uniquement à ce qu'il voyoit des apparences des choses, ne les pénétra point; il n'a fait dans ses Tables aucun pas vers une exactitude nouvelle; il n'employa pour la lune que les quatre équations connues avant lui. Toutes ses déterminations n'eurent en naissant que l'avantage d'être venues plus tard que les autres. & de donner des moyens mouvemens & des inégalités, connus-& vérifiés par un plus long tems. L'observation est sans doute le guide le plus sûr, mais c'est lorsqu'elle est éclairée elle même par la raison; sans cette précaution, nous avons dit que les erreurs de l'observation peuvent être prises pour des exceptions aux loix générales; en voici un exemple sensible. C'est une vérité de fait que la ligne des nœuds des planetes doit passer par le soleil; cet astre les voit chacune s'élever au-dessus du plan de notre écliptique, autant qu'elles s'abaissent au-dessous. La Hire admit le fait pour toutes les planetes, excepté pour Saturne. M. de la Caille l'a remarqué; une pareille bizarrerie ne peut avoir été suggérée à la Hire que par quelque erreur de l'observation, il s'est égaré pour lui avoir été trop sidele. La raison devoit cependant lui dire qu'il faut qu'une exception ait été constatée bien des fois pour infirmer une loi générale. Képler avoit mieux vu; il établit d'abord que le soleil étoit le centre de tout, cet astre est dans le plan de tous les orbes, la ligne des nœuds, celle des absides, tout passe par son centre, tout tourne autour de lui, comme les corps célestes. La Hire est un des excellens observateurs que la France ait eus; nous

<sup>(</sup>a) Tables de la Hire, 1702, p. 45.

sommes loin de lui refuser cette justice, mais nous devons à l'histoire des sciences de faire remarquer, quant aux résultats, la dissérence de l'esprit d'observation à l'esprit philosophique.

### S. XXIV.

Un ouvrage qui parut en même tems que les Tables de la Hire, & qui commença à répandre les idées de Newton, en les mettant à la portée de plus d'esprits, fut l'astronomie physique de Gregori; l'auteur y a rassemblé toutes les connoissances acquises en Europe depuis un siecle, avec les découvertes géométriques relatives à la physique du ciel, & faites en Anglererre par Newton. Cette sublime théorie n'avoit en général rien changé aux mouvemens connus & aux inégalités des planetes, il suffisoit bien qu'elle expliquât ces inégalités; la lune seule, qui avoir été rebelle aux astronômes, demandoit le joug de la géométrie. Mais cette partie du systême du monde étoit la moins avancée & la moins perfectionnée par les recherches de Newton. Cependant il avoit découvert la marche de plusieurs de ses inégalités, il en avoit indiqué de nouvelles, on devoit s'en fervir pour rendre les Tables meilleures; c'est ce que Gregori fit le premier : son ouvrage contient les principes de la conftruction des Tables de la lune, d'après la théorie de la gravitation (a). Wishon, Anglois, Horrebow, Danois, enfin Flamsteed & Halley multiplierent ces applications: mais le premier François qui s'en occupa fut M. Delisse en 1715, suivant le témoignage de M. de la Lande (b). Le Chevalier de Louville fit un pas de plus. Il y avoit deux manieres d'admettre les nouvelles

<sup>(</sup>a) Astr. phys. T. II, p. 490.

<sup>(</sup>b) M. de la Lande, Aft. art. 1457 & suiv. M. de la Lande nomme encore parmi les premiers qui dresserent des Tables de

la lune sur les principes de Newton: le P. Grammatici, Jésuite en 1726: Robert Wricht aussi en 1726; Ange Capelli, Italien, en 1733.

inégalités proposées par Newton dans la théorie de la lune, soit en les regardant comme des équations nécessaires, demandées par le calcul pour se rapprocher de l'observation, soit en admettant la cause même qui les a produites. Le chevalier de Louville alla jusques-là, & nous croyons qu'il su le premier en France. Il est sage de douter de tout ce qui peut ressembler à un système; mais lorsque le tems amene la confirmation de ce système, il est sage d'en faire usage pour rectifier les idées anciennes. Le chevalier de Louville, dans ses Tables du soleil établies en 1720, prit un parti contraire à celui de la Hire: il crut que les hypothèses de Képler devoient servir de base à ces Tables; & il considere le mouvement elliptique des corps célestes comme produit par deux sorces, l'une unisorme & de projection, l'autre centrale, dirigée au soleil, & semblable à la pesanteur. Louville pensoit & parloit alors comme Newton.

Louville crut appercevoir quelque diminution dans l'inégalité, dans l'équation du soleil; ce soupçon étoit ancien dans l'astronomie (a), mais il étoit nouveau dans l'astronomie moderne. Il se resusa au mouvement propre de l'apogée du soleil, & ici l'esprit d'analogie lui manqua (b). Cependant, comme l'a remarqué dès-lors M. de Fontenelle, le mouvement de l'apogée de la lune est indubitable, celui de l'aphélie de Mercure est trèssensible; & ces points ne sont pas mobiles dans les orbites de ces deux planetes, sans que l'analogie nous porte à croire qu'ils le sont également dans les autres orbes, quoique moins sensiblement. M. de Fontenelle avoit particuliérement cet esprit d'analogie & de prévision: en rendant compte de la diminution soupçonnée dans l'équation du centre du soleil, l'illustre secrétaire de l'académie étend ce soupçon; il voit les excentricités

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 237 & 356.

Tome II.

<sup>(</sup>b) Mém. Acad, Scien. 1720, p. 35, L111

diminuer, les orbes abandonner peu-à-peu leur forme elliptique pour en prendre une circulaire, puis la quitter bientôt & s'allonger sur un diametre, après s'être accourcis sur l'autre. C'est ainsi que M. de Fontenelle savoit mettre du sien dans le récit des idées d'autrui, mais sans les altérer; au reste cette vue est bien éloignée, & nous n'avons pu encore vérisser si même l'excentricité diminue réellement.

### §. X X V.

Les efforts qu'on avoit faits pour perfectionner la théorie de la lune, les tables qu'on avoit dressées sur les principes de Newton, ne remplissoient point complettement leur objet; on n'y trouvoit pas une connoissance exacte des mouvemens de cette planete; son lieu calculé différoit encore de plusieurs minutes de son lieu observé. Ces tables étoient loin du degré d'exactitude nécessaire à la navigation. Les voyages de mer ne peuvent s'entreprendre sans une méthode pour trouver à chaque instant le lieu du vaisseau, & pour diriger sa marche dans ces grandes plaines de l'Océan où les routes ne sont point tracées. Ce sont les astres qui servent de regle; on observe leur position, on marque l'instant, & en calculant l'instant où ils auroient la même position pour un lieu connu, la comparaison des deux instans donne la différence des méridiens & le lieu du vaisseau (a). Pierre Appian, Gemma Frisus, Morin, proposerent d'employer les mouvemens de la lune (b); Galilée. D. Cassini, les satellites de Jupiter (c). Halley, dans son voyage à l'île de Sainte-Helêne en 1677, reconnut que la méthode la plus exacte étoit celle des mouvemens de la lune. L'observation

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astr. moderne, fuprà,

<sup>(</sup>b) Suprà , p. 175.

<sup>(</sup>c) Suprà, p. 136 & 328.

des satellites de Jupiter est trop difficile; la lune réunit tout, elle est après eux celui de tous les astres qui a le mouvement. le plus rapide. Comme ce sont ces changemens qui doivent servir de signaux, plus ils sont prompts, plus ils sont faciles à faisir. Mais cette observation facile ne suffit pas; il faut que les mouvemens de la lune soient assez bien connus pour qu'on puisse en tout tems calculer l'instant où la lune aura la même position sous un méridien également connu. Il s'en falloit bien en 1677 que la théorie de la lune fût assez avancée. Halley, pour suppléer à ce défaut, eut l'idée ingénieuse d'employer l'ancienne période des Chaldéens, nommée Saros. Cette période de 18 ans & 10 jours, ramene à très peu près la lune dans le même point de son orbite, & dans le même aspect à l'égard du soleil & de la terre. Il ne s'agit que d'observer la lune constamment & tous les jours, autant que cela est possible, de marquer chaque jour l'erreur des Tables; & après une période révolue, on aura la connoissance successive des erreurs de ces tables, qui recommenceront à peu près dans le même ordre & avec la période. Dès que Halley fut revenu en Angleterre, il entreprit ce travail qu'il fut forcé d'interrompre en 1684; il exposa son idée en 1710 dans une nouvelle édition des Tables Carolines de Street. Mais comme il manquoit d'observations & que Flamsteed, qui observoit depuis quarante années, ne communiquoit pas les siennes, il le força de les publier en 1712 pour l'utilité publique; & lorsqu'en 1720, après la mort de Flamsteed, Halley lui succeda dans l'emploi d'astronôme royal, il continua lui-même les observations de la lune. Alors il vit avec satisfaction que les erreurs des tables étoient les mêmes en 1690, 1708, & 1727 (a); & il crut que ce moyen de les corriger

<sup>(</sup>a) Tables Carolines, édit. 1710.

étoit sûr & permanent (a). Toutes les nations de l'Europe reconnoissoient l'utilité de l'astronomie pour la navigation; on proposa des prix pour encourager les recherches. Nous ayons déjà parlé de ceux qui furent promis par la Hollande & par l'Espagne (b). M. le Duc d'Orléans, Régent de France en 1722 promit 100000 liv., mais huit ans auparavant le Parlement d'Angleterre avoit assigné par un acte authentique une somme de 20000 liv. sterling, c'est-à-dire, de 460000 liv. argent de France, pour celui qui donneroit la méthode de trouver la longitude en mer. Comme l'exactitude rigoureuse nous est toujours refusée, on demandoit cette longitude à un demi-degré près. Ce demi-degré répond à deux minutes de tems, & en deux minutes de tems, la lune parcourt à-peu-près une minute dans son orbite. Il falloit donc que les Tables de la lune n'eussent au plus que l'incertitude d'une minute. Halley espéroit y parvenir par le moyen de sa période chaldaïque; les tables, même celles qui avoient été perfectionnées suivant les vues de Newton, étoient bien éloignées de cette exactirude. Peut-être que cette imperfection, le peu de succès du système de l'attraction dans cette partie, faisoit mal juger du principe qui lui sert de base. Il n'étoit encore bien reconnu qu'en Angleterre; on voyoit qu'il n'avoit pas suffisamment perfectionné la théorie de la planete, qui avoit le plus besoin de l'être; on pouvoit hésiter sur le principe, & douter de la vérité.

<sup>(</sup>a) V. M. le Gentil. Mém. Ac. Sc. 1756, p. 55. (b) Suprà , p. 136.





# HISTOIRE

D E

# L'ASTRONOMIE MODERNE.

# LIVRE QUATORZIEME.

Recherches relatives aux cometes & aux étoites, & Progrès de l'Astronomie depuis 1687 jusqu'en 1730.

### S. PREMIER.

C e n'étoit pas seulement la lune, qui sembloit se resuser à la loi de la gravitation, le système de Newton avoit paru recevoir un échec plus considérable. La grande opération de la méridienne de l'observatoire, suivie depuis Amiens jusqu'à Perpignan, sut achevée par D. Cassini en 1701; environ sept degrés de la terre avoient été mesurés. D. Cassini remarqua que ces degrés diminuoient en allant du midi vers le nord. On peut tirer de cette diminution un indice de la figure du globe; si cette figure étoit un plan, c'est-à-dire, si la terre étoit plate, en parcouroit sa surface sans changer de latitude, parce que le globe, à cause de sa petitesse, répondroit toujours au même point du ciel;

c'est la courbure de la terre qui fait que dissérens lieux tépondent à dissérens points. Les degrés que nous mesurons dépendent donc de cette courbure, ils seroient égaux si elle étoit toujours égale & circulaire; la dimension des degrés démontre qu'elle n'est pas partout la même, les degrés doivent être plus grands où la courbure est moindre. Or une boule perd un peu de sa courbure lorsqu'on l'aplatit, & c'est dans le lieu même où elle sousser cet aplatissement; les degrés, qui sembloient augmenter du pôle vers l'équateur, nous conduisoient donc à l'équateur même pour trouver l'aplatissement de la terre. Ce résultat des mesures françoises étoit précisément contraire au résultat des principes du philosophe Anglois.

D. Cassini montra que les degrés mesurés diminuoient d'un 800e environ; les degrés de l'orbite de la lune comptés depuis l'apogée & placés comme les degrés de la France, entre le 40 & le 48e degré, paroissoient assujettis à la même dimination, il crut en conséquence qu'il y avoit une certaine identité entre la figure de l'orbe du satellite de la terre & la figure de ses propres méridiens. D. Cassini se trompa: M. de Fontenelle, qui le suivit, se trompa aussi, en espérant que cette ressemblance de forme, qui s'est trouvée fausse, produiroir un jour de nouvelles connoissances; & que le mystere du flux & du reflux pouvoit tenir en partie à quelque chose de semblable (a). Nous ne faisons point cette remarque pour inculper M. de Fontenelle, heureux par plusieurs prédictions vérifiées. S'il n'avoit pas le génie qui fait les découvertes, il avoit souvent l'instinct philosophique qui les prévoit. Nous voulons seulement tirer une conclusion importante : c'est que les apperçus d'un esprit qui étend sa vue au loin dans l'avenir, ne sont que des

<sup>(</sup>a) Hist. Acad. des Scien. 1701, p. 94.



possibilités; cet avenir peut les détruire aussi bien que les confirmer; & comme on ne peut blâmer l'auteur de ces vues quand elles ne sont pas vérissées, elles ne doivent rien ôter à la gloire de celui qui les réalise par une découverte.

#### §. I I.

En effet ce rapport de figure entre l'orbe de la lune & les méridiens de la terre, sut détruit en 1713. Louis XIV ayant ordonné de continuer la méridienne jusqu'à Dunkerque, Jacques Cassini, chargé de ce travail, l'acheva cette année; il trouva que la terre étoit plus aplatie que l'ellipse de son satellire; mais cet aplatissement sut conforme à celui qui résultoit des premieres mesures. Le degré moyen entre Paris & Dunkerque sut trouvé de 56980 toises, moindre de 90 toises que celui de Picard, & de 137 toises que le degré moyen établi sur les mesures méridionales (a). La terre resta aplatie, mais vers l'équateur, au lieu de l'être par ses pôles, comme Newton l'avoit annoncé Le résultat de ces opérations paroissoit d'autant plus sûr qu'il étoit appuyé sur huit degrés mesurés de la terre.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que Burnet, Anglois, considérant la force centrisuge à l'équateur, & son esset pour élever les eaux, au lieu d'en conclure, comme Newton, un renssement dans cette partie du globe, imagina que l'air s'opposoit à l'élévation des eaux; & qu'elles étoient obligées de ressur vers les pôles, où elles donnoient au globe une sigure alongée, comme si l'air des pôles ne se fût pas également opposé à ce ressux. Einsenschmid, Allemand, sit antérieurement aux mesures françoises, une remarque meilleure, & qui sembloit en

<sup>(</sup>a) Mem. Acad. Scien. an. 17:8, p. 145.

autorifer le résultat ; il montra que le degré de Snellius , mesuré vers 520 de latitude étoit plus petit que le degré de Picard établi pour 49°. Celui de Riccioli pour Bologne & pour 44°, étoit encore plus grand, & enfin celui d'Eratosthènes, qui répondoit au milieu de l'Egypte à 25°, étoit le plus grand de tous. Les degrés augmentoient donc d'étendue en approchant de l'équateur; Einsenschmid en avoit conclu que la figure de la terre étoit celle d'un sphéroïde allongé par les pôles. La conclusion des mesures françoises étoit extraordinaire, mais elle n'étoit pas entierement nouvelle; les mesures anciennes du degré paroissoient y conduire, comme les mesures modernes, Ces mesures étoient des faits dont on se croyoit toujours plus sûr que des résultats de la théorie. Les faits sont de la nature, qui n'est jamais en erreur; il y a toujours dans les théories quelque chose de nous qui peut nous tromper, ou qui du moins permet la défiance. Il est vrai que la diminution des degrés étoit bien petite pour contredire une théorie si justement établie, une théorie conforme d'ailleurs à un fait d'observation, l'accourcissement du pendule à l'équateur. On voyoit donc ici les faits contre les faits; il semble même qu'un petit nombre de toises de différence, dans des mesures où tant d'erreurs sont possibles, étoit moins décisif que deux ou trois lignes dont il faut accourcir le pendule. Mais l'Académie, toujours sage, toujours prête à douter, n'étoit point assurée de la maniere dont la force centrifuge se combine avec la pesanteur, pour ralentir la chûte des corps, & forcer d'accourcir le pendule. Le fait de la mesure des degrés étoit direct, ces degrés donnoient successivement une figure allongée; on admit le fait, & la conclusion, en attendant que l'avenir dévoilat le moyen secret d'accorder les deux faits opposés de l'accourcissement du pendule & de l'aplatissement de la terre à l'équateur. J. Cassini sentoit cependant



cependant que des mesures plus éloignées donneroient des différences plus grandes & plus décisives, & il desiroit qu'on pût comparer deux degrés déterminés, l'un sous l'équateur, l'autre vers les pôles (a); la différence devoit être de 655 toises.

#### §. III.

M. DE MAIRAN étoit doué d'un esprit sage, & cet esprit, aidé de vues fines & ingénieuses, devenoit un esprit conciliateur : il savoit que la nature n'est jamais contraire à elle-même dans ses faits; il ne pouvoit concevoir que deux faits vrais donnassent au globe une figure différente. Il pensa qu'il devoit exister un moyen de les ramener tous deux à la même conclusion, & voici ce qu'il imagina. La figure aplatie de la terre a été déterminée par Newton & par Huygens, en supposant que la forme primitive de la terre avoit été sphérique. M. de Mairan ne pense point que cette supposition soit nécessaire; il suppose au contraire que sa forme premiere a été allongée, & beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Lorsque la révolution diurne a commencé, & que la force centrifuge a été produite, le globe s'est élevé sous l'équateur d'une quantité proportionnée à cette force, il s'est aplati par les pôles, & cet aplatissement a diminué l'alongement primitif, sans l'anéantir. Les degrés mesurés peuvent donc nous indiquer ce qui subsiste encore de cet alongement, tandis que la chûte des corps, altérée sous l'équateur par la force centrifuge, demande un accourcissement du pendule (b).

### §. I V.

Désaguilliers attaqua l'explication de M. de Mairan,

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien. 1713, p. 188. *Tome II*.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 231.

pour défendre Newton & les vérités nées en Angleterre; il demandoit comment on pouvoit jamais former un sphéroïde alongé, en saisant agir ensemble deux sorces telles que la gravité & la sorce centrisuge, dont l'une tend à donner à la terre une sorme sphérique, & l'autre une sorme élevée sous l'équateur & aplatie vers les pôles. L'argument étoit pressant, la nature de ces deux sorces s'oppose en esset à un alongement; mais il salloit admettre l'attraction. M. de Mairan ne l'admettoit pas alors; né dans le tems du plus grand empire de Descartes, il étoit encore son sujet. Il vivoit à Paris, où l'on ne voyoit que des cartésiens; il vécut assez cependant pour voir le regne de Newton, & il sut assez sage pour échanger les idées toujours cheres de sa jeunesse contre les vérités nouvelles.

Quoique les Anglois fussent atrachés avec justice aux déterminations de Newton, la mesure des degrés en France leur donnoit de l'inquiétude; on voyoit une vérité démontrée par la raison géométrique, en opposition avec un fait d'observation. Ce schisme de la théorie & de l'expérience étoit pénible; on cherchoit à imaginer de nouvelles expériences pour décider la question. Desaguilliers proposoit d'observer la durée de deux éclipses de lune : la premiere vers les tropiques, lorsque la lune parcourt à peu près l'équateur de l'ombre; la seconde vers les équinoxes, lorsque la lune la traverse du nord au sud, & à peu près dans le sens de l'axe. Mais la différence de durée n'étant que de 29 secondes, il est impossible qu'elle se rende senfible dans l'observation des éclipses de lune, & qu'elle serve à déterminer la figure de la terre. Desaguilliers tenta une expérience pour détruire l'hypothèse de M. de Mairan. Il prit deux anneaux de fer trempé & à ressort, assemblés à angles droits; ces anneaux étoient presque circulaires, mais cependant un

peu alongés, & d'un 96° dans le sens de l'axe; c'étoient les colures d'un sphéroïde oblong. Desaguilliers essaya plusieurs mouvememens de rotation; il en trouva un qui rendit les deux diametres égaux. Un plus vif éleva l'équateur dans la proportion assignée par Newton pour notre globe, un plus rapide montra l'aplatissement de Jupiter (a). Cette expérience n'étoir pas si contraire à M. de Mairan. Car il pouvoit répondre que le mouvement diurne de la terre n'étoit pas assez rapide, n'avoit pas suffi pour amener le globe oblong à la forme sphétique. encore moins à la forme aplatie. Mais la plus forte objection contre M. de Mairan est que les forces connues ne peuvent produire une forme oblongue & primitive; la gravité ne fait que des globes, & dès que ces globes ne sont pas fluides, la force centrifuge n'aura point d'action sur eux : si l'auteur de l'univers avoit fait primitivement la terre solide & oblongue / elle le seroit encore, comme au sortir de ses mains. Desaguilliers trouva cependant un autre indice de la forme de la terre; il montra qu'en vertu de la force centrifuge qui naît de la rotation, le fil à plomb, à Londres & à Paris, devoit être détourné de la perpendiculaire d'environ cinq minutes : & comme cette déviation n'est point observée, comme le fil à plomb est réellement perpendiculaire à la surface de la terre, il a fallu que cette surface se soit disposée pour cette perpendiculaire, se soit abaissée; & cet abaissement ne peut avoir lieu que par l'aplatissement du globe. Desaguilliers objectoit encore que les mesures faites en France ne pouvoient être décisives : non que l'exactitude des opérations de Cassini lui fût suspecte, il lui rendoit une justice bien méritée; mais l'homme le plus habile se sert de tout le pouvoir de ses organes, & ne peut aller

<sup>(</sup>a) Transac. philos. 1725, No. 389.

au-delà. Sur l'instrument de dix pieds de rayon, employé à la mesure des degrés, on ne peut se flatter d'appercevoir dans la division du limbe une partie moindre que la 20° partie d'une ligne; & cette vingtieme partie répond à huit secondes d'un degré céleste, qui sont 128 toises pour le degré de la terre. La dissérence des degrés mesurés n'atteignoit pas, ou ne surpassoit que bien peu cette erreur possible. Desaguilliers souhaitoit, comme J. Cassini, que l'on pût mesurer des degrés vers le pôle & sous l'équateur, pour avoir de plus grandes dissérences (a). Les François ont sait peu de tems après ces entreprises desirées: ils avoient élevé les premieres dissicultés, c'est par leurs travaux qu'elles ont été résolues; & c'est à eux qu'appartient uniquement la mesure moderne de notre globe.

# §. V.

Si le système de Newton éprouvoit des difficultés, celui de Descartes s'écrouloit de toutes parts; les cometes sur-tout lui faisoient le plus de tort. Non seulement quelques-unes étoient rétrogrades, marchant contre la direction des prétendus tour-billons, mais celle de 1707 s'éleva perpendiculairement du midi au nord. M. de Mairan sentit que ces directions ne pouvoient avoir lieu dans le sein même des tourbillons: il falloit les releguer au-delà de l'orbe de Saturne, où finissent les révolutions planétaires; mais il étoit démontré par les parallaxes observées, que les cometes approchoient plus près de la Terre que Saturne, beaucoup plus même que toutes les planetes, excepté la lune. M. de Mairan sut obligé de changer la forme des tourbillons de Descartes; il leur ôta la sphéricité. Ces tourbillons s'exercent dans le zodiaque, ils peuvent par conséquent

<sup>(</sup>a) Transact, philos, an. 1725, No. 386.



être enfermés dans cette zône étroite; on peut les comparer à une meule qui a beaucoup de circonférence & de diametre. & peu d'épaisseur. Les cometes n'entrent point dans les tourbillons; elles ne peuvent approcher de la terre dans le sens du diametre de la meule, mais elles s'en approchent beaucoup dans le sens de son épaisseur. Avec ces suppositions forcées qui annonçoient la ruine des opinions de Descartes, M. de Mairan expliquoit tout; il regardoit les cometes comme des planetes qui appartiennent à un autre système, & circulent autour d'un autre soleil. M. de Fontenelle applaudit à cette idée. Il semble, dit-il, que de leur donner à toutes le soleil pour centre, ou pour foyer de leurs mouvemens, ce soit un reste du penchant naturel qu'on a au système Ptolémaïque, qui nous met au centre de tout; ce seroit seulement substituer le soleil à notre terre (a). M. de Fontenelle doutoit de l'empire du soleil : Képler l'avoit cependant soupçonné cent ans auparavant; Newton venoit de le démontrer. Nous avons eu raison de dire que ce n'est pas avec l'esprit philosophique seul qu'on saisst les vérités élevées; il faut, pour les atteindre, une portion du génie qui sert à les découvrir.

### §. V I.

Tandis qu'on flottoit ainsi d'opinions en opinions sur les cometes, leur véritable théorie étoit bien connue & établie dans l'Angleterre si voisine de nous. Descartes, qui sut utile à l'Europe en ruinant les anciens préjugés, nuisit ensuite à la physique par les préjugés nouveaux qu'il leur substitua. Ces préjugés des hommes & des nations sont des obstacles plus grands, des barrières plus difficiles à surmonter que l'intervalle

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Ac. des Scien, année 1728, p. 173; Hist. p. 63.

### HISTOIRE

ers & la distance des continens. Lorsque M. de Fonteécrivoit ces choses, il y avoit déjà vingt ans que Halley. appant les principes de Newton, avoit donné la théorie cometes; ce fut en 1705. Halley expliqua la méthode de miner l'orbite parabolique d'une comete, au moyen de s observations; & joignant les exemples aux préceptes, il ula lui-même les positions & les élémens des orbites de quatre cometes jusqu'alors observées : il en trouva treize ont le mouvement propre étoit rétrograde, & onze seulement avoient un mouvement direct. Leur route s'écarte dans toutes les directions du ciel; ainsi les cometes n'ont point de zodiaque, comme D. Cassini l'avoit soupçonné (a). Comme ces différentes cometes approchent les unes plus, les autres moins près du soleil, Halley soupçonne qu'il peut y en avoir, qui ne s'approchent pas assez ni du soleil, ni de la terre pour devenir visibles. Enfin en comparant ensemble les orbites de ces vingtquatre cometes, il observa que la comete de 1607 avoit la même orbite que la comete de 1682. La comete de 1531 avoit encore la même orbite; voilà donc trois cometes qui ont le même mouvement, qui ont parcouru une orbite semblablement placée à l'égard de l'écliptique, & absolument identique; elles ont paru chaque fois après le même intervalle de tems, comme si c'étoit une révolution accomplie & renouvelée. En effet de 1531 à 1607, il y a 76 ans, & de 1607 à 1682, il y a 75 ans. Ces apparitions également éloignées avoient bien l'air de révolutions périodiques. Halley étoit incertain sur ce qu'il devoit prononcer; en remontant plus loin, il ne trouvoit plus de cometes observées par des astronômes. Mais ses recherches sur

<sup>(</sup>a) Le mouvement perpendiculaire de la comete de 1707 l'en avoit lui-même dis-

fuadé. (Mém. Acad. des Scien. année 1708, p. 97).

l'histoire suffirent pour l'éclaircir. Il y trouva des apparitions de cometes dans les années 1456, 1380, 1305; cette constance de retours, cette égalité d'intervalles le décida tout à fait. Il ne douta point que ces astres ne sussent des planetes qui tournassent autour du soleil dans des ellipses, comme Newton l'avoit enseigné. Ces astres doivent avoir des révolutions périodiques, comme les autres planetes; il établit que la petite comete qui parut en 1682, avoit une période de 75 ou 76 ans, & il annonça avec consiance qu'elle reparoîtroit en 1758. Il conjectura que la comete de 1532 pourroit bien être la même que la comete de 1661; c'est celle que nous attendons en 1790. Newton étoit vivant & jouit de cette gloire.

#### §. V I I.

LA fameuse comete de 1680 semble confirmer cette brillante découverte. Halley trouva par ses recherches trois autres apparitions de cometes, remarquables par une queue longue & menaçante, & notées sans doute dans l'histoire, à cause de l'effroi des peuples. L'une s'est montrée quarante-quatre ans avant notre ère, au tems de la mort de César, & ce sut le signe de son apothéose; une seconde en 531, une troisieme en 1106. Ces trois cometes sont séparées par des intervalles de 575 ans. La comete de 1106 a été suivie de même de la comete de 1680 & 1681, après un intervalle égal de 575 ans. Ces quatre cometes ne sont donc que quatre apparitions d'une seule & même comete, qui se meut autour du soleil dans une longue révolution de 575 années (a). Les sables sont souvent

<sup>(</sup>a) Transactions philosop. année 1705, Principes ma em. de la philos. natur. N°. 297.

Principes ma em. de la philos. natur. édit. franc. Tom. II, p. 137.

utiles à la connoissance des faits; ce sont des dessins tracés & des couleurs posées sur un canevas historique: ce canevas subsiste avec elles, & la vérité demeure aux hommes par le soin qu'ils ont pris de l'orner. M. Freret, qui avoit une profonde connoissance des choses anciennes, & l'esprit philosophique nécessaire pour les pénétrer, trouva dans les fables conservées plusieurs indices de l'apparition de cette comete. Ovide dit qu'Electre, femme de Dardanus, & l'une des sept Nymphes, fille d'Atlas, s'est cachée pour fuir le spectacle des malheurs de Troie (a). Selon Hygin, Electre ne pouvant plus foutenir la vue des danses de ses sœurs, abandonna le zodiaque au tems des malheurs de Troie, & se retira vers le pôle arctique, marchant dans le défordre d'une personne accablée de la plus vive douleur; ses cheveux épars & négligés lui firent donner le nom de comete (b). Avienus ajoute qu'elle se remontre de tems en tems aux mortels, mais toujours avec l'appareil d'une comete. Les différentes circonstances de cette fable, dans laquelle on supposoit qu'une des Pléïades, avec la figure & le nom d'une comete, abandonnant le zodiaque, avoit été se cacher vers le pôle au tems de la guerre de Troie; & qu'elle se remontroit encore de tems en tems pour effrayer les mortels; ces circonstances font, ce me semble, dit M. Freret, une allusion manifeste à l'apparition d'une comete, qui s'étant montrée d'abord entre les constellations du Bélier & du Taureau aux environs des Pléïades, traversa la partie septentrionale du ciel & alla disparostre vers le cercle arctique. M. Freret place cette apparition vers l'an 1193 avant notre ère; une autre fable va lui indiquer une apparition plus ancienne. L'étoile Canope en arabe se nomme Sokeil; ce Sokeil avoit épousé la constellation d'Orion, dont les Arabes

<sup>(</sup>a) Ovide, Fastes, Lib. IV, v. 177.

<sup>(</sup>b) Hygin, Aftr. poët. Lib. II, de Tauro. font

font une femme; comme son amour étoit ardent, & ses transports un peu violens, il blessa la nouvelle épouse : accablé de douleur après cet accident, il abandonna le séjour du zodiaque, traversa le seuve céleste, & s'alla réfugier auprès du pôle austral. Si cette fiction a quelque fondement historique, dit M. Freret, ce ne peut être qu'une comete, qui, s'étant montrée dans la constellation d'Orion, se sera avancée par son mouvement propre vers le pôle méridional, & aura cessé d'être visible aux environs de Canope. M. Freret en fixe l'époque à l'an 1766 avant J. C.; il trouve encore dans les livres Sibyllins une autre comete qu'il rapporte à l'an 618, aussi avant J. C. Ces dissérentes cometes sont éloignées d'environ 575 ans; ainsi voilà trois apparitions vraisemblables que l'on peut ajouter aux trois que Halley a déjà trouvées dans l'histoife. Il paroît donc que l'on peut suivre les sept retours de la même comete depuis l'an 1766 avant J. C. jusqu'à l'an 1680 de notre ère.

#### S. VIII.

Pendant ces recherches, Flamsteed observoit constamment le ciel; il en décrivoit les dissérentes parties; il déterminoit successivement la position de toutes les étoiles: il travailloit avec cette patience qui rend les ouvrages durables. L'homme doit être le maître de ses productions, il n'est point de propriété plus réelle & plus respectable; il sait mieux que personne la persection qui manque encore à la persection qu'il peut atteindre; & lorsqu'il demande du tems, il ne saut pas le lui resuser. Quoique le travail de Flamsteed sur les étoiles sût peut-être complet, ce grand astronôme espéroit sans doute le persectionner par ses veilles. L'astronôme vit & meurt en revenant sur ses travaux, & en se corrigeant. Halley, impatient de jouir, soit par le motif de l'utilité publique, soit par un Tome II.

intérêt particulier, & pour établir les inégalités de la lune dans la période chaldaïque (a), força Flamsteed en 1712 de publier & ses observations & ses résultats. Flamsteed vit avec peine une édition faite sans lui & malgré lui (b); il ne la regarda point comme son ouvrage, & il en prépara une autre qui n'a paru qu'en 1725, & après sa mort. Cette édition est le plus magnifique recueil que possede l'astronomie. On y trouve toutes les observations de Flamsteed pendant cinquante années; & ce long intervalle enferme bien des observations, lorsque les jours & les nuits ont été employés, lorsque tous les momens favorables & les faveurs d'un ciel changeant ont été saiss! On y trouve les observations de Flamsteed faites à Derby, à Londres, & enfin à Gréenvich depuis 1668 jusqu'en 1690, sur les étoiles fixes, les planetes, les cometes, les taches du soleil & les satellites de Jupiter. Flamsteed alors employoit la méthode des distances pour déterminer la position des astres (c). En 1689, il eut un mural placé dans le méridien. Les observations depuis 1690 jusqu'en 1718, sont les passages des planetes & des étoiles par le méridien ; c'est par ces observations qu'il a fondé les positions des étoiles. Les principales, les plus belles ont été déterminées au moyen de la méthode que nous avons décrite (d), & la position des petites étoiles a été fixée par leur comparaison avec les grandes. Flamsteed a joint à son catalogue ceux de Ptolémée, d'Ulug-Beg, de Tycho, du Landgrave de Hesse, d'Hévélius, le petit catalogue des étoiles australes observées par Halley, enfin tout ce que les hommes ont fait sur les étoiles depuis la connoissance de l'astronomie. Tous les catalogues sont dans ce recueil, mais ils sont tous

<sup>(</sup>d) Suprà, p. 589.



<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astron. mod. suprà,

<sup>(</sup>b) Acta grud. 1721, p. 463.

M. de la Lande, Astron. art. 570.

<sup>(</sup>c) Suprà , p. 293.

effacés par le grand travail de Flamsteed, le plus vaste qu'on eût encore entrepris & exécuté. Trois mille étoiles ont été observées, & leurs positions consignées à la postérité. Ce cata. logue a été la base de presque toutes les recherches astronomiques; commencé quelque tems après celui d'Hévélius, il a une grande supériorité par la perfection des méthodes, & surtout des instrumens dont Hévélius avoit refusé de se servir Toutes ces positions d'étoiles, observées à la fois & en grand nombre, n'ont pas la précision soignée des déterminations particulieres de quelques astronômes plus modernes, elles ne sont pas corrigées des petits mouvemens découverts depuis dans les étoiles; elles ne suffisent donc pas à des recherches délicates, & pour lesquelles l'astronôme curieux de l'exactitude auroit besoin d'établir lui-même le lieu des étoiles qu'il employe. Mais, outre l'avantage de montrer par un dénombrement plus complet des étoiles, le tableau du ciel & le détail de ses richesses, ce catalogue sert encore, & sans examen, pour comparer les cometes aux étoiles, & pour déterminer leur route & leur mouvement.

### §. I X.

Nous avons remis à l'époque où nous sommes, c'est-à-dire, au commencement du dix-huitieme siecle l'histoire des tentatives, qui ont été faites pour déterminer la parallaxe de l'orbe annuel & la distance des étoiles. Le système de Copernic avoit eu long-tems, il avoit encore des ennemis; il n'y a peut-être que l'erreur qui sit d'abord & tout-à-coup générale. En 1720 un chanoine Bavarois, nommé Eusebe Amort, mit au jour un nouveau système d'une vieille philosophie; c'étoit la terre réplacée au centre du monde, au milieu des tourbillons (a); c'étoit Ptolémée

<sup>(</sup>a) Weidler, p. 601.

# 652 HISTOIRE

associé à Descartes. En 1695 un moine nommé Fontana (a); avoit ofé davantage; il rejeta toute cause mécanique pour mouvoir les planetes, il leur donna à chacune un principe actif & spirituel, une intelligence (b). C'étoit une absurdité antique; les anciens avoient animé les astres, les Perses leur donnerent des génies, les chrétiens Assatiques des anges pour les conduire. Cette absurdité reparoissoit dans un siecle éclairé; tant l'erreur est une maladie dont l'espece humaine a peine à se guérir! On juge bien que le mouvement de la terre, le système de Copernic, contraire au témoignage des sens, quoiqu'admis par les meilleurs esprits, ne l'étoit point par la multitude. Si la terre se meut, son axe, toujours parallèle à lui-même, devroit répondre dans le cours de l'année à différentes étoiles. Cet axe, mu en cercle autour du foleil, décrit par son extrémiré un cercle dans le ciel; il semble que ce cercle devroit occuper un espace sensible, puisqu'il répond à un orbe dont le diametre a plus de 60 millions de lieues; les étoiles devroient changer de lieu, suivant le lieu ou nous sommes dans notre orbite. On a peine à croire que l'on voyage, quand on ne change ni d'aspect, ni de relation avec les objets environnans. On n'avoit alors, & on n'a encore à opposer à cette objection que la distance infinie des étoiles; distance qui fait que le diametre de l'orbe annuel de 60 millions de lieues ne se projette sur le ciel que comme un point insensible à notre organe: nous nous mouvons sans faire de parallaxe, nous changeons de lieu sans que les étoiles changent de place. Quoique cette réponse suffise, lorsque tant d'autorités & de preuves multipliées établissent le mouvement de la terre, les astronômes,

<sup>(</sup>a) Ce Fontana ne doit pas être confondu, avec celui qui revendiqua envain l'invention du télescope, mais qui est connu

pour quelques bonnes observations. (Suprà p. 166.

<sup>(</sup>b) Weidler, p. 572).

empressés de détruire cette objection à un système qui se fait aimer par sa simplicité, les philosophes, qui savent que la vérité ne peut jamais être trop évidente, se sont efforcés d'imaginer & d'exécuter des observations sines & délicates, pour découvrir la parallaxe de l'orbe annuel, ou le changement du lieu des étoiles, qui résulte du mouvement de la terre dans son orbite. Les variations de cette parallaxe doivent être périodiques & annuelles comme ce mouvement.

Tycho ne négligea point de chercher si les variations des étoiles indiquoient ce mouvement, & on juge bien qu'il fut content que ses observations n'en donnassent aucun indice. Cette tentative prouve seulement que ses instrumens n'étoient pas assez subtils pour cette recherche. Riccioli ne fut pas plus heureux, & ne desiroit pas de l'être davantage (a). Galilée, le défenseur intrépide de Copernic, chercha aussi cette parallaxe; mais avec d'autres intentions. Partisans, adversaires du mouvement de la terre, tous vouloient amener l'univers à penser comme eux, tous desiroient que les observations sussent conformes à leurs opinions différentes. Les uns vouloient confirmer, le autres détruire une vérité. L'effet de cette parallaxe est, selon les tems, d'approcher ou d'éloigner une étoile du zenith ou du pôle; Galilée fixa une lunette dans une position invariable, il plaça à une grande distance une lame de métal, qui cachoit une des étoiles de la grande Ourse, lorsqu'elle arrive à sa plus petite hauteur méridienne. Il crut que si cette étoile, cachée dans une saison, paroissoit dans une autre, ce seroit un effet de la parallaxe annuelle, mais il se trompa. L'inégalité des réfractions, qui naît de la température, suffit pour le produire, & le moyen étoit insuffisant (b). Wallis en proposa un

<sup>(</sup>a) Képler, Epit. Aftron. p. 493. Riccioli, Almag. Tome II, p. 152.

<sup>(</sup>b) Histoire des Mathématiques, T. I,

autre, qui sut d'observer le point de l'horizon où la même étoile se couche dans les dissérentes saisons de l'année (a); mais les étoiles sont dissicles à voir à l'horizon : d'ailleurs il semble qu'il saudroit une parallaxe un peu grande pour produire un essert sensible. En Angleterre, Hook, rempli de philosophie & d'ardeur pour les grandes découvertes, Hook qui encouragea Newton, & qui lui demanda le système du monde, tenta en 1674, la recherche de la parallaxe des étoiles; il dirigea une lunerte de 36 pieds à une étoile du Dragon qui passe près du zenith, & il trouva qu'elle étoit assujettie à une parallaxe d'environ 15 secondes (b). Cette belle découverte n'a point été consirmée; Hook a été sans doute trompé par les erreurs de ses observations; il cherchoit une parallaxe, il en desiroit une, il en saisit sans examen les premieres apparences.

#### §. X.

FLAMSTEED, qui reconnut que Hook s'étoit trompé, renouvela l'entreprise en 1689; il observa l'étoile polaire, & il y apperçut une variation qu'il regarda comme l'effet de la parallaxe annuelle (c); cette parallaxe étoit de 1' 20", & par conséquent très-remarquable. Mais il se trompa comme Hook, & même plus que lui; car le résultat des observations de Hook étoit réellement conforme à l'effet de la parallaxe annuelle, au lieu que les variations observées par Flamsteed, étoient contraires à celles, qui seroient produites par cette parallaxe. C'est ce que démontra J. Cassini (d). Il étoit cependant dissinier de la parallaxe des contraires à celles, qui seroient produites par cette parallaxe.

<sup>(</sup>a) Transactions philosophiques, N°.

<sup>(</sup>b) An attempt to prove the motion of Earth.

<sup>(</sup>c) Transac. philosoph. 1701, No. 270,

Flamsteed notisia cette découverte par une lettre datée du 20 Décembre 1698. Wallis Opera, Tom. III.

<sup>(</sup>d) Hist. Acad. Scien. 1699, p. 8c, Mem. p. 177.

cile de douter des observations d'un excellent observateur tel que Flamsteed; on prit le parti de chercher une autre cause à ces variations. M. de Fontenelle pensoit que les étoiles n'étoient pas immobiles, & toujours Cartésien, il disoit : comment ne seroient-elles pas un peu flottantes dans ce grand liquide qui les contient, & qui est toujours en mouvement? Gregori croyoit que la terre avoit une hémisphere plus dense & plus pesant que l'autre, d'où il pouvoit résulter quelque mouvement du globe (a). Flamsteed lui-même ne regardoit pas ses observations comme décisives, car il souhaitoit qu'elles sussent vérissées avec un instrument de 15 ou 20 pieds de rayon (b); cependant une varíation de 80 secondes ne demande pas un si grand instrument. Mais ce qu'il desiroit a été effectué. M. Graham, celebre horloger Anglois, a construit un sextant de 24 pieds de rayon pour M. Molyneux, qui chercha la parallaxe & qui n'en trouva pas (c). Roëmer, Horrebow la chercherent en Danemarck par les différences d'ascension droite de deux étoiles, comparées dans tous les tems de l'année; Manfredi la cherchoit en Italie par le même moyen. Mais les différences d'ascension droite sont connues par le tems; une seconde de tems, dont l'observateur ne doit peut-être pas répondre, est équivalente à un arc de 15 secondes. Il faudroit que la parallaxe fût bien sensible pour l'être par ces méthodes; aussi ces observations ne montrent-elles, diton, que les irrégularités qui naissent des erreurs de l'observation.

Astron. article 2776). Mais il semble qu'un bâtiment ancien, qui auroit fait tout son esset, seroit très-propre à cette recherche; une pareille observation nous manque encore. On pourroit avoir ainsi un instrument de quatre-vingt ou cent pieds, & la parallaxe pourroit bien s'y manisester, quoiqu'elle soit insensible pour un sextant de vingt-quatre pieds.

<sup>(</sup>a) Astron. physica, Lib. III, p. 55. (b) M. de la Lande, Astron. att. 2775.

<sup>(</sup>c) Rowley en Angleterre, proposa de placer un objectif au haut d'une des tours de S. Paul de Londres, pour observer la parallaxe annuelle. On dit que Newton s'y opposa, dans la crainte que quelques variations dans la masse du bâtiment ne sassent tirer de fausses conclusions (M. de la Lande,

Les observations d'Italie sont quelquesois contraires à celles de Danemarck, & les unes & les autres ne démontrent point la parallaxe (a). J. Cassini crut, en observant Sirius, lui reconnoître une parallaxe de fix fecondes (b). Quelques observations de M. de la Caille conduisent au même résultat. Sirius étant la plus belle, la plus brillante étoile du ciel, semble être la plus proche de nous, elle devroit avoir la parallaxe la plus sensible; mais ces apparences ne sont ni assez constantes, ni assez sûres pour que l'on puisse rien conclure à cet égard. Malgré les efforts répétés jusqu'à nos jours, la parallaxe des étoiles est rettée insensible; & comme l'hypothèse du mouvement de la terre, vérifiée par tous les phénomènes, est aujourd'hui une vérité fondamentale, il est également certain que la distance des étoiles les plus proches de nous est comme infinie. En décrivant notre orbe de 60 millions de lieues de diametre, nous nous agitons, nous nous mouvons à leur égard, comme sur un point imperceptible de l'espace, ou plutôt comme si nous ne nous mouvions pas.

# S. XI.

JACQUES CASSINI, occupé de ces idées universelles, tenta d'estimer la grosseur des étoiles; il choisit Sirius, qui est la plus belle; & pour la dépouiller de l'esset de la scintillation, qui diminue dans les grandes lunettes, il employa l'excellent objectif de Campani de 34 pieds de soyer: comme cette scintillation, cette augmentation de grandeur est encore proportionnelle à la quantité de lumiere, il diminua l'ouverture & la réduisit à un pouce & demi; alors le disque de Sirius,

<sup>(</sup>a) M. de la Lande, Astron. art. 2779. Hist. des Math. Tome I, p. 550.

<sup>(</sup>b) Mém. de l'Acad. des Scien. an. 1717. p. 256.

dépouillé de ses rayons étincelans, parut assez bien terminé. Cassini en compara la grandeur à Jupiter, qui étoit en même tems sur l'horizon, avec un diametre de 50°; l'un parut la dixieme partie de l'autre, & le diametre de Sirius fut jugé de 5 secondes. J. Cassini observe que cette étoile ne peut pas être moins éloignée que Saturne, & placée à la même distance, elle auroit 7000 lieues de diametre. Si, comme il est naturel de le penser, les étoiles les plus petites sont le plus loin de nous, celles de la sixieme grandeur seront six fois plus éloignées que Sirius; & les étoiles que l'on n'apperçoit qu'avec un télescope propre à grossir 200 fois, & qui ainsi grossies ne paroissent que semblables à une étoile de la sixieme grandeur, seront donc 1200 fois plus distantes que Sirius. Mais ce n'est pas tout; Cassini avoit cru trouver à cette étoile une parallaxe de 6 secondes. Il en résulte que la distance de Sirius paroissoit de 438 millions de diametres de la Terre, c'està-dire, qu'elle devoit être 17 à 18 mille fois plus grande que celle du Soleil à nous. Sirius, reculé à cet éloignement, beaucoup au-delà de la région de Saturne, où on l'avoit d'abord supposé placé, & vu sous un diametre de 5 secondes, seroit un million de fois plus gros que le Soleil, qui est lui-même un million de fois plus gros que la Terre. L'imagination est étonnée de cette échelle de grandeurs & de masses croissantes! Mais sa l'on fait attention que Sirius, 18000 fois plus éloigné que le Soleil, nous envoye cependant une lumiere très-vive, on sentira que le foyer d'où part cette lumiere doit être immense; & ces étoiles, qui sont 1200 fois plus petites en apparence que Sirius, on peut juger & de leur éloignement & de leur grosseur (a)! Huygens a imaginé un moyen très-ingénieux

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. des Scien, année 1717, p. 256. Tome 11.

d'estimer l'énorme distance des étoiles; il a préparé une lunette de maniere qu'elle diminuât le diametre du Soleil, au point qu'il ne parût qu'égal en grandeur & en clarté à Sirius ; il a calculé qu'il avoit rendu le diametre du Soleil 27664 fois plus petit. C'est comme s'il avoit porté le Soleil 27664 fois plus loin. Done, en supposant que Sirius soit égal en grandeur & en éclat au Soleil, sa distance est 27664 fois plus grande que la distance du Soleil, qui est d'environ 33 millions de lieues (a). Huygens, supposant comme Cassini, que Sirius fût un million de fois plus gros que le Soleil, auroit trouvé une diftance encore cent fois plus grande. Si ces expériences & ces observations ne faisoient point connoître la parallaxe annuelle & la distance réelle des étoiles à la terre, elles prouvoient au moins que cette distance surpassoit 20 ou 30 mille fois celle du foleil. Halley combattit les conclusions que Jacques Cassini tiroit de ses observations; il remarque à l'égard du diametre de Sirius, que celui des étoiles nommées l'Œil du Taureau & l'Epi de la Vierge, ne paroît pas fensible; elles sont éclipsées par la Lune dans un instant indivisible. Sirius est une étoile plus grande, mais tout au plus du double des autres étoiles de la premiere grandeur; si son diametre étoit de s secondes, celui des autres seroit donc de plus de 3 secondes & demie (b), elles seroient 612 7 secondes à s'éclipser (c), ce qui est contraire à routes les observations. A l'égard de la parallaxe, Halley montre que limbrament de trois pieds, employé par Cassini, étoit trop petit

cette étoile près du bord de la lune, il imp gina de faire faire à la vue fimple l'obser-vation, qui fat instantante avec l'observation faite à la lunette (Mêm. Acad. Scie. 1718, p. 15). Cette observation finguise n'est peut-être pas affez connue, & pomoit comme on voyoit très-bien à la vue simple. devenir utile sur mer pour les longitudes.

<sup>(</sup>a) Huygens, Cosmoth, sec. part. c. 8. metres fone commo n à la rasine quarres :

<sup>(</sup>c) Le 9 Février 1718 J. Cassini observa une éclipse d'Aldebaran par la lune; &

pour une recherche si délicate (a); les objections de Halley tendent donc à diminuer le diametre & la parallaxe, & à éloigner encore l'étoile.

#### S. XIL

Toutes les observations s'unissent pour nous convaincre que le diametre apparent des étoiles est insensible. Il y a lieu. de croire que J. Cassini n'avoit pas déponillé Sirius de la conronne lumineuse, étrangere à son disque; s'il eut diminué davantage l'ouverture de sa lunette, il auroit vu l'étoile sous une apparence plus petite. Une observation singuliere & intéressante lui prouva combien les diametres apparens étoient augmentés par cet éparpillement de la lumiere. Le 21 Avril 1720 la lune devoit éclipser l'étoile double de la Vierge appelée y' par Bayer; ces deux étoiles, qui n'en font qu'une à la vue simple, sont si près l'une de l'autre, que par une lunette d'onze pieds, on les voit sous la forme d'une seule étoile un peu alongée. Elles se séparent dans une lunette de seize pieds, & leur distance ne paroît pas plus grande que le diametre de chacune de ces étoiles prises séparément. Les deux étoiles, en s'approchant du bord de la lune, ne changerent ni de forme ni de distance; elles disparurent chacune en moins d'une demiseconde, mais il y eut un intervalle de 30 secondes entre leurs disparitions (b). J. Cassini en conclut 1°. que la lune n'a point d'atmosphère, puisque la réfraction dans cette atmosphère devoit changer la forme, la couleur & la distance des étoiles,

pl 373, 314). En diminuant en proportion les résultats, de J. Cassini, ils servient encore à très-grands; mais la différence de ces tems observés peut naître de la différente position de l'orbite de la lune plus ou moins inclinée à la distance maussile de pes étoiles: (1)

<sup>(</sup>a) Transac. philos. \$720, N°. 364
(b) M. Messier a observé l'occultation de cette étolle double le 7 Avril 1762; il n'a trouvé que six secondes d'intervalle entre les immersions, & huit secondes entre les émersions (Mém. des Savans étran. T. V.

lesquelles étant semblables, pouvoient être à chaque instant comparées : 2º. Que le diametre apparent des étoiles paroît infiniment plus grand qu'il n'est réellement. Les étoiles se confondent à l'œil nu, leur intervalle disparoît : cependant on voit par le tems de l'observation, que l'intervalle étoit à ce diametre comme 30 à ;, c'est-à-dire, 60 fois plus grand; & en concevant, comme cela est naturel & même nécessaire, que l'augmentation de l'image de chaque étoile étoit égale, que les deux extensions contribuoient à remplir en apparence l'intervalle, le diametre apparent de ces étoiles paroissoit donc au moins 30' fois plus grand qu'il n'est, & leur disque étoit augmente 900 fois par la scintillation (a). Quelle seroit donc la petitesse de ces étoiles; si on pouvoit les déponiller totalement des rayons que leur donne cette scintillation; & quel doit être l'éclat, la vivacité de leur lumiere, partie d'une si grande distance, pour rendre une si petite image sensible à notre organe! Il est bon d'ajouter que l'effet des lunettes étant de dépouiller les étoiles d'une partie de ces rayons, la petite étoile dont l'apparence étoit 900 fois trop grande même dans une lunette d'onze pieds, étoit cependant beaucoup moindre qu'elle n'est à la vue simple.

# S. XIII.

CES étoiles, qui lancent de si loin une lumière sensible, ne peuvent être que des corps lumineux comme le foleil, des masses aussi puissantes que la sienne; leurs positions ne seroient pas toujours sensiblement les mêmes, leur attraction les déplaceroit mutuellement, si toutes ces étoiles n'étoient pas séparées entr'elles par des distances aussi grandes que celles de notre soleil aux étoiles mêmes. C'est cette distance qui les met à

<sup>(</sup>a) Mem, Acad. des Scien. année 2720, p. 141.

l'abri de leur action réciproque, qui les laisse dans leur reposcomme lui dans le sien. Il est donc nécessaire, comme Halley l'a remarqué, que dans les abîmes de l'espace, les empires des étoiles soient séparés, pour que leurs pouvoirs relatifs soient nuls; & qu'elles regnent sur les corps subordonnés, sur les planetes de leurs systèmes particuliers, sans que ces grandes: puissances puissent se nuire. On ne peut imaginer, comme ont fait jadis les Grecs, que toutes les étoiles soient à la même distance; il est naturel de croire que les plus belles, celles de la premiere grandeur, sont les plus proches de nous & de notre soleil. Si l'on imagine autour de lui une sphere, dont la distance de ces étoiles plus proche est le rayon, Halley pense que les étoiles de la premiere grandeur sont semées sur la surface de cette sphère fictive: & comme leurs distances mutuelles ne peuvent être plus grandes que leurs distances au soleil, Halley remarque que sur la surface d'une sphère, il n'y a que treize points qui puissent être également espacés par une distance égale au rayon; & il conclut de ces probabilités qu'il ne doit y avoir que treize étoiles de la premiere grandeur. Képler avoit déjà fait cette remarque sur la division de la surface d'une sphère (a); mais il n'en avoit pas tiré la conclusion ingénieuse de Halley. Ptolémée comptoit seize étoiles de la premiere grandeur; M. de la Caille, en décrivant l'hémisphère austral, en a compté dixneuf ou vingt. Mais on peut dire avec Halley que l'œil n'est pas un instrument bien exact pour s'assurer de l'égalité d'apparence des étoiles; nous en confondons peut-être plusieurs dans cet ordre, qui sont inégales en grosseur & en éloignement. Halley observe qu'il y en a cinq de cette espece dans une étendue de 45 degrés du ciel; ce qui ne doit pas être

<sup>(</sup>a) Epit. Aftron. Copern, Tome I, p. 36.

dans sa supposition, & ce qui en effer n'est pas naturel. Il suppose que les étoiles de la seconde grandeur sont une sois plus éloignées: alors sur la surface de cette sphère plus grande, les étoiles étant espacées à la moitié de cette distance, il en peut tenir 51; c'est, selon Halley le nombre des étoiles de la seconde grandeur. A une distance triple, la surface en contiendra 117(a); c'est le nombre des étoiles de la troisieme grandeur. Ensin si l'on suppose une distance dix sois plus grande, & que cette distance puisse réduire l'apparence des étoiles à celle de la sixieme grandeur, on aura 1300 de ces étoiles (b). Cette supposition de Halley cadre assez bien avec les étoiles de la première & de la seconde grandeur, & peut-être qu'elle cadreroit mieux avec toutes les autres, si la lumière & la grandeur de ces étoiles avoient été mesurées, & si on pouvoit les classer par leur vrai degré d'éclat & de clarté.

### S. XIV.

HALLEY, la Hire, D. Cassini avoient déterminé la précession des équinoxes, ou le mouvement apparent des étoiles
en longitude, en comparant leurs longitudes observées jadis par
Hypparque à celles qui étoient alors reconnues par les meilleurs
astronômes; & ils avoient établi la quantité annuelle de cette
précession de 50 secondes ou de 50 secondes trois quarts. C'est
la quantité dont tous les ans l'équinoxe rétrograde, tandis que
les étoiles paroissent s'avancer. Un frere de M. Delisse, qu'on
nommoit Delisse de la Croiere, pensa que les observations
modernes étoient assez exactes & suffisamment éloignées pour
cette détermination. Il en choisit plusieurs séparées par un

<sup>(</sup>a) Ptolémée en compte 15 de la premiere, 45 de la seconde, & 208 de la troi-

sieme; &c., en tout mille vingt-deux.
(b) Transac, philos. 1720, No. 364.

intervalle de 60 ans, & il en déduisit la précession annuelle de 48 secondes & demie, d'où il soupçonna que cette rétrogradation des équinoxes est plus lente aujourd'hui qu'elle n'étoit jadis. Les observations qu'il employa n'étoient sans doute pas assez éloignées, il eut pour résultat une quantité trop petite. Mais nous avons dû lui donner date pour un soupçon qui s'est vérissé par la suire; il se sélicite, & sélicite avec raison l'astronomie nouvelle d'avoir acquis assez de précision pour pouvoir déterminer presque aussi bien ces petits mouvemens en 60 ans que dans l'intervalle de 2000 années (d).

Halley s'étoit déjà élevé à une grande découverte, à une connoissance d'autant plus importante, qu'elle influe sur les idees physiques du système du monde; ce fut en cherchant la précession des équinoxes. Il s'appercut que les latitudes des étoiles Aldébaran, Sirius & Arcturus avoient change depuis Hypparque; ce changement étoit même fensible depuis Tycho. Ce ne sont point des erreurs de copie, parce que les latitudes rapportées dans l'Almageste de Prolemée, s'accordent avec les declinations oblervées dans le même tems; c'est un caractere & de verité & d'exactitude. Ce changement en latitude n'est pas le même que celui qui fut remarque par Tycho (b); celui-ci naissoit de la diminution de l'obliquité de l'écliptique; l'écliptique, en s'abaillant, augmente la latitude des étoiles qui sont au nord, & diminue la latitude de celles qui sont au midi. Le changement observe par Halley étoit souvent dans un sens contraire à l'autre, il n'affectoit point toutes les étoiles, il ne le manifestoit que dans les plus belles. Cette circonstance étoit propre à éclairer l'astronôme. Si ce mouvement eut été étranger à ces étoiles, sil eut appartenu à notre globe, il auroit eté le même pour toutes, comme

<sup>(</sup>a) Mém. Acad. Scien, an. 1727, p. 19.

<sup>(</sup>b) Supra, T. 1, p. 406.

la précession des équinoxes; ou du moins il n'auroit varié que relativement à leur position, comme celui qui naît de la diminution de l'obliquité de l'écliptique. Halley conclut avec raison que le mouvement qu'il appercevoit appartient en propre à ces étoiles, & est différent dans chacune d'elles. Ce mouvement est un changement réel de lieu dans l'espace; ces étoiles sont transportées, sont mues comme les planetes dans leurs orbites. Ces changemens sont très-lents, ces orbes sont très-petits, parce que la distance des étoiles est infiniment grande (a). Les étoiles fixes ne le sont donc pas ; si elles ont paru l'être à une longue suite de siecles, c'est que ce grand tems a été nécessaire pour rendre sensibles des variations presque anéanties par l'éloignement! Ces étoiles ne luisent point pour le foible secours de la lumiere qu'elles nous donnent; ces flambeaux n'ont pas été placés si loin, sans avoir des corps qu'ils éclairent. Seroientils revêtus d'une puissance attractive, sans avoir une sphère où elle agisse, des masses telles que nos planetes, qui lui soient foumises? La nature n'a point fait cette dépense de feux & de force sans nécessité. Notre soleil, qui n'a d'avantage sur ces étoiles que la proximité, notre soleil leur égal, n'est pas plus remarquable qu'elles; il ne les efface que comme les Rois vivans & présens effacent leurs prédécesseurs, qui sont dans l'éloignement pour la postérité. Voilà donc une vérité nouvelle & importante, ajoutée par Halley, aux vérités de Newton. Ce vaste soleil, dont Newton a si bien démontré l'immobilité senfible à l'égard des planetes qui circulent autour de lui, ne l'est réellement qu'à l'égard de ces planetes; il peut, il doit, comme les étoiles, se transporter dans l'espace, accompagné de tout son cortége; tout marche avec lui d'un mouvement commun

<sup>(</sup>a) Transae. philos. 1718, N°. 355.

& semblable, & l'ordre intérieur du système n'en est point dérangé. Chaque planete a son orbe particulier à parcourir, sa révolution qu'elle doit accomplir, tandis que l'assemblage total, tous les corps liés par l'attraction solaire, suivent le soleil qui les gouverne. Nous ne pouvons que difficilement appercevoir ce mouvement, qui nous est comme étranger; le mouvement ne se manifeste que par le changement, & rien ne change autour de nous. Mais nous en avons un exemple senfible dans la lune & dans les fatellites. Ces planetes secondaires tournent autour d'une planete principale, qui les emporte dans l'orbe qu'elle décrit elle-même, sans que leur mouvement en soit troublé. Ce qui arrive au cortége de Jupiter, peut arriver au cortége du Soleil; cet astre, chargé de tous les corps qui pesent sur lui, marche lentement avec ce poids, suir une route ou droite ou courbe, qui ne nous sera peut-être jamais sensible; & peut-être autour de quelque grand corps, de quelque masse plus puissante qui le maîtrise, & qui nous restera toujours inconnue.

#### §. X V.

Cette découverte offre encore une conclusion intéressante & nécessaire. Puisque Aldebaran, Sirius, Arcturus & sans doute quelques autres étoiles se meuvent, il est évident que toutes doivent se mouvoir. Les fortunes sont les mêmes, les loix principales de la nature sont générales pour les êtres de même espèce. Si les étoiles plus petites semblent réellement immobiles, c'est que leurs variations sont encore plus insensibles que celles des grosses étoiles; c'est qu'un plus grand éloignement tient ces variations cachées, leur somme s'accroît plus lentement, & il faudra plus de siecles amassés pour les manifester. Voilà donc une preuve que les étoiles sont réellement

Tome II. Pppp

à différentes distances de nous; si elles sont classées par leurs grandeurs, ces différences de grandeurs ne sont pas réelles, ou du moins dépendent en partie de ces différences d'éloignement. Mais les étoiles sans doute les plus proches sont à une distance qui s'est jusqu'ici resusée à nos mesures; elle est comme infinie: & cet infini où nous nous perdons toujours, est encore susceptible de plus ou de moins, & de différences

qui peuvent se rendre sensibles par leurs effets!

Halley étoit sans doute fâché que la mesure de cette distance des étoiles fût inaccessible à nos efforts. Nous ne pouvons concevoir l'infini; & lorsqu'on pense que cette distance se multiplie, sans doute en raison de la diminution de la grandeur des étoiles, cette succession d'infinis accumulés nous épouvante, & l'imagination y succombe! L'ingénieux Halley voulut les établir, ou les appuyer sur des raisons métaphysiques. » Si, » dit-il, le système entier des étoiles est fini, s'il n'occupe » qu'une partie de l'espace, il doit être environné de tous » côtés par le vide. Mais ce vide n'ayant point d'action sur " les corps qui composent le système, ces corps exercent » toute leur force sur eux-mêmes, sans équilibre & sans com-» pensation. Ceux qui sont aux extrémités, ceux qui nagent » vers les bords du vide, sont attirés fortement & continuellement par ceux qui sont vers le centre; ils tendent sans » cesse à s'y réunir : & ces effets constans & multipliés par » les siecles, assembleroient un jour tous ces soleils au centre » du système, pour n'en former qu'une grande masse sans » mouvement. En supposant que le nombre des étoiles est » infini, que le système est sans bornes, toutes les forces se » balancent, les astres parcourent les routes qui leur ont été » tracées, l'équilibre atteste la sagesse de l'Etre suprême, & » l'ordre de l'univers se perpétue ». Halley fait lui-même deux

objections à ce raisonnement; l'une, que si le nombre des étoiles est infini, la superficie entiere de leur sphère apparente devroit être lumineuse, puisque ces points, infinis en nombre, égaleroient les points de cette superficie. Mai on peut répondre que les étoiles de la septieme, huitieme ou neuvieme grandeurs, nommées télescopiques, parce que ces différens ordres ne sont vus qu'avec des télescopes assez forts, sont cependant assez éloignées entr'elles. Les étoiles ne peuvent être serrées au point de former une surface continue, qu'à une distance si énorme que leur lumiere affoiblie, entiérement éteinte, n'a plus d'action sensible sur notre organe. Mais la seconde objection est la plus forte. Halley l'a bien senti; c'est la difficulté de concevoir ces étoiles, infinies en nombre & semées dans un espace sans bornes (a). Envain Halley compare cette idée à celle de l'éternité composée de milliers de siecles, ajoutés les uns aux autres comme des unités. C'est expliquer une difficulté par une difficulté égale. L'éternité ne peut être connue que par Dieu qui l'embrasse, & qui la mesure par son existence. L'homme, fixé à un point de la durée, ne peut pas plus en concevoir l'étendue, que l'animal stationnaire sur un rocher ne conçoit la grandeur de la terre. On aura beau faire, l'homme n'aura jamais d'autre idée de l'éternité que celle de la succession des êtres; il imaginera des parties sans cesse ajoutées à d'autres parties, mais il n'atterndra jamais l'idée de l'étendue infinie; si l'infinité de l'espace existe, comme celle du tems, la notion en est inaccessible à l'esprit humain. Au reste, nous ne voyons pas pourquoi l'on se refuseroit à l'idée d'un système borné & d'un nombre fini de soleils & de corps célestes. Tout nous indique que les forces de la nature sont bornées; les

<sup>(</sup>a) Transactions philosophiques année 1720, No. 364.

plus grandes ont un terme où cesse leur action. Les soleils peuvent être espacés dans le vide, de maniere qu'ils soient toujours au delà de ce terme, & qu'existant comme solitaires, ils n'ayent point de pouvoir les uns sur les autres. Ces empires séparés pourroient donc subsister sans se réunir jamais dans un seul, sans se détruire réciproquement par leurs masses sans ordre accumulées. Mais d'ailleurs, pourquoi ce chaos destiné à tout finir, seroit-il inconcevable? La cessation du mouvement, la masse épouvantable de tous ces corps entassés en un seul, cette fin d'un si bel ouvrage seroit un vice de la nature créée. Ne voyons-nous pas que ses parties se décomposent? Son sein ne s'ouvre que pour montrer des causes de destruction; tous les êtres changent, tandis que l'univers subsiste: mais cette grande organisation peut se détruire comme nous, par le principe de force qui le fait mouvoir, & qui le conserve comme nous, pendant un tems limité.

#### S. XVI.

Toutes les sciences ont des conformités & une marche semblable, qui est celle de l'esprit humain. Partout il est des connoissances qui nous sont resusées, & partout l'homme oppose l'opiniatreté à la résistance. Nous ignorons ce que la perfection future des arts nous réserve; mais la connoissance de la distance des étoiles nous sera peut-être toujours refusée, comme dans la chimie la transmutation des métaux. Cependant en s'efforçant d'acquérir ce qu'il ne peut atteindre, l'homme rencontre & faisit ce qu'il ne cherchoit pas. On dit que plurités de la chimie, sont dues à la préoccupation de fieurs celle de la parallaxe des étoiles, égala pie lement effets, a produic à l'astronomie une grande ue songeoit pas.

Samuel Molyneux, dans l'intention de vérifier la prétendue parallaxe des fixes, déterminée par Hook, & de remplir le vœu de Flamsteed, en examinant cette parallaxe avec un inftrument plus grand que ceux qu'on avoit eus jusqu'alors, employa à cette recherche le magnifique sextant de 24 pieds de rayon, construit par Graham. Il s'associa le jeune Bradley, professeur à Oxford, & destiné à se faire un grand nom dans l'astronomie par deux découvertes mémorables. Ils commencerent ensemble leurs observations en 1725. Ces observations ne leur indiquerent point d'apparences favorables à la parallaxe des fixes, mais elles montrerent des différences qui ne pouvoient être des erreurs, & qui méritoient d'être suivies. Molyneux, forcé d'abandonner ce travail, le remit à Bradley & lui laissa une explication difficile & une occasion de gloire. Bradley étudia ces différences pendant trois années, il les trouva constantes; toujours dans le même sens elles croissoient, décroissoient dans certaines saisons, & se renouveloient avec l'année. Un astronôme se trouve heureux lorsqu'il découvre un nouveau phénomène; c'est une faveur du ciel, c'est une conquête sur la nature. Mais aujourd'hui que tant de causes sont connues, que Newton a pénétré & dévoilé tant de ressorts, cette connoissance des faits ne suffit pas à la curiosité de l'homme, elle ne marque pas assez le génie. Bradley, possesseur d'un fait inconnu de la nature, voulut l'expliquer avant d'en annoncer la découverte. Les apparences étoient contraires à l'effet de la parallaxe; il ne falloit donc point penser à cette cause. Il imagina quelque mouvement dans l'axe de la terre, ou quelque mutation annuelle dans la direction des graves, mais il vit que les observations ne pouvoient pas cadrer avec ces théories, parce qu'il faudroit une théorie particuliere pour chaque étoile. La circonstance que ces variations sont annuelles, dût l'éclairer

DE L'ASTRONOMIE MON trument plus grand que ======== ploya à cette recherche E rayon, confirmit ou Canal - and a second professeur à Oxices , & 🚐 - . = = = = l'astronomie par est a series a series a cerent enfemte em de - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 ne lear indiquents por l'article des fixes, Ez es alle voient être des some, E = some neux, force é mendome a comlailla une esplicated affair Las and étudia em d. Essar essar en la la tantes; toofiam in a see a foient das certares Ele 1 -Un altrocome il more la come phenomena; can as the act la nature. Mes constitut et et que Nevron a pare 1 2 noissance des fam a les ne marque pz = = = = = inconnu de la come. la découverte. Les acres parallase; il ne 11 = imagina quelque = mutation andress que les oblette La circonflia

671 de ce viteffe Roëmer prouve r le dia-- rapide, ition anplus vîte es étoiles :, vu des que deux eux extré-Cet angle 13 ont appris s les filets de J'une même y tombent par space immense ment vrai pour ms un autre cas, que la lumiere se ces deux mouveparées, il doit en pe incontestable de as que des grains de miculaires & parallèles cue, & que je puisse as qu'un de ces grains e de sentir que l'impresais ainsi au-devant de lui, eçue d'un grain semblable,

mais en restant à ma place. Pour que dans mon repos j'en recusse une pareille, il faudroit donner à ce grain, outre son mouvement de chûte, un mouvement vers moi, égal à celui que j'avois vers lui. Alors la grêle ne me paroîtroit plus tomber par une direction perpendiculaire, mais par une direction inclinée. Supposons encore, pour plus de clarté, que lorsque je marche au-devant de cette grêle, je porte sur mon œil un tube ouvert par son extrémité supérieure, & un peu incliné; chaque grain qui entrera dans le tube, glissera suivant fon inclinaison, & viendra me frapper suivant cette direction. Si maintenant ces grains ne sont plus de la grêle, mais des particules de lumiere, je les recevrai également, suivant la direction de ce tube; je jugerai l'objet au bout de cette direction : & comme elle fait un petit angle avec la direction propre de la lumiere, je ne verrai point l'objet au lieu qu'il occupe réellement, je le verrai un peu écarté de ce lieu. Cet écart est l'aberration causée par la lumiere; c'est ce qu'on nomme l'aberration des étoiles (a). Mais on dira, pourquoi

(a) Si un corps (fig. 39) tombe suivant la direction EB, & que le plan A se meuve de A en B, dans un tems égal à celui que le corps E emploie à tomber de E en B, lorsque le plan arrivé de A en B, recevra l'impression du corps E, elle sera composce du mouvement du corps, E & du mouvement du plan A; elle sera la même que si le plan A restant en sa place, on avoit imprimé au corps E un second mou-vement dans la direction EF ou BA pour aller vers le plan A. On sait qu'alors le corps E, mu de deux mouvemens, l'un vers F, & l'autre vers B, descendroit le long de la diagonale EA (suprà, Tom. I, p. 327;) c'est suivant cette direction qu'il arriveroit en A. Maintenant que le corps E spit celui d'une étoile, qui verse sa lumiere par des directions toujours parallèles à BE,

EF tandis que la terre va au-devant de A en B; on peut supposer la terre immobile, & donner à la lumiere un second mouvement pour aller au-devant de la terre & vers F; alors la lumiere arrivera donc suivant la direction AE: & comme nous jugeons toujours l'objet dans la direction droite du rayon de lumiere, nous verrons l'étoile suivant AE; mais la terre s'est réellement transportée de A en B, l'effet qu'elle y éprouve est le même; cet effet résulte des deux mouvemens. La terre verra donc l'étoile suivant une direction inclinée, comme AE l'est sur AB, ou suivant une direction BD, parallèle à AE, & elle la jugera au point D, tandis que l'étoile est réellement en E. L'angle EBD est l'aberration, la disférence du lieu où l'étoile est vue, & du lieu réel où elle est.

avez-vous supposé que vous phrtiez un tuyau incliné? Si la lumiere tombe verticalement, il falloit que votre tuyau fût, vertical, vous auriez recu la lumiere suivant sa vraie direction, vous auriez vu l'objet dans son lieu réel. Aussi n'aurions-nous pas incliné le tube, si la terre étoit immobile; cette inclinaison est nécessaire à cause du mouvement de la terre, qui allant au-devant de la lumiere, mêle l'effet d'un second mouvement, d'une seconde direction à la sensation que nous en recevons: la direction réelle & primitive de la lumiere en est un peu altérée, la direction résultante lui est un peu inclinée, c'est l'inclinaison du tube, c'est l'aberration de la lumiere. On ne peut rien imaginer de plus ingénieux, de plus profond, & en même tems de plus vrai que cette explication. Le premier pas de Bradley dans la carriere astronomique annonçoit une grande habileté dans l'art d'observer, pour démêler le phénomène & s'assurer de sa quantité, & beaucoup de génie pour en appercevoir la vraie cause.

# S. XVIII.

On voit que cette inclinaison de la direction changée de la lumiere avec sa direction primitive, le déplacement des étoiles dépend du rapport du mouvement de la terre au mouvement de la lumiere. Si la terre étoit immobile, le lieu de ces étoiles ne seroit point changé. Si nous supposons ensuite que la terre se meut, mais très-lentement, il en résultera un petit changement; ce changement augmentera à proportion de ce que nous supposerons que la terre se meut plus vîte. La variation du lieu des étoiles, donnée par l'observation, nous indiquera donc le rapport de la vîtesse de la terre dans sa course annuelle, à la vîtesse que la lumiere emploie pour parcourir les espaces du ciel; & comme le mouvement de notre globe est Tome II.

 $\mathbf{Q}$ 999

bien connu, nous connoîtrons la vîtesse de la lumiere (a). Cette détermination a déjà été saite par Roemer, & nous pourrons comparer le résultat de ce second phénomène au résultat du premier.

Bradley, par des observations affidues & répétées pendant trois années sur les mêmes étoiles, s'affura que celles qui sont près de l'écliptique changent de lieu dans un intervalle de six mois, & subiffent une variation de 40 ou 41 fecondes (b). Leur latitude varie comme leur longitude, leur lieu apparent semble décrire une perire ellipse autour d'un point, qui est leur lieu réel. Elles s'en écartent donc d'environ 20 secondes ou 10 secondes & demie de part & d'autre. Cet effet s'augmente beaucoup, felon que les étoiles font plus éloignées de l'écliptique, & plus voisines du pôle de ce cercle. Il n'est pas de notre objet de montrer ici toutes les transformations de cet effet général; elles sont aujourd'hui bien connues des astronômes, & ceux qui veulent s'en instruire à fond, doivent avoir recours aux élémens. Nous ne nous arrêterons qu'à cet écart de 20 secondes, qui est l'aberration dans sa pureté & dans sa simplicité. C'est donc cette quantité de 20 sécondes, qui doit nous

étant connu entre deux quantirés telles que la vîtesse de la terre, & la vîtesse de la lumiere, on peut aisément calculer la seconde, puisque la vîtesse de la terre dans son orbite est toujours connue par les observations & par les Tables de son mouvement, ou du mouvement apparent du soluil.

<sup>(</sup>a) Comme on suppose que la terte emploie le même tems à aller de A en b, (fig. 49) que la lumiere à venir de E en B, la vîtesse du mouvement est représentée par les espaces (fuprà, p. 666). On voit que l'inclinaison de la direction AE dépend de la grandeur des lignes AB & EB; de maniere que si la terte se mouvoir moins vite & ne parcouroir qu'une partie de l'espace AB, dans le rems que la lumiere met à venir de E en B, la direction de la lumiere seroir DE. Cette inclinaison de AE ou DE sur AB, on l'ouverture des angles AEB, DEB sait donc connoître le rapport de AB ou BD à DE; & ce rapport

<sup>(</sup>b) Manfredi ayant appris la découverte des éroiles, publia des observations qu'il avoit déjà faites conjointement avec monsseur Zanotti, & qui étoient conformes aux observations & à la théorie de Bradley. Ces deux astronômes consirmerent donc sa découverte.

ces probabilités sont puissantes par leur union. Les grandes découvertes de Newton, qui toutes reposent sur cette base, p ont mis le sceau de la vérité; elles ont porté jusqu'à l'évi-. dence le système de Copernic, qui est le véritable système du monde. Mais cette évidence existe principalement pour les philosophes, pour ceux qui ont approfondi les sciences, qui sont en état de juger leurs témoignages. Il est des esprits qui veulent des preuves directes & sensibles; les probabilités les plus puissantes n'ont de force que pour l'homme qui en connoît le calcul, & qui a le génie de les apprécier. Bradley donna ces preuves demandées: Roëmer avoit déjà annoncé le mouvement de la lumiere; c'est ce mouvement combiné avec celui. de la terre qui produit l'aberration des étoiles. Ces étoiles ne changeroient point de lieu dans l'année, si la terre étoit immobile; & ce mouvement qui les déplace, se distribue à toutes les étoiles, de maniere qu'il leur imprime à chacune des apparences & des variations différentes. Ces variations répétées par l'infinité des étoiles, s'accordent pour justifier la cause supposée. Ces milliers d'étoiles ne se concertent point pour nous abuser, elles sont évidemment assujetties à la cause apperçue par Bradley. Cette cause est réelle, la lumiere se meut, & la terre avec elle, pour produire l'aberration. L'arrangement des corps célestes, renouvelé par Copernic, n'est plus un systême, c'est l'ordre de l'univers dans sa vérité.

#### S. XIX.

CETTE grande découverte termine glorieusement l'intervalle que nous nous sommes proposé de parcourir dans ce volume; une infinité de secours étoient préparés pour des progrès nouveaux. On avoit élevé des observatoires à

Leyde (a), à Nuremberg (b), à Berlin (c), à Bologne (d), à Altorf (e), à Cassel (f), à Lisbonne (g), à Petersbourg (h), à Utrecht (i). Les princes & les philosophes, frappés des progrès qui furent dûs aux Académies de France & d'Angleterre, associerent pour les mêmes travaux, des Sociétés savantes à ces compagnies célebres. Leibnitz, sous les auspices de l'Electeur de Brandebourg, fut en 1710 le fondateur de l'Académie de Berlin, destinée à devenir un des corps les - plus éclairés de l'Europe, à s'illustrer par les noms d'Euler & de la Grange, & sur-tout par le philosophe couronné qui en est le protecteur. Un particulier, le comte Marsigli, a fondé, ou plutôt a fait revivre l'Académie des sciences établie à Bologne sa patrie, il lui donna une nouvelle forme, & un éclat qui a été durable sous le nom d'Institut des sciences & des arts. La Suede avoit une Société savante à Upsal (k). Enfin le Czar Pierre I, qui avoit bien saiss toutes les sources de gloire, & tous les moyens d'utilité, commença à Petersbourg une Académie soutenue & élevée par la protection des deux Impératrices qui lui ont succédé (1).

(a) En 1690, Weidler, p. 532.

(b) En 1692, Ibid.

(c) En 1710, Ibid. p. 575.

(d) En 1709, Ibid. p. 586.

(e) En 1713, Ibid. p. 587. (f) M. de la Lande, Astron. Tom. I. p. XXXVII.

(g) En 1722, Weidler, p. 600. (h) En 1725, Ibid. p. 602. (i) En 1727, Ibid. p. 606.

(k) Elle en a une aujourd'hui à Stockolm, où un nombre d'hommes célebres se rassemblent, autour d'un Souverain digne de les inspirer.

(1) Plufieurs aftronômes que nous n'avons pà distinguer par des articles particuliers ont eu part cependant aux progrès, & ont contribué à élever nos connoissances. L'Al-

lemagne eut Eimmart, Veigel, Kirch, Wurtzelbaur, dejà cités plusieurs fois pour des observations astronomiques. Ce fue ce dernier, qui reconstruist en 1692 un observatoire à Nuremberg, dans cette ville où Waltherus & Regiomontanus avoient fondé l'astronomie pratique, renouvelée par eux en Europe. Wurtzelbaur eut une conformité avecun astronôme célebre, avec Hévélius; il refusa, comme lui, l'usage des instrumens garnis de lunettes; il croyoit que la direction du rayon visuel y étoit moins sure que dans les alidades (Weidler, p. 569). La France eut Sedileau, Chazelles, Lieutaud; l'Iralie Bianchini & Manfredi; l'Angleserre Keil & Whiston, dont le premier nous à laisse une introduction à l'Astronomie, où des élémens clairs & faciles de cette science



#### DE L'ASTRONOMIE MODERNE. 6

Mais l'astronomie avoit fait de grandes pertes; Hévélius étoit mort en 1687, Huygens en 1685, Flamsteed en 1719, Newton, dont la vie fut longue comme sa gloire, en 1722, âgé de quatrevingt-cinq ans. Cette longue vie ne fut surpassée que par celle de Dominique Cassini, qui étendit sa carriere jusqu'à quatrevingt-huit ans, & mourut en 1713. Le philosophe, qui compare les faits amassés avant lui, pour en tirer de grands résultats, a toujours assez de tems, pourvu qu'il ne soit pas venu trop tôt & qu'il ait assez de génie. Le moment de paroître fut favorable à Newton, & le génie ne lui manqua pas; aussi vingt ans lui suffirent pour fonder une gloire éternelle. Mais ce n'est pas trop d'un fiecle pour un astronôme curieux de connoître la nature céleste, qui se meut & se développe si lentement. Ce seroit même infiniment peu, sans la précision moderne qui compense le tems, qui saisssant les petits effets de plus près & avec plus d'exactitude, peut en conclure les grands que la nature avoit réservés pour des générations accumulées. Cassini, dans ses dernieres années, perdit la vue comme Galilée, mais il dût mourir content; sa longue vie avoit été dignement employée à la vertu & à la gloire : les annales de la science sont

traduits en François par M. le Monnier. Le second s'est distingué par une opinion singuliere. En remontant aux dissérentes apparitions présumées de la comete do 1680, il en trouve une assez voisine de l'époque assignée au déluge universel; & il pense que les vapeurs de la queue de cette comete rencontrées par la terre, avoient été la cause de l'inondation générale: mais Newton a fait voir qu'il y a bien peu d'eau dans le volume dilaté de ces queues immenses, & surtout trop peu pour un déluge. Ensia le Danemarck avoit Horrebow, qui observa conjointement avec Roëmer, dans l'espérance de découvrir la parallaxe anauelle des sixes. Roëmer & lui trouverent la

parallaxe des fixes, & en particulier celle de la Lyre de 30". Horrebow, qui continua les observations après la mort de Roëmer. arrivée en 1710, publia un ouvrage intitulé Copernieus triumphans, où il a toujours cru avoir démontré le mouvement de la terre par la parallaxe des fixes. Nous n'avons point vu cet ouvrage, mais M. de la Lande a qui on peut s'en rapporter, juge que les observations étoient déseducuses (Afron. art. 2779). Il est évident que cette parallaxe de 30 secondes ne peut être qu'une erreux d'observation, les astronômes modernes, M. de la Caille, qui a tant observé ces deux étoiles de la Lyre & de Syrius, auroient apperque cette parallaxe qui seroitures s'ensible.

pleines de son nom & de ses titres. Maraldi son neveu, lui survéquit & mourut en 1729. Halley, Bradley, Jacques Cassini & M. Delisse restent à l'époque où nous sommes, pour instruire les nouveaux astronômes, pour lier à cette génération signalée & respectable par tant de succès, la génération actuellement vivante, qui s'avançoit pour augmenter de ses idées & de ses travaux la masse de nos connoissances, & pour élever encore cet édisce auguste de l'astronomie, sondé par le tems & rendu inébranlable par le génie.







# DISCOURS

. SUR LA NATURE

#### DES CORPS LUMINEUX ET DES CORPS OBSCURS

#### DE L'UNIVERS.

L est un corps qui luit par lui-même, qui est la source de la lumiere & de la chaleur; il éclaire, il féconde, il vivifie tous les corps assemblés autour de lui. Ce vaste corps, douze cent mille fois plus gros que celui qui nous fut donné pour demeure, est un foyer immense & inépuisable de tous les biens qu'il verse sur nous. Le globe que nous habitons, les planetes qui, comme nous, ont subi l'assujettissement, qui partagent avec nous les biens dispensés par le Soleil, sont des corps essentiellement obscurs; sans le Soleil, ils existeroient dans la nuit, ils seroient solitaires, mutuellement inconnus. C'est par la correspondance de la lumiere qu'ils se manisestent; ils peuvent renvoyer la lumiere, mais pour donner, il faut qu'ils reçoivent: ils n'ont en eux rien d'actif pour porter au loin le signe de leur existence. Le Soleil est unique dans notre système des planetes, mais est-il unique dans l'univers? L'univers a-t-il d'autres Soleils destinés à répandre des biens semblables dans différens cantons de l'espace? Quelle est la nature de ces corps essentiellement

Tome II. Rrrr

les miroirs du ciel ne nous la renvoyent que dans cet état d'affoiblissement. Tels sont les caracteres que la vue, aidée du télescope, a reconnus dans le Soleil & dans les seize planetes qui composent notre système. Le soleil est seul de son espece, les seize autres corps semblables entr'eux sont d'une espece différente. Voilà deux ordres de corps, les uns lumineux, les autres obscurs; & une division indiquée par la nature. Mais les points étincelans qui éclairent foiblement la nuir, les étoiles qui sont semées avec profusion sur la voûte céleste, appartiennent nécessairement à l'un de ces deux ordres; il faut ou produire la lumiere, ou la recevoir. Tous les astres qui la reçoivent ou la réfléchissent sont mobiles; ils sont errans dans le ciel; c'est par cette raison qu'ils ont été nommés planetes. Les étoiles sont fixes; elles restent constamment dans un point déterminé de l'espace, & ce caractere qui les distingue des planetes, les rapproche du Soleil qui est également immobile. La simple vue nous apprend que plusieurs de ces étoiles sont plus brillantes que quelques-unes des planetes; Sirius a sans doute plus d'éclat que Saturne. Les télescopes, qui nous ont permis une inspection plus attentive & plus détaillée, nous ont représenté les planetes sous l'apparence d'un disque enfermant une lumiere tranquille, qui naît de la réflexion; & les étoiles sans disque, toujours comme des points étincelans, ce qui indique leur éloignement. Cette lumiere encore étincelante » malgré la distance, malgré les espaces où elle s'est étendue & affoiblie, annonce par cette force conservée un foyer puissant comme le Soleil, & une lumiere propre & native comme la sienne. Nous ignorons quelle est la distance de ces étoiles, nous favons seulement qu'elle est inassignable & comme infinie. Les mas, après des efforts réitérés pour obtenir la petite des étoiles, sont convaincus que celle de Sirius, la

Rrrr ij

plus belle & sans doute la plus proche de ces étoiles, n'est pas d'une seconde. Nous la supposerons de deux pour ne rien forcer; il en résulte nécessairement que Sirius est cent mille fois plus éloigné de nous que le Soleil, & dix mille fois plus loin que Saturne. Il est certain que la lumiere s'affoiblit par le trajet & par l'éloignement; les planetes illuminées par le Soleil sont d'autant plus claires, d'autant plus brillantes qu'elles sont plus proches de lui & de nous: cet affoiblissement est déjà très-notable sur le disque de Saturne. Si donc la lumiere du Soleil étoit envoyée à Sirius comme à cette planete, elle y arriveroit affoiblie dans la raison du quarré des distances, & à un éloignement dix mille fois plus grand (a), elle seroit cent millions de fois plus foible. Il ne faut pas, à beaucoup près, un si grand intervalle pour la rendre insensible. Sirius nous seroit donc totalement inconnu; or cette étoile est visible, elle 2 plus d'éclat que Saturne même: Sirius luit donc à nos yeux par sa lumiere native; il ne tient rien du Soleil, & s'il se manifeste à nous, c'est par sa propre puissance. Il y a donc réellement des caracteres, qui peuvent être saiss malgré la distance des lieux; & ces deux ressemblances remarquables, celle de la fixité du Soleil & des étoiles, & celle d'une lumiere forte & propagée au loin, démontrent l'identité de ces corps essentiellement fixes & lumineux, jetés par milliers dans les espaces de l'univers.

Mais quel est relativement à notre Soleil, le volume de ces corps semblables à lui, & qui par la distance sont réduits à l'apparence de points étincelans? Nous ne pouvons connoître la grandeur des corps que lorsqu'elle est sensible & mesurable.



Cette condition nécessaire ne suffit même pas, il faut encore connoître leur distance, puisque la grandeur apparente diminue par l'éloignement, & s'évanouit quand la distance est trop grande. Nous ne pouvons donc acquérir quelque notion du volume des étoiles, que par des suppositions qui nous procureront, sinon une détermination, du moins une estime vraisemblable. Nous pouvons reculer le Soleil par la pensée, & juger par ce qu'il deviendra, de ce que sont les étoiles. Nous fommes sûrs que leur diametre n'occupe pas dans le ciel une étendue qui surpasse une demi-seconde (a). Le Soleil en occupe. 1920, ou 32 minutes; en le plaçant 3840 fois plus loin, ce diametre ne paroîtra plus que d'une demi-seconde, comme celui des étoiles. Cette demi-seconde répond sur nos grands instrumens à un trois-centieme de ligne; & comme il faut cinquante cheveux pour couvrir une ligne, ou un douzieme de pouce, il s'ensuit qu'il faudroit alors répéter six sois l'étendue du diametre du Soleil, pour qu'elle répondît à celle d'un cheveu. Un Soleil six fois plus grand, mais ainsi éloigné seroit entiérement éclipsé par un cheveu placé sur le limbe de l'instrument. On a déjà peine à croire que ce point imperceptible de l'espace céleste puisse avoir une lumiere sensible, & rayonner jusqu'à nous. Mais ce n'est pas tout, le défaut de parallaxe bien reconnu dans Sirius, nous a fait conclure qu'il étoit au moins cent mille fois plus loin que le Soleil; il est donc à une distance vingt-six fois plus grande que celle où nous avions placé le Soleil. Le diametre doit diminuer dans la même proportion, & notre Soleil, envoyé au lieu où est Sirius, auroit un diametre apparent, qui ne seroit pas la cent

<sup>(</sup>a) Si une étoile avoit un diametre de 1" de degré dans le ciel , la lune ne l'éclipseroit

PS LUMINEUX, &c. 687

nt pour nous décider, sont encore Milité. M. Michell, Anglois, pense ctoiles & de les grouper en constell'imagination des astronômes que de z grands espaces dans le ciel, où les écouvrent aucune étoile, tandis qu'on ts où beaucoup d'étoiles sont unies & par exemple, sont composées de six milieu de plusieurs autres; elles sont tieme & la sixieme grandeur. Hypparque ompté dans le ciel 1022 étoiles visibles à la i-dire, de la fixieme grandeur & au-dessus; anciens astronômes ne voyoient point à liel entier, comme il est possible qu'il leur enucoup de ces étoiles, M. Michell suppose compter environ 1500 de cette espece. Il calcule s probabilités, combien on peut parier que dans étoiles, sémées arbitrairement sur la voûte céleste, oiles seront réunies dans un si petit espace, & il que l'unité contre cinq cent mille. Il y a donc cinq contre un à parier que six étoiles n'ont point été es & disposées par le hasard; & cinq cent mille qu'il existe une cause & une raison de cet assemblage. obabilité est très-forte dans un monde où tout est réglé loix, où rien ne s'est fait sans cause. Ces étoiles groupées t donc un système absolument analogue à notre système aire. Notre Soleil n'existe donc pas solitairement, & appartenir à quelque système d'étoiles. M. Michell proplusieurs indices assez plausibles pour distinguer les corps ce lesquels notre Soleil peut être lié; il en exclud d'abord as les amas d'étoiles, ce sont des systèmes, des sociétés

séparées. Les étoiles qui peuvent lui être associées sont sans doute celles de la premiere & de la seconde grandeur; 1º. parce qu'étant plus grandes, on peut légitimement supposer qu'elles sont plus proches; 2°. parce que plusieurs d'entr'elles ont des mouvemens propres, & que la possibilité d'appercevoir ces mouvemens paroît tenir à leur proximité. M. Michell juge même que plusieurs petites étoiles peuvent être de notre domaine; ce sont celles qui ne sont pas accompagnées (a). Cette idée est conforme à la sagesse, à l'unité de la nature. Notre système planétaire nous démontre qu'elle a uni & lié ensemble plusieurs corps célestes; elle a partout travaillé sur le même plan, elle a fait des affociations dans le ciel, comme les hommes qui suivent ses vues, en ont fait sur la terre. Les chefs des petites sociétés sont eux-mêmes les membres de sociétés plus grandes. Les étoiles grandes & petites qui composent notre système particulier, sont dispersées, semblent isolées, parce que nous les voyons de l'intérieur du systême.

Une conséquence nécessaire de cette idée est que ces différens systèmes d'étoiles doivent être assemblés, & se balancer mutuellement par une cause générale. Cet équilibre est la premiere loi de tout ce qui se conserve : soit que ces amas de corps restent respectivement en repos comme des puissances égales, opposées, qui agissent par des leviers; soit qu'ils participent à un mouvement général que nous ne pouvons appercevoir. Mais la cause qui assemble les étoiles, qui les forme & qui les contient en système, ne peut être qu'une force prépondérante; il n'y a point de société sans un lien, & ce lien, c'est un corps plus puissant qui maîtrise les autres. Ces systèmes

<sup>(</sup>a) Trans. philos. année 1767, No. 234.

eux-mêmes ne peuvent se balancer qu'autour d'un système central, qui régisse tout en raison de la masse, formée ou par un nombre plus grand de corps, ou plus vraisemblablement par un corps encore plus puissant. La subordination est dans tous les degrés: la nature n'est qu'une hiérarchie composée d'êtres dépendans; une loi semblable fait que celui qui surpasse est lui-même surpassé. Voilà donc une échelle de grandeurs croissantes, où l'esprit retrouve la nature telle qu'elle existe partout fous ses yeux. Nous voyons les lunes, les petits satellites accompagner servilement les planetes principales & plus grosses : ces planetes suivent le Soleil, qui les domine par sa masse; il est lui-même enchaîné à un système d'étoiles, auquel préside une étoile plus grande, plus volumineuse, qui à son tour le fait obéir, comme il fait obéir toutes les planetes; & ces grosses étoiles, qui régissent les étoiles plus petites sont encore assemblées autour d'une étoile, qui les surpasse en grandeur & en force. L'imagination pourroit multiplier ces degrés, mais il ne nous est pas donné de les suivre; ils pourroient n'exister réellement que dans notre imagination. Les systèmes d'étoiles ingénieusement observés; la connoissance des loix nécessaires à l'équilibre, nous font soupçonner deux ordres de grandeur au-delà du Soleil; nous devons nous y arrêter. Les premiers astronômes n'ont pas jugé ce Soleil plus grand que la Lune; si on leur eût dit que cet astre pouvoit contenir dans son volume soixante-dix millions de Lunes semblables, si on leur eût diz sur tout qu'il étoit douze cent mille fois plus gros que la terre qu'ils ne pouvoient parcourir entiere, & qui leur paroissoit sans bornes, ils auroient eu plus de peine à se figurer cette grandeur, que nous n'en aurons aujourd'hui à imaginer une masse peut-être un million de fois plus grande que la sienne, & une autre masse encore un million de fois plus volumineuse que celle-là.

Tome II. Si

Si nous voulons étudier la nature de ces astres lumineux, le plus proche de ces corps, le Soleil que nous avons, pour ainst-dire, sous la main, est celui que nous devons exammer; mais nous n'examinons rien que par comparaison, nous ne pouvous observer que des conformirés & des différences. Il faut donc comparer le Soleil à un autre objet, & cet objet fera notre globe. Le Soleil est d'abord pesant comme lui, il est douze cent mille fois plus gros, il pese trois cent mille sois plus; sous un volume égal, il renfermeroit donc quatre fois moins de matiere. Mais la matiere se présente à nous sous deux formes principales, la solidité & la fluidité. La masse de notre globe est essentiellement solide; & l'on peut demander si la masse du Soleil est dans un état semblable, ou si elle est dans un état de liquidité. Il paroît hardi de répondre à cette question; cependant l'astronomie & la physique ont des faits, qui peuvent conduire à une réponse satisfaisante. C'est la chaleur qui fait la liquidité; les pierres les plus dures, les métaux les plus compacts, sont transformes en liqueur par un seu actif : la terre auroit des fleuves de métal, si elle étoit animée d'une chaleur suffisante; & peut-être que les veines, les couches de métal que son sein renferme ne sont que des mers & des fleuves gelés & confolidés. L'eau & le mercure, essentiellement fluides, se glacent lorsque la chaleur diminue, & à certain degré de froid. Si le froid produit la folidité, si la chaleur rend tout liquide sur notre globe, nous pouvons juger de ses effets dans le soleil qui en est la source, dans le soyer où elle réside essentiellement. Les corps les plus durs fondent dans nos fourneaux, avec la chaleur médiocre dont nous pouvons disposer; il est évident que si ces corps étoient portés dans le Soleil, ils y fondroient instantanément, ou du moins dans un tems proportionné à leur masse. Il est donc naturel d'en conclure que toute

#### SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 69 E.

la matiere qui compose le Soleil doit être dans un état de fusion, ou parfaite, ou du moins commencée. Cette matiere paroît avoir une autre ressemblance avec les fluides; c'est l'évaporation. Le feu a une force expansive qui le porte à se répandre, & qui entraîne avec lui tour ce qui est atténué & rendu assez leger pour le suivre; c'est la cause de l'évaporation. C'est. ainsi sans doute que se sont formées les atmosphères. Les corps. chauffés exhalent des fumées; les chevelures, les queues des cometes, qui ne sont que des atmosphères tantôt également. étendues autour du globe de la comete, tantôt dirigées en colonnes par une force expansive plus grande, ne se montrent que lorsque les cometes approchent du Soleil, & qu'elles épiouvent l'effet de la chaleur. Newton en a conclu avec raison que ces atmosphères, produites par la proximité du Soleil, n'étoient que des fumées; & en généralisant cette idée, en voyant sur notre globe les émanations s'élever au - dessus de sa surface, & se proportionner toujours à l'intensité de la chaleur, on peut également conclure & des atmosphères subites des cometes & des fluides élevés passagerement sous nos yeux dans le grand fluide qui enveloppe la terre, que toutes les atmosphères sont primitivement émanées de leurs globes mêmes; nées du print cipe de la chaleur, elles ont une étendue proportionnée à l'activité de ce principe.

Dans l'examen que nous faisons des corps télestes, nous pouvons donc roujours regarder les atmosphères comme un symptôme de chaleur. Les deux états extrêmes de ces corps; les saisons opposées de leur température se retrouvent dans les cometes, qui ont leur été dans une petite partie de leur orbite, où violemment chaussées, elles subissent une évaporation abondante, elles s'entourent d'un amas de fluides & de vapeurs; reportées ensuite dans des régions lointaines, où la lumière &

la chaleur ont peine à les suivre, les cometes ont un long hiver; les vapeurs retombent, & l'atmosphere se rejoint à la masse dont elle étoit sortie. Quand D. Cassini n'auroit point découvert la lumiere zodiacale, quand il n'auroit point eu la conjecture heureuse que cette lumiere étoit l'atmosphère du Soleil, conjecture pleinement vérifiée dans les écliples de cet altre, où son atmosphère devient visible, nous aurions conclu du seu qui le compose, de la force expansive de ce seu, de la chaleur au loin propagée; que cet astre doit fournir à une évaporation continuelle, & s'entourer d'une grande atmosphère. Ces vapeurs élevées du Soleil sont plus denses dans les couches plus voifines de la furface, c'est-à-dire, que le feu y est mêle à plus de matieres hétérogènes. Ce feu s'épure en s'éloignant ; tandis qu'il continue à s'elever par sa force expansive, les matieres groffieres retombent par leur poids; il finit par s'élever feul, & lorfqu'il a recouvré sa pureté primitive, il devient la lumiere, qui n'est que la suite & la partie la plus subtile de cette évaporation puissante.

On peut croire que la fumée des corps est d'autant moins obscure, & même d'autant plus lumineuse que la matiere du seu y est plus abondante. Les vapeurs, qui s'exhalent des acides sumans, tels que l'acide marin & l'acide nitreux, sont ou blanches, ou colorées de rouge; elles tiennent indubitablement ces couleurs du phlogistique, qui modifie ces acides, & qui n'est lui-même que la matiere du seu & de la lumiere. Cette considération nous paroît propre à décider une question proposée sur l'atmosphère du Soleil. On demande si elle est lumineuse par elle-même, ou si l'amas de ces molécules acquiert seulement assez de densité pour nous renvoyer quelques rayons de l'astre qui en fait le centre. Il semble que dans ce centre, où le seu est si actif & si abondant, il doit s'élever en

grande quantité, & donner aux matieres qu'il entraîne le caractère lumineux qui lui appartient. On peut répondre à cette question, si M. de Mairan a bien expliqué la cause & la production des aurores boréales; ces aurores, suivant sa conjecture ingénieuse, sont dues à l'atmosphère solaire, étendue en fuseau au-delà de notre orbe: la terre la traverse & s'y plonge deux fois l'année; la matiere de cette atmosphère tombe dans notre air, s'y mêle, & continuellement chassée de zône en zône par la rotation diurne du globe, se réfugie aux deux pôles où elle s'amasse, & se montre sous la forme de couronnes & de jets colorés par le feu qui y domine. Si les aurores boréales conservent cette lumiere, lorsqu'elles sont transportées dans un monde étranger, lorsque toute communication est rompue avec la source qui les produit, on peut croire que près de cette source même, la matiere qui les compose a quelque lumiere & quelque couleur. L'anneau lumineux vu autour du Soleil, lorsqu'il est éclipsé, tient de trop près à cet astre pour ne point partager ses propriétés.

L'opinion la plus ancienne & la plus naturelle sur le soleil, est que cet astre est un globe de seu; mais d'un seu en action; d'un seu liquide semblable à la slamme ondoyante, qui entoure les corps combustibles, & qui se replie pour les embrasser & les dévorer. Lorsque le télescope inventé eut permis de considérer ce globe enslammé, on y apperçut des taches; ces taches sont noires, irrégulièrement sigurées. Cette couleur est l'indice de l'opacité, & d'une matiere aussi dense & aussi compacte, que la matiere du seu en action est rare & légere. Ces taches sont souvent environnées d'une ombre, d'une espece d'atmosphère blanchâtre; cette ombre se montre avant que la tache paroisse, elle reste après que la tache a disparu. Les taches sont en esset passagères; leur apparition n'a point de regle, elles naissent tout-à-coup sous

les yeux mêmes de l'observateur. Le premier Octobre 1688, le Soleil n'avoit point de taches à midi, deux heures après il en avoit qui étoient déjà toutes grandes & toutes formées. Elles devoient reparoître le 17 Octobre; on ne les vit pas; elles avoient donc disparu subitement comme elles étoient nées. Derham a vu, pendant qu'il observoit, les taches changer de forme & d'obscurité sous ses yeux; il les a vues quelquefois dans le même jour s'affoiblir, sembler prêtes à s'éteindre, & reparoître de nouveau. Souvent ces taches ne se laissent voir que pendant quelques jours, & souvent pendant des mois entiers. La premiere opinion fut que ces taches étoient une dépuration du feu, une écume que la matiere bouillante jetoit à sa surface. Le hasard, la bizarrerie de ces apparitions pouvoient favoriser ce soupçon; mais comme ces taches disparoissoient, & qu'on étoit embarrassé de la matiere qui les produit, on supposoit que cette matiere étoit dissipée dans l'éther, ou repompée par l'observation de la masse, ce qui est bien peu naturel. On crut même remarquer quelque mouvement propre dans ces taches, mouvement qui se composoit avec celui de la rotation du Soleil. On dit que ces écumes flottoient sur le fluide; & on les compara aux nuages qui nagent dans l'air. & qui sont en effet les écumes de la terre. Les faits réunis & bien étudiés semblent rejeter cette explication; elle est d'ailleurs détruite par un autre fait bien constaté. On a vu plusieurs fois des taches semblables, après une longue disparition, reparoître au même lieu sur le disque du Soleil. Il est naturel d'en conclure que ce sont plusieurs apparitions d'une même tache. D. Cassini en revit une en 1702, qu'il avoit déjà observée en 1695 (a). Il en avoit observé une autre en 1686, qu'il retrouva

<sup>(</sup>a) Mém. Acad des Scien. année 1702, p. 140.

dans les descriptions du P. Scheiner, & qui avoit été observée par lui en 1625, 61 ans auparavant. Ces retours d'apparitions au même lieu, après des intervalles différens, détruisent absolument l'idée d'une matiere qui s'évapore. Une dépuration, opérée au milieu d'une si grande agitation, ne semble point compatible avec ces retours; il faut une explication qui rende à la fois raison & de la singularité de ces retours, qui tient à une sorte de constance, & de la bizarrerie habituelle de ces taches, tant par le lieu où elles se montrent que pour leur forme inégale & changeante, leur couleur plus ou moins fondée, leur durée plus ou moins longue. La Hire eut une idée ingénieuse, qui paroît la plus naturelle & la plus vraie. Selon lui, les taches obscures, & quelquesois tout à fait noires, appartiennent à une masse solide, dont elles ne sont que les éminences. Cette masse est de toutes parts enveloppée, baignée, brûlée par le fluide du feu & de la lumiere : la masse nage dans le fluide, & lorsqu'elle s'éleve, elle montre ses éminences que nous prenons pour des taches; lorsque la masse s'enfonce, les taches & les éminences disparoissent. La tache est noire, lorsque l'éminence est entiérement dépouillée du fluide igné; elle n'est qu'obscure, lorsque l'éminence est recouverte d'une che légere & transparente. Enfin les taches, avant de se! trer, & après avoir disparu, laissent cette apparence désig sous le nom d'ombre, & qui n'est que l'opacité de la ma solide apperçue à travers une couche plus épaisse du fluide. C a remarqué que les taches ne paroissent point en même teme dans les parties opposées du Soleil; elles sont le plus souvent assez voisines. Cette oscillation annonce un fluide qui abardonne une partie pour se jeter sur une autre; & tous les phénomènes réunis indiquent une masse solide & opâque, livrée à l'action de ce fluide destructeur, qui en a lui-même formé la

figure irréguliere. Les excavations, qui sont son ouvrage, ont produit les éminences; & ces éminences que nous avons prifes pour des taches, sont les preuves de son activité puissante, L'agitation extrême de ce fluide, qui est le principe de tous les autres fluides, est la cause des bizarreries observées. Tantôt il abandonne & laisse à nud ces éminences, tantôt il laisse appercevoir leur obscurité à travers un voile de lumiere, puis il revient couvrir les unes, en en laissant reparoître d'autres. Cette agitation, dont les loix sont incalculables, est une fource féconde des bizarreries apparentes; mais elle n'empêche pas que lorsque cette espece de hasard retire le fluide de la même éminence, une tache vue 61 ans auparavant, ne se montre au même lieu & avec les mêmes caractères. Si les taches sont mobiles, c'est par le mouvement du fluide qui les couvre, ou qui les abandonne; si elles semblent s'approcher ou s'éloigner, c'est l'esset du fluide interposé dans le vallon évalé qui les lépare. S'il n'y avoit point de fluide dans ce vallon, les deux éminences ne formeroient qu'une tache continue : elles se séparent, on voit deux taches lorsque le fluide s'interpose; & lorsqu'il s'éleve, en s'accumulant, la plaine s'aggrandit, & les taches paroissent reculer & se fuir On ne peut rien desirer de plus satisfaisant que cette explication; mais elle porte encore sur un principe incontestable de physique; sur un fait toujours observé. C'est que le feu ne se manifeste que lorsqu'il brûle & qu'il dévore; il se dissipe lorsqu'il n'a plus d'aliment. Le Soleil n'existe donc point sans un aliment combustible qui nourrisse, qui occupe ce feu, pour l'empêcher de se dissiper. L'opinion, qui regarde les taches du Soleil comme une écume, a la même base que l'explication de la Hire, elle suppose également une matiere hétérogène, mêlée au fluide igné : il n'y auroit point de dépuration sans cette hétérogénéité.

Une

Une preuve d'un grand poids ajoute encore aux conclusions que nous venons de tirer des taches apparentes du Soleil. Cet astre pese trois cent mille fois plus que la terre, sous un volume douze cent mille fois plus grand; sa matiere n'est donc que quatre fois moins dense que la matiere solide & dure de notre globe. Nous ignorons quel peut être le poids de la matiere du feu, lorsqu'il est condensé & fixé dans les corps, lorsqu'il entre avec les autres élémens dans la composition de ces corps; mais il est évident que le seu solaire n'est point dans cet état d'esclavage & de fixité. Tout nous annonce qu'il est libre, & nous en jugeons par la puissance qu'il tient de cette liberté. Or le feu libre, tel qu'il est sous nos yeux, se caractérise par une flamme légere, volatile, qui a beaucoup de volume, peu de masse & de poids sensible. Le feu libre est sans doute le plus léger de tous les fluides; or comment pourroit-il se faire, si ce seu libre constituoit seul la masse du Soleil, que cet amas de matiere ne sût que quatre fois plus léger que la masse entiérement solide de notre globe. Cette difficulté est facilement résolue dans l'hypothèse de la Hire. On conçoit que le fluide le plus léger, baignant une masse solide, peut dans les effets qui résultent de leur union. nous manifester une densité moyenne, une densité plus foible que celle de la masse, infiniment plus forte que celle du fluide. Tout nous indique que le Soleil est dans un état de combustion: son globe est formé d'un amas de matieres solides & dures; c'est un grand incendie dont la chaleur se répand au loin, & dont la lueur éclatante illumine une vaste sphère.

Voilà donc ce que sont les étoiles que nous avons reconnues semblables au Soleil; ce sont des corps immenses en combustion; ce sont de grands incendies, séparés par des distances énormes, & qui subsistent à l'écart, chacun dans un coin de l'univers.

Tome II. Tttt

Un incendie qui détruit, finit avec la destruction; tout ce qui a besoin d'aliment périt, si l'aliment ne se renouvelle pas: ces amas de feu peuvent donc se dissiper, lorsqu'ils n'auront plus rien à consumer. Newton a pensé que les cometes étoient destinées à tomber un jour dans le Soleil, pour lui porter une nourriture nouvelle; ce secours peut être un moyen de conservation, il en peut naître une prolongation de durée. Mais les fécours s'épuisent; en les concevant, nous sentons qu'ils doivent finir; on a beau reculer le terme des choses de la nature, on le voit toujours dans le lointain. Sans s'effrayer de la perte possible, mais infiniment éloignée du Soleil, on peut être curieux de savoir à quel terme il est de sa durée, & combien il peut vivre encore. Si nous voulons nous instruire de cette destinée du Soleil, nous avons besoin de consulter les étoiles, elles font en grand nombre, on peut croire qu'elles font de différens âges. Il est sans doute une probabilité pour les astres comme pour les hommes. Un nombre d'observations, répétées fur une foule d'individus peut apprendre & les accidens qui appartiennent à l'espece, & l'espérance d'exister que l'âge laisse à chaque individu. Les observations ne sont pas assez nombreuses pour fonder des regles certaines, mais on peut commencer à employer les faits, & prévoir quelqu'un des résultats qu'on pourra établir un jour.

Hypparque observa le premier sait de ce genre, il apperçut une nouvelle étoile; un seu nouveau s'alluma devant lui dans le ciel; c'étoit un incendie qui commençoit. Nous concevons mieux la destruction que la naissance des choses. On sent d'abord qu'un Soleil peut s'éteindre, on a peine à se figurer comment il peut s'allumer; on ne peut dire où étoient rensermés les seux qui brûlent une masse tout-à-coup embrasée: mais il ne nous est pas permis de tout expliquer; ce n'est pas à nous de disputer

à Dieu ses moyens, ni de contester un fair à la nature. Depuis Hypparque, dans les siccles où les sciences furent peu cultivées, on a le souvenir incertain de quelques étoiles qui ont brillé tout-à-coup. Mais le phénomène de ces apparitions inattendues fut pleinement constaté par Tycho, lorsqu'il découvrit la nouvelle étoile de 1572 (a). Le commencement du dix-septieme siecle fut marqué par l'apparition de trois nouvelles étoiles (b). Les astronômes, devenus plus attentifs, ne comptant plus sur la constance des étoiles, ont reconnu ou soupçonné d'autres phénomènes semblables. Il est donc bien certain que des étoiles nouvelles ont paru, des feux inconnus se sont allumés dans le ciel. Ce premier phénomène a été suivi d'un second plus extraordinaire, c'est celui de la disparition de ces étoiles, perdues presque aussi-tôt qu'elles ont été découvertes. Comment un embrasement assez considérable pour donner à ces étoiles nouvelles un très-grand éclat, s'est-il déclaré si promptement, & a-t-il cessé en si peu de tems? L'étoile apperçue par David Fabricius en 1596 au col de la Baleine, en compliquant un troisieme phénomène avec les deux premiers, vint offrir de nouvelles difficultés, & donner naissance à d'autres questions. Cette étoile, après s'être montrée, & avoir disparu, reparut de nouveau; elle se cacha, se montra alternativement aux yeux des astronômes étonnés: enfin Bouillaud démêla que ces variations étoient régulieres, & que l'étoile revenoit à son plus grand éclat après 33.3 jours écoulés. Le Cygne, qui est une constellation de la voie lactée, renouvela ce spectacle, & multiplia les exemples du phénomène. Cette constellation seule renferme trois de ces étoiles qu'on est convenu de nommer Changeantes. Nous ne parlerons point des

<sup>(</sup>a) Suprà. p. 381

deux qui ont paru plusieurs fois, mais dont la période n'est pas bien connue; la troisieme a été suivie par Cassini, Maraldi, & récemnient par M. le Gentil, sa période est de 405 jours. Le phénomène de la constellation de la Baleine n'est donc pas unique; voilà deux astres nouveaux, assujettis à des révolutions périodiques. Que des feux s'allument pour durer dans ces espaces infinis, qu'ils s'éteignent pour ne jamais reparoître, nous attribuerons ces accidens d'une nature éloignée à des causes inconnues, inaccessibles, & au hasard qui renferme toutes ces causes. Mais dès qu'un phénomène est périodique, la regle qu'il suit peut nous donner prise sur la cause. Jadis on ne croyoit pas que le ciel pût changer, il étoit incapable de génération & de corruption, c'étoit la doctrine d'Aristote. Le P. Riccioli, fidelle à cette doctrine, conduit par ce préjugé, & saisssant l'idée antique de Berose, que la Lune avoit un hémisphère obscur & un hémisphère lumineux pour produire ses phases, donna également deux semblables hémisphères aux étoiles. Les vues humaines ne sont des erreurs que par leur application; cette hypothèse étoit fausse quant à la Lune, elle sera peut-être vraie quant aux étoiles. Bouillaud completta cette idée & cette explication, en y ajoutant une rotation périodique, qui fait succèder régulièrement les tems d'obscurité aux tems de lumiere. Nous avons donc conçu que les étoiles pouvoient tourner sur leur axe; & cette supposition est d'autant plus admissible, que sans parler de la Terre, de Jupiter, de Mars & de Vénus, notre Soleil, qui est de la même espece que ces étoiles, tourne sur son centre & autour de lui-même. M. de Maupertuis alla plus loin par une pensée ingénieuse; en réfléchissant sur la force centrisuge, qui aplatit les globes, il imagina que cette force infiniment augmentée par une rotation très-rapide, pourroit donner à ces globes la

forme d'une meule, & une apparence pareille à celle de l'anneau de Saturne. Si le plan de leur équateur est perpendiculaire au rayon visuel, nous le verrons comme si leur figure étoit sphérique; la lumiere de ces étoiles diminuera, si le plan de cet équateur s'incline; enfin ces étoiles disparoîtront comme l'anneau de Saturne, si ce plan suit la direction du rayon visuel, & si nous ne voyons la meule que par le tranchant. Il ne s'agit plus que d'expliquer le changement de position de cet équateur. M. de Maupertuis suppose avec tous les astronômes que des planetes circulent autour de ces Soleils; & il ajoute qu'il y en a peut-être quelqu'une dont l'orbe est assez excentrique pour la faire passer très-près de son Soleil, & dont la masse est assezconsidérable pour le déplacer : d'où il résulte un changement dans la position de ce Soleil à notre égard. Une étoile ainsi aplatie, qui nous présentoit son disque lumineux, ne nous exposera plus que son épaisseur, son tranchant, & elle disparoîtra; ou bien une étoile présentant son disque au lieu de son épaisseur, deviendra visible. Ces changemens étant produits par des planetes qui ont des révolutions, seront nécessairement périodiques. Les alternatives d'augmentation ou de diminution, de lumiere, qui sont régulieres & fréquentes, telles que celles des étoiles du Cygne & de la Baleine, seront dues à des planetes dont les révolutions sont assez courtes; les alternatives des étoiles qui ont disparu sans reparoître, ou qui paroissent constamment, après s'être montrées, ne seront produites que : par des planetes à longues révolutions, dont les effets n'ont pas été observés, & seront dévoilés par le tems (a).

Quelque ingénieuse que soit cette explication, nous avouons qu'elle ne nous satisfait pas. L'étoile apperçue par Tycho en

<sup>(</sup>a) M. de Maupertuis, Discours sur la figure des aftres, p. 127.

1572 supassoit les étoiles de la premiere grandeur, elle surpassoit même Jupiter en éclat, on la vit diminuer successivement, au mois de Février 1574, elle n'étoit plus qu'une étoile de la sixieme grandeur, elle disparut ensin. Ces apparences comparées indiquent une grande différence entre l'étendue de la surface lumineuse, dans le commencement de l'étoile, & l'étendue de la surface également lumineuse qu'elle nous présentoit au moment de sa disparition. C'étoit alors l'épaisseur de la meule; mais il faut que cette épaisseur soit bien petite en comparaison de la largeur, pour que cette largeur produisant un éclat si vif, l'épaisseur ne nous envoye qu'une lumiere insensible, comme le tranchant de l'anneau de Saturne lorsqu'il disparoît. Il faut donc que le globe de l'étoile soit infiniment aplati; & ce ne seroit pas trop pour répondre aux apparences, de supposer que l'épaisseur de la meule n'est que la dixieme partie de sa largeur. Cet aplatissement énorme demande que la force centrifuge à l'équateur surpasse les deux riers de la pesanteur (a). Notre Soleil qui tourne sur lui - même en vingt-cinq jours & demi, a une force centrifuge, qui n'est que la cinquante millieme partie de la pesanteur; & pour que notre Soleil eût une force centrifuge, qui fût plus que les deux tiers de la pesanteur, il faudroit qu'il tournât en 3 houres 18 minutes. Cette marche seroit bien rapide pour un globe si vaste! L'exemple de Jupiter nous apprend, il est vrai, qu'un globe mille fois plus gros que la Terre, peut tourner une fois & demie plus vîte qu'elle. Mais le Soleil employe 25 jours & demi dans sa roration; quelle apparence qu'une étoile, qui lui est au moins égale en volume, qui est peut-être même beaucoup plus grosse, d'après les considérations ci-dessus

<sup>(</sup>a) Il faudroit qu'elle fût à la pelanteur comme 36 à 50.



SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 703 exposées, ait une révolution si courte? La dissérence est grande de 25 jours & demi à trois heures; & soit que l'exemple des choses de notre système nous séduise, soit qu'en effet la nature connue n'autorise pas ces différences dans des êtres de même espece, nous avons peine à nous figurer cette masse énorme, tournant sur son centre avec tant de rapidité! Mais en admettant cette rotation de trois heures, & peut-être moins. l'hypothèse a encore besoin d'un autre secours, il faut une grosse planete qui circule autour de ce Soleil, pour faire varier le plan de son équateur. L'étoile du col de la Baleine, dont les variations se renouvellent dans une période de 333 jours. a donc une planere qui fait sa révolution autour d'elle dans cet intervalle de tems. Comme nous ne pouvons raisonner sur le monde éloigné que par analogie, comme la nature n'est connue que par les exemples, nous dirons que dans notre systême les grosses planetes sont le plus loin du Soleil; & ce sont elles qui ont les révolutions les plus longues. Si ce n'est pas une loi necessaire, c'est un fait d'observation particuliere. Il ne suffit pas que cette planete ait une grande masse, il faut encore qu'elle passe très-près de l'étoile, & par conséquent qu'elle ait une orbite fort excentrique; c'est donc une comete, & si nous en jugeons par les nôtres, ces astres excentriques doivent avoir une marche plus lente que les corps qui suivent des courbes moins alongées & plus approchantes du cercle. On ne concoit donc pas une comete dont la période ne seroit que de 333 jours! Mais toutes ces choses mêmes admises, comment se figurer une masse assez puissante pour maîtriser ainsi un Soleil qui est toujours le centre & le principe du mouvement, pour renverser son globe, & lui faire faire en peu de tems & périodiquement un quart de tour sur lui-même? Jupiter placé à la

distance de Mercure, n'auroit pas sans doute ce pouvoir sur

notre Soleil. Quelle masse faut-il donc y supposer? La subordination, les degrés de force qui regnent dans notre monde, doivent nous éclairer sur les autres mondes, tout est également nuancé partout; celui qui commande est toujours distingué de celui qui obéit; il en est séparé par un grand intervalle; cet ascendant naît d'une grande dissérence de pouvoir & de force. Une planete presque aussi grosse qu'un Soleil, capable de le balancer, & même de le faire ainsi pirouetter, nous paroît un monstre dans la nature. Si cette nature s'écarte quelquesois de ses loix ordinaires, si elle a des productions gigantesques qui nous étonnent, nous ne devons pas les imaginer sans nécessité, il faut que les saits observés ne permettent pas d'autre explication.

Dans les connoissances que nous avons sur les étoiles, nous trouverons assez de faits pour expliquer les phénomènes d'une maniere vraisemblable, & avec plus de simplicité. Une étoile est un feu allumé; c'est le fluide du feu attaché à une masse de matiere solide, & s'occupant à la dévorer. On conçoit que cet incendie peut commencer & finir: des étoiles nouvelles peuvent donc paroître, & continuer à subsister; des étoiles connues peuvent se perdre pour jamais. Lorsque ces alternatives sont périodiques, comme dans les étoiles du Cygne & de la Baleine, ce n'est pas que l'incendie finisse & recommence : nous ne supposons pas que des cometes tombent dans les soleils pour renouveler leurs feux, qui languissent ensuite en attendant une nouvelle comete; l'univers n'en autoit sans doute pas assez pour suffire à cette dépense répétée tous les 333 jours. Mais l'étendue, la grandeur d'un incendie est proportionnée à la quantité de la matiere du feu; si cette matiere est fort abondante, elle enveloppera, baignera tout: on ne verra qu'elle, & seulement comme elle est agitée, la masse solide qu'elle brûle

aura quelquefois ses éminences découvertes, qui se montreront à nous sous l'apparence de taches. Mais lorsque la matiere du feu aura long-tems travaillé cette masse, en aura pénétré le centre, divisé une partie en poussiere impalpable, cette poussiere s'unira aux molécules fluides du feu, des composés se formeront, & la quantité de seu libre diminuera. Le seu ne pouvant plus embrasser la masse entiere, se restreindra dans des limites plus étroites; le Soleil ne sera incendié qu'en partie, il aura une portion lumineuse & une portion obscure. Le tems, qui ramene ces variations & ces apparences semblables, sera le tems de sa rotation. L'étoile de la Baleine tourne donc sur elle-même en 333 jours, celle du Cygne en 405 jours. Cette conclusion hypothétique se lie avec une autre que nous avons déjà proposée. Il nous paroît naturel d'admette des étoiles plus volumineuses que notre Soleil, il ne tourne qu'en 25 jours. Cet astre plus grave, plus lourd que toutes nos planetes, se remue & se meut plus lentement qu'elles : une masse plus grave doit avoir des mouvemens encore plus lents; & on conçoir que ces Soleils aggrandis peuvent n'accomplir leur rotation qu'en 333 & en 405 jours. L'étoile de la Baleine est ordinairement invisible pendant 120 jours; on peut en conclure qu'elle a environ un tiers de son disque qui n'est pas enflammé. Mais l'avantage de cette explication simple, c'est qu'elle rend une raison satisfaisante de l'inégalité des apparitions, tant pour l'éclat que pour la durée. Tantôt cette étoile de la Baleine brille pendant quatre mois, & tantôt pendant trois seulement; tantôt elle égale les étoiles de la seconde grandeur, tantôt elle atteint à peine la troisieme. L'agitation, l'extension inégale du fluide peut être la cause de ces apparences différentes. Quand le fluide est moins étendu, plus ramassé en lui-même, l'étoile a-plus d'éclat; quand il Tome II.

augmente son domaine par des excursions sur le disque, l'étoile est plus long-tems visible (a). Enfin Hévétius assure qu'elle a été quatre ans sans paroître, & l'on peut encore rendre compte de ce phénomène bizarre. Il n'est pas nécessaire que l'étoile, pour disparoître, nous présente un disque entiérement éteint & obscur, il suffit que l'étendue de l'inflammation soit assez bornée, la quantité du fluide assez diminuée, pour ne nous plus envoyer une suffisante quantité de lumiere sensible. Or ce feu a formé des excavations dans la masse; & dans son extrême agitation, il est naturel qu'il s'insinue dans les cavités, pour y poursuivre la destruction. La quantité diminue à l'extérieur, & l'étoile perd fon éclat; elle devient invisible même si la matiere du feu est absorbée en grande quantité. Lorsque la croûte qui recouvre ces gouffres se fend & s'écroule, la matiere du feu se retrouve à la surface, & l'étoile reparoît après un long intervalle. Les étoiles qui ont des alternatives affez régulieres d'apparitions & de disparitions sont donc des Soleils en partie éteints; l'incendie depuis long-tems commencé marche vers sa fin; ce sont des Soleils plus âgés. Le nôtre, dont la plénitude est occupée par un seu très-actif, est encore dans sa jeunesse, & nous assure la longue conservation d'un luminaire & d'une source de chaleur dont nous ne pouvons nous passer.

Si l'infinité du nombre des étoiles ne se resusoit pas à un examen long-tems continué sur chacune, le phénomène des étoiles qui disparoissent réguliérement seroit peut-être plus fréquent. Peut-être aussi que le monde en vieillissant, les incendies s'affoiblissant par leurs ravages, plusieurs étoiles

avoit plus d'éclat, elle étoit plus long-ums visible (Mém. Acad. Scien. 1719, p. 34).



<sup>(</sup>a) On a remarqué, comme il étoit assez

SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 707 deviendront en partie lumineuses & en partie obscures; leur rotation se découvrira par leurs alternatives, & leur âge sera manifesté. Mais ces changemens dans un monde durable ne peuvent être que très-lents. Des milliers de siecles qui sont si longs pour des êtres éphémères comme nous, sont si peu de chose pour des soleils, qui ont une vie éminemment active. Cependant quelques indices peuvent nous annoncer encore l'état actuel de ces incendies, & nous en faire prévoir les changemens. M. Michell a remarqué que ceux de nos feux qui sont les plus actifs ont une lumiere blanche; & il incline à penser que les étoiles sans couleur sont celles qui ont réellement plus d'éclat, & dont la lumiere a plus de force (a). L'étoile blanche de la Lyre est donc un incendie dans sa plus grande activité, le Cœur du Scorpion, l'Œil du Taureau, qui ont une couleur rouge; Sirius & Arcturus, dans lesquels on remarque les couleurs de l'iris (b), font des feux qui ont déjà perdu, & qui depuis long-tems ont commencé à diminuer (c). Si ces apparences de couleurs varient en différens tems, c'est peut-être que ces étoiles ayant, comme les autres, un mouvement de rotation, nous exposent successivement différentes parties & différens accidens de leurs surfaces. Mais nous considérerons sous un autre point de vue la production des couleurs dans la lumiere des étoiles. Il est évident que c'est un phénomène particulier & propre à ces étoiles, puisque toutes n'en ont pas. Si on observe la flamme d'un corps qui brûle, on verra que les couleurs de cette flamme résident autour du corps ; lorsque la flamme s'élargit ou s'alonge, ses bords sont clairs, sa pointe est blanche comme la lumiere, c'est un seu pur. S'il se colore

<sup>(</sup>a) Trans. phil. 1767, N°. 234. (b) Képler, Aftr. opt. p. 161.

<sup>(</sup>c) Ces couleurs existoient déjà du tems de Prolémée.

#### DISCOURS

it des corps qu'il brûle, on peut croire que c'est par le nge des parties qu'il sépare & qu'il entraîne. Les chimistes lus habiles & les plus fages sont convaincus que la subfqu'ils nomment phlogistique est dans les corps le principe ouleurs; ils regardent le phlogistique comme la lumiere e fixée dans les corps, & devenant un de leurs élémens (a). donc cette union intime, cette alliance du feu ou de la re avec la matiere fixe, qui fait paroître les couleurs; eut même peut-être hasarder une conjecture. Ces couleurs ent toutes dar lumiere, il ne s'agit que de diviter les sceaux où elles sont renfermées. Lorsque la lumiere traverse un milieu dense comme le verre, lorsqu'elle s'infinue à travers des molécules infiniment serrées, la proximité de ces molécules lui fait éprouver leur action; & cette action, différente sur les différens rayons colorés, les sépare & les force de manifester leurs couleurs: la division est donc opérée par la puissance de l'attraction. Quand le feu se fixe comme élément dans les corps, quand la lumiere s'affocie à une substance fixe & pesante pour former un composé de leur mélange, cette association nécessite une extrême proximité, & conséquemment une forte attraction des molécules massives de la substance fixe sur les molécules légeres & volatiles de la lumiere. Nous ne nous proposons point de dire ici comment les différentes couleurs sont produites dans les corps, Newton a pensé qu'elles dépendoient de la grosseur des molécules constituantes de ces corps; mais ces molécules doivent attirer la lumiere, & par une attraction toujours semblable, dont les effets doivent être toujours les mêmes. Si, comme on n'en peut douter, la lumiere

a des parties qui résistent plus ou moins à cette attraction, & qui

<sup>(</sup>a) M. Macquer, Dittion. de chim. Tom. III, p. 105, 123, nouv. édit.

se séparent des autres, si c'est de cette séparation que naissent les couleurs de l'aurore, de l'arc-en-ciel & du prisme, cette même séparation doit avoir lieu lorsque le seu s'unit intimement à une matiere étrangere quelconque. La lumiere, qui devient le phlogistique en se sixant dans les corps, ne se montre sous une autre sorme que parce qu'elle s'altere. Elle semble ne pouvoir se sixer dans ces corps sans se désunir; on peut croire qu'elle y existe dans un état de décomposition semblable à celui de la lumiere qui sort du prisme : cette lumiere est colorée, le phlogistique doit colorer les corps.

Partout où nous verrons des couleurs, nous pourrons donc supposer qu'il y a mélange de la lumiere avec une matiere hétérogène. Mais ce mélange n'est pas sans doute celui qui résulte des parties de cette matiere, désunies par le seu, & entraînées par lui sous la forme de fumée & de flamme. Il n'y a point là d'aggrégation, c'est une simple dissolution dans le liquide du feu; la flamme est d'autant plus pure, d'autant plus blanche, que la matiere brûlée est moins composée & plus simple (a): Si nous pouvions observer de près le spectacle d'une étoile, ou d'un Soleil enflammé, d'une masse solide & fixe en proie à l'activité d'une immense quantité de feu libre, nous verrions sans doute la lumiere même dans sa source; & une flamme entiérement pure. Ce que nous appelons brûler, c'est décomposer; la premiere opération de la nature sut peut-être de brûler pour une grande composition. Le feu a employé son action à diviser la matiere seche & dure, à la réduire en poudre impalpable; il l'a rendue capable, par la ténuité, d'approcher de son essence légere, & de contracter alliance avec lui. Il en a résulté un premier composé; le feu s'est combiné de nouveau

<sup>(</sup>a) M. Macquer, Didion. de chim. T. II, p. 200

avec cette premiere combinaison, & les divers composés ont paru successivement. Ce sont les œuvres de la nature que nous détruisons, en y appliquant le seu; qui, quand il est libre, ayant éminemment la propriété de diviser, tend à tout ramener à la division primitive par laquelle tout a peut-être commencé. Mais, comme nous l'avons observé, le feu, la lumiere n'existe dans ces mixtes que dans un état de décomposition, dans cet état qui produit les couleurs. Lorsque le feu est appliqué à ces mixtes pour les détruire, son action précipitée entraîne des parties qui sont encore des mixtes, où la lumiere fixée & combinée existe dans un état de décomposition, & la flamme se peint de leurs couleurs. Cette flamme colorée annonce donc l'action du feu sur un corps où lui-même se retrouve, fur lequel il a déjà exercé une ou plusieurs actions, & où il a produit différens mélanges de plus en plus composés. Ces mélanges, ces productions, qui ne sont que la suite & le développement de l'action toujours semblable d'un élément sur l'autre, ont demandé du tems; elles se sont succédées. le tems n'est qu'une succession. Les corps célestes où elles se rencontrent sont donc les plus vieux dans la nature; la division des parties, l'effet résultant de l'incendie est plus avancé. Les couleurs des étoiles peuvent donc indiquer leur âge & le degré de leur inflammation. Cette hypothèse est conforme au petit nombre de phénomènes observés. Non seulement il n'y a que quelques étoiles qui nous montrent des couleurs, mais celles qui se sont montrées, ou qui ont disparu tout-à-coup, celles qui ont des retours, ont particuliérement une lumiere colorée. L'étoile de Cassiopée, si bien observée en 1572 par Tycho, offrit des couleurs remarquables; celle du pied du Sagittaire, considérée par Képler en 1604, avoit une lumiere blanche mêlée de rouge. Mais sur-tout celle de 1572 fut un spectacle

continuel de changemens; elle fut d'abord d'un blanc éclatant, ensuite d'un jaune rougeâtre, elle finit par un blanc plombé (a). On ne peut nier que ces variations de couleurs ne soient un indice de révolutions réelles, arrivées sur le globe de cette étoile. Notre Soleil, qui est dans une combustion complette, n'offre point d'exemple de ces changemens. Nous croyons donc que ces variations doivent indiquer une diminution de la quantité & de l'activité du feu : il est inégalement répandu sur la surface qu'il ne peut plus occuper entiere; une partie s'est combinée avec la matiere hétérogène pour colorer la lumiere, l'incendie diminué approche de sa fin. Cette étoile de 1572, qui n'a pas reparu depuis deux siecles, confirme ce soupçon : elle est peut-être entiérement éteinte. L'opinion la plus naturelle que nous puissions avoir sur les étoiles, l'opinion la plus autorisée par les faits, est que ce sont des masses d'une matiere solide & dure, baignée par le seu, mais par un seu libre, qui n'est que la lumiere même. Cette masse brûle, c'est-à-dire, qu'elle éprouve l'action du feu qui la divise; le feu s'affoiblit lui-même en opérant, il s'évapore en lumiere, ou s'imbibe dans la masse sous la forme de phlogistique: il s'anéantira comme tous les principes destructeurs, ou du moins il perdra sa liberté dangereuse, & l'étoile brillante ne sera plus qu'une masse imprégnée d'un feu captif qui ne luira plus.

Voilà tout ce que nous pouvions dire sur les corps essentiellement lumineux; nous ne pouvons nous instruire davantage qu'en les comparant avec les corps obscurs, avec les globes, qui, sans lumiere propre, ne sont éclairés que de celle qu'ils reçoivent. Ces globes sont les planetes, & nous devons

<sup>(</sup>a) Suprà, Tom. I, p. 382, & T. II, p. 33.

les comparer entr'elles, avant d'oser les comparer aux Soleils. Les planetes ont plusieurs traits de ressemblance; elles sont sphériques, massives; leurs surfaces sont également propres à réfléchir la lumiere; elles ont toutes une force attractive, qui fait circuler autour d'elles des facellites, ou qui trouble & dérange les planetes voifines. Les graves doivent donc tendre vers leurs centres, ils doivent se précipiter & tomber vers la surface de ces globes, comme l'expérience journaliere les voit tomber autour de nous. La Terre, que nous connoissons, est hérissée de montagnes : Vénus, vue au télescope, a offert des montagnes considérables, plus hautes même que celles de la terre; c'est comme un amas de rochers entassés & élevés les uns sur les autres : la Lune dont nous sommes plus près, & que nous pouvons détailler davantage, nous laisse voir des plaines, des montagnes, & le spectacle d'une terre semblable à la nôtre. Ces demeures pareilles demandent les mêmes habitans. Pourquoi la nature auroit-elle placé des êtres vivans dans un point de l'espace, & abandonné tout le reste à la solitude & au filence? Au milieu de tant de globes plus vastes, la nature étendue, imposante, n'a pas été ordonnée pour un globe étroit & pour quelques individus: l'univers appartient à l'homme; l'homme en est l'habitant, puisqu'il le parcourt de la pensée & le décrit par son intelligence. Cette idée de la pluralité des mondes habités est une idée antique (a). Un philosophe, qui savoit tempérer par le charme du stile la sécheresse du langage des sciences, & qui en les rendant aimables, les a rendues plus accessibles, M. de Fontenelle a rajeuni ce système, qui n'en est point un pour les esprits philosophiques (b): en formant,

(b) Ce livre ingénieux n'a que le défaut

d'être fondé sur la mauvaise hypothèse des tourbillons, & le danger d'en perpétuer les idées fausses.



<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astronomie ancienne,

ou en adoptant ces conjectures, il se renferma dans les bornes convenables. Huygens, qui écrivit aussi sur cette matiere, se montra moins sage (a). Il ne se contente pas de placer des hommes & des animaux dans toutes les planetes, il examine quelles peuvent être les formes, les allures de ces animaux (b), les sens que peuvent avoir les hommes (c). Il y retrouve les mêmes inventions que sur la Terre; il y fait naître les sciences, & particuliérement l'astronomie. Le ciel de Jupiter, de Saturne, orné de leurs satellites & du spectacle de l'anneau, doit attirer plus de regards, & former plus d'astronômes (d). On juge bien qu'il a copié le monde qu'il connoissoit, mais il est impossible de décrire plus complettement des mondes qu'on n'a jamais vus. Rien ne peut nous éclairer sur ces possibilités; quand nous précédons les découvertes par des conjectures, il faut toujours que quelques faits, ou quelque analogie nous conduise. Tous les globes ont été formés pour être habités, nous devons le croire par respect pour l'Etre suprême, qui n'a rien fait d'inutilè, par une connoissance assez approfondie, qui nous montre que la nature est partout la même. Les plantes, les oiseaux, les quadrupedes se retrouvent sur la terre aux mêmes latitudes; c'est la même chaleur qui les y place & qui les y conserve. Un sol semblable, des atmosphères, des eaux soupçonnées dans quelques-unes de ces planetes, une chaleur, une lumiere égale envoyée du Soleil, doivent y faire naître & les mêmes végétaux, & les mêmes animaux qui s'en nourrissent; l'homme qui se nourrit des uns & des autres, doit y avoir été placé, puisqu'il y peut vivre.

La premiere idée que présente le spectacle de notre système

<sup>(</sup>a) La pluralité des mondes de Fontenelle parut en 1686, celle d'Huygens «n 1693.

<sup>(</sup>b) Huygens, Pluralité des mondes, p. 51. (c) Ibid. p. 75.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 104.

planétaire est donc l'identité des planétes & des mondes habitables. Une observation attentive, aidée des meilleurs télescopes, a reconnu sur la surface de la Lune, toujours exposée à nos yeux, une constance très-remarquable; rien n'y est changé depuis cent soixante ans. Le globe de la Terre présenteroit, à certains égards, la même apparence. Un spectateur placé dans la Lune verroit depuis plusieurs milliers d'années les continens léparés par les mers, & diversement figurés, former de grands espaces constans, des taches invariables pour l'éclat, ou pour l'obscurité, comme pour la grandeur. La forme totale subsiste, & la solidité de ces globes annonce leur permanence. Mais ces mondes, qui se ressemblent par tant de points, different par beaucoup d'autres; s'ils étoient parfaitement identiques, ils seroient les seuls individus, qui portant les caracteres généraux de l'espece, n'eussent point les caracteres particuliers de la force de l'âge. Ce sont donc ces différences & ces caracteres particuliers, qui bien établis, peuvent dévoiler & la maniere d'exister de ces globes, & peut-être leur âge & leur origine, Nous voyons d'abord que la Lune n'est pas dans un état semblable à celui de la Terre; une quantité de vapeurs s'éleve dans notre atmosphère, des nuages s'y amassent, qui doivent cacher les continens & varier leurs apparences, vues au loin comme les taches du globe. Celles de la Lune sont toujours vilibles, jamais aucun voile ne les couvre. La Lune n'a donc ni vapeurs ni nuages; il lui manque une atmosphère pour les recevoir (a), & des eaux pour les former (b). Ces grands espaces obicurs, qu'on avoit pris pour des Océans, ont des cavités ou l'on voit l'ombre à côté de la lumiere; on n'apperçoit nulle

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Astron. mod. Suprà, p. 180.

<sup>(</sup>b) Plural des mondes d'Huygens p. 221, 223; & Suprà, p. 388

part le niveau des surfaces fluides : la surface est entiérement raboteuse & aride, tout y paroît tranquille & sans mouvement. Si d'un autre côté nous considérons Jupiter, dont la grosseur compense l'éloignement & laisse appercevoir quelques détails de sa surface, nous y découvrirons des phénomènes d'un autre genre, mais non moins étonnans. Les taches que l'on nomme les bandes, & qui ceignent comme une ceinture le globe de cette planete, paroissent être des mers plus étendues en longueur qu'en largeur. On fait que les eaux absorbent une partie de la lumiere qu'elles reçoivent; la surface des eaux doit donc être plus obscure que celle des terres, c'est la cause présumée de l'obscurité de ces bandes. Mais le phénomène le plus extraordinaire est l'inconstance de leurs apparences. Ces bandes sont le plus souvent au nombre de trois; quelquesois on en a vu cinq & huit, quelquefois on n'en a vu qu'une (a) : celle qui est constante est la plus large; c'est un grand fleuve qui traverse Jupiter dans la zône torride. Mais les autres bandes, qui sont encore d'autres fleuves, sont bien singulieres par leurs variations. On a vu un interstice clair, placé entre deux bandes obscures, se partager en plusieurs petites parties semblables à des îles, comme si ces deux bandes étoient des rivieres, qui débordant l'une contre l'autre, eussent produit ces îles, ensuite effacées par la réunion complette des eaux de ces rivieres dans un seul lit, pour ne former plus qu'une bande plus large. La tache isolée, qui servit à D. Cassiini pour déterminer la révolution de Jupiter sur son axe, ne paroît pas toujours; il la découvrit en 1665 (b): elle fut visible pendant deux ans, & ne reparut qu'en 1672, mais ce fut à la même place. On la revit en 1677, 1685, 1690, 1708, toujours pendant

<sup>(</sup>a) Cassini, Elém. d'Astron. p. 402.

deux ou trois ans de suite, & toujours au même lieu du disque. En observant cette tache le 13 Décembre 1690, on vit à la fois cinq bandes sur le disque, une heure après on n'en vit que deux, & quelques petites taches formées sans doute des débris des autres (a). C'est un spectacle bien étonnant que celui de ces changemens presque instantanés, & aussi rapides qu'ils font vastes & terribles! Ce ne sont point des nuages qui produifent ces apparences; les nuages sont propres à réfléchir la lumiere, ils ne paroissent obscurs & noirs que par leur proximité: les nues légeres & élevées font blanches (b). Nous avons conclu que la Lune n'a point de nuages, parce que les divisions de sa surface ne sont jamais voilées, nous concluons que sur Jupiter, où la plupart de ces divisions sont anéanties par l'éloignement, les nuages, s'il en a, doivent le confondre avec la surface du globe. Les taches longues, continues & obscures ne peuvent être que des eaux, leur figure changeante annonce la mobilité; les taches qui s'unissent, semblent en effet des eaux versées dans d'autres eaux. On peut objecter que les nuages plus blancs couvrent ces taches, & causent par un mouvement inégal & varié ces apparitions & ces disparitions extraordinaires. Mais il seroit bien singulier que des nuages abandonnés au hasard des vents, laissassent de tems en tems paroître les mêmes formes, s'abstinssent de les couvrir pendant des années consécutives, & ensuite les rendissent invisibles par une interposition constante de plusieurs années, & avec des alternatives répétées un grand nombre de fois. Ces phénomènes ont une irrégularité frappante, mais ils ont une constance & des retours qui doivent exclure toute

vu les nuages inférieurs blanes & semblables à des slocons de coton amoncelés. Mém. Acad. Scien. 1744; p. 263.



<sup>(</sup>a) Cassini, Elén. d'Afron. p. 405 & 407. (b) Lorsque M. Bouguer est monté sur les hautes montagnes du Pérou, il a toujours

# SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 717

cause aussi variable & aussi inégale que celle des nuages. On reut donc légitimement conclure que la surface de Jupiter a des fleuves & des mers, & particuliérement vers son équateur, dans la zône torride, où sont les bandes & les plus grandes taches. Les débordemens y sont continuels; cette planere paroît livrée à un bouleversement général; c'est l'image du chaos, du combat des élémens, & d'un premier état de la nature. Les eaux qui arrosent la Terre, qui ne se retrouvent point dans la Lune, existent donc en grande abondance sur le globe de Jupiter. Soit que la Lune ait eu des eaux, & qu'elle n'en ait plus, soit qu'elle n'en ait jamais eu, il lui manque donc le degré de chaleur qui rend la matiere liquide & coulante. L'eau transformée en glace, devient solide quand la chaleur l'abandonne. Le seu est la seule substance essentiellement sluide: c'est par lui que toutes les substances le deviennent; il n'y a point de fluide où le feu n'existe pas. La quantité de seu peut se mesurer par la quantité des substances coulantes. Le feu. qui ne se maniseste point dans la Lune, doit donc abonder dans Jupiter. Mais si cette idée des eaux paroît incertaine & hypothétique, nous nous bornerons à une seule considération; c'est celle de ces grands changemens, opérés sur l'une des planetes, en contraste avec l'apparence constante de l'autre. Jupiter est le tableau du mouvement, la Lune celui du repos & de l'inertie. La Terre semble à cet égard dans un état moyen; elle éprouve dans sa' masse un mouvement, qui suffit pour la rendre vivante, sans produire des ravages destructeurs. L'observation démontre donc que les planetes renferment un principe plus ou moins développé, plus ou moins agissant; ce principe anime la Terre, il manque absolument à la Lune, & dans Jupiter il a toute son énergie. Voilà des faits qu'on ne peut révoquer en doute.

# SUR LES CORPS LUMINEUX, &c 719

a toute l'évidence qui caractérise la vérité, elle lie des parties de la nature jusques-là séparées, enfin elle est conforme à cette nature même, qui n'est que successions & transformations. Cependant ces planetes présentent un phénomène qui n'est point expliqué par cette hypothèse. Ces planetes, quoique dissérentes par la masse, éloignées par la distance, ont des conformités très-remarquables; elles se meuvent toutes, ainsi que leurs satellites, dans le même sens, d'occident en orient, par cette impulsion uniforme, qui se combine avec l'attraction pour produire leur mouvement. Il semble donc qu'elles ont été toutes lancées à la fois & d'un seul jet. Mais cette direction semblable du mouvement n'est pas la seule conformité des planetes, leurs orbes sont très-peu inclinés à l'écliptique; ils sont tous renfermés dans une zône assez étroite du ciel, que les premiers astronômes ont remarquée, & qu'ils ont nommée zodiaque. L'étendue circulaire de cette zône, où les planetes sont prisonnières, n'occupe que la dix-septieme partie du ciel. Pourquoi donc le ciel a-t-il seize parties entiérement vides de corps mouvans, tandis que cette dix-septieme partie est favorisée de la présence des seize planetes, qui composent notre système? Rien dans la nature ne s'est fait sans cause, & si nous faissons présider le hasard à la disposition de l'univers. s'il lui avoit été permis de lancer ces planetes dans des directions arbitraires, & par des jets différens, le calcul des probabilités enseigne qu'il y a quatorze cent mille à parier contre un que les planetes ne se mouvroient pas dans le même sens. & ne seroient pas comprises dans la dix-septieme partie du ciel (a). Comme ce hasard seroit très-extraordinaire, & que d'ailleurs le hasard lui-même n'est que le résultat de causes

<sup>(</sup>a) M. Daniel Bernouilli, Piece du prix, 1734, p. 99.

# SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 721

& lumineux, & qu'il se soit éteint pour devenir solide & opâque, ou que le Soleil choqué ait laissé échapper un jet de matiere brûlante & liquide, laquelle durcie par le résroidissement, a formé les globes que nous habitons, il en a dû résulter les mêmes effets sur ces globes.

Cette identité des corps lumineux & obscurs n'est encore qu'une simple possibilité & une vue du génie. Lorsque les faits comparés demanderont cette identité de tous les corps célestes, & cette origine des planetes, ce qui étoit une hypothèse deviendra une vérité. Or nous pouvons examiner l'hypothèse par ses suppositions: la matiere aujourd'hui solide & compacte des planetes a dû être jadis liquide & brûlante; si la Terre conserve des vestiges de cet ancien état, ces vestiges seront les caracteres de son origine, & l'origine sera démontrée, M. de Buffon a retrouvé dans la constitution actuelle de notre globe les symptômes de sa liquidité & de son inflammation. La Terre a été liquide, puisqu'elle est aplatie; si elle avoit été primitivement solide, elle ne se seroit point déformée par la force centrifuge née de sa rotation, la cohésion des parties l'auroit défendue, la mobilité des fluides peut seule avoir cédé à l'action de la force centrifuge (a). L'aplatissement de Jupiter démontre que cette planete a été comme la Terre dans un état fluide; & si un aplatissement semblable ne se remarque point dans les autres globes célestes, qui tournent moins rapidement fur leur axe, c'est que cet aplatissement trop petit, & vu de trop loin, ne peut avoir une dimension sensible par nos mesures. Si nous n'habitions pas la Terre, nous n'aurions point apperçu son aplatissement. La figure aplatie des globes peut donc être regardée comme un phénomène général, & la fluidité

primitive qui en cst la source, comme un principe universel. C'est ainsi que M. de Buffon s'est assuré que les planetes avoient été d'abord liquides, & voici comment il a reconnu leur inflammation. Le froid des hivers & la chaleur des étés sont des changemens très-sensibles de la température du globe; ces changemens sont dûs à la position différente du Soleil, qui, dans l'été, placé vers le haut du ciel, nous échausse par des rayons presque perpendiculaires, & dans l'hiver, abaissé vers l'horizon, nous envoie des rayons inclinés qui effleurent la furface, & ne font que glisser sur nous. Si la physique peut, à l'aide du thermometre, mesurer la température des étés, pour la comparer à celle des hivers, la géométrie peut considérer ces disférentes inclinaisons, mesurer leurs esfets, estimer la quantité de ces rayons par la durée des jours, & dire combien le Soleil est plus bienfaisant dans l'été que dans l'hiver. M. de Mairan s'est proposé cette comparaison; il a consulté la géométrie & la physique sur le changement de la température. Il a trouvé par le calcul que le Soleil devoit verser dix-sept fois plus de rayons & de chaleur en été qu'en hiver. Cette géométrie est sans doute un peu mêlée d'évaluations physiques; mais l'inexactitude même de ces évaluations a des bornes appréciables; elle peut altérer la quantité du résultat, mais elle n'influe point sur le résultat même. Quand on démontreroit que la chaleur de l'été n'est, comme nous l'avons supposé ailleurs (a), que six fois plus grande que la chaleur de l'hiver, les conclusions où M. de Mairan est arrivé, n'en seroient pas moins inébranlables. Les observations du thermomètre, qui indiquent le plus grand froid & le plus grand chaud des années, ont fait à M. d Mairan que la quantité moyenne entre CO



## SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 723

toutes ces années est de sept degrés au-dessous du terme de la glace pour le froid des hivers, & vingt-six degrés au-dessus pour le chaud des étés. Tandis que le Soleleil passe d'un tropique à l'autre, & dans l'intervalle de six mois, le thermometre de Réaumur parcourt donc trente-trois degrés; mais que sont ces degrés? Ce sont ceux de la chaleur augmentée & diminuée. Le froid n'existe pas, ce n'est qu'une privation : la chaleur a seule une réalité d'action qui anime la nature, & fait mouvoir tous les êtres; le froid absolu ne seroit que la cessation totale de la vie & du mouvement. On conçoit que la chaleur répandue sur les globes, considérée comme une quantité, peut être divisée en un certain nombre de parties, & mesurée par des degrés: ce sont ces degrés que le thermometre nous montre, leur nombre est indéterminé, ils forment une échelle dont l'étendue & les termes nous sont inconnus. Ces termes sont d'une part la plus grande chaleur possible à la nature, & de l'autre l'anéantissement total de cette chaleur. Il faudroit connoître un de ces termes, pour avoir un point d'où l'on pût compter les degrés, pour pouvoir dire de combien la rempérature s'est éloignée ou rapprochée, de la chaleur extrême ou du froid absolu. Ces termes, que nous ne connoissons pas, que nous ne pouvons atteindre, nous pouvons en approcher & les estimer. Nous ne connoîtrons jamais le froid absolu, mais l'expérience peut nous indiquer un degré de froid, qui sans arriver à ce terme effrayant de la nature, pourra nous faire entrevoir à quelle distance nous en sommes sur ce globe, encore rempli de mouvement & de vie. Nous avons trouvé le moyen d'augmenter le froid de la glace, en la mêlant avec des sels & des acides, ou, pour mieux dire, nous lui avons enlevé une partie de la chaleur que la nature lui laissoit encore. Ce froid artificiel, opéré à Pétersbourg en

1759 (a), a congelé le mercure, & l'a réduit en masse solide, lorsque le thermometre de Réaumur est descendu à 592 degrés. On sent combien ce froid de 592 degrés est énorme, en comparaison du petit froid de sept degrés qui nous gele dans nos hivers! mais il ne dépend pas de nous d'arracher à la nature sa chaleur entiere; l'eau consolidée en glace n'en est point feulement dépouillée; le mercure gelé & durci doit en conserver également. La cessation complette de toute chaleur, le froid absolu est donc bien au-delà de ces 592 degrés; & nous en verrons le terme d'autant plus loin, que nous concevrons mieux la difficulté de forcer la nature, & de la priver du mouvement & de la chaleur qui la constituent. M. de Mairan place le therme du froid absolu, sur le termometre de Réaumur, à mille degrés au-dessous de la glace; M. de Buffon, par une vue plus étendue & par une idée plus grande de la réfistance de la nature, le porte à dix mille degrés. Quoique cette estimation soit peut-être plus juste, pour ne point forcer des réfultats, qui sont déjà assez singuliers, nous nous en tiendrons à l'estimation de M. de Mairan. Il s'ensuit que nos étés ont 1026 degrés de chaleur; & lorsque dans l'hiver le thermometre est descendu de 33 degrés, la Terre conserve encore 993 degrés de cette chaleur bienfaisante & nécessaire. La température de l'été n'est donc altérée que d'une trente-unieme partie pour devenir la température de l'hiver; il n'y a que cette différence entre les chaleurs insupportables & les froids rigoureux. Cette variation, petite pour la nature, est grande & redoutable pour un être foible, qui n'a des sens délicats & fins que par cette foiblesse même; s'il est averti de tout, c'est que tout l'incommode. Cependant le calcul de l'effet des

<sup>(</sup>a) Par MM. Braun & Lomonolow; voyez leurs Disser. de admir. frig. artif. & de fol.



# SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 725

rayons solaires nous a montré que si la Terre a 17 degrés de chaleur dans l'été, elle n'en doit plus avoir qu'un dans l'hiver; ainsi, conformement à cette proportion, la liqueur du thermometre, qui s'éleve l'été à 1026 degrés, ne devroit monter l'hiver qu'à 60: elle monte cependant à 993, & cette différence étonnante, qui ne peut être ni l'erreur du calcul, ni l'erreur des suppositions, démontre évidemment que la Terre possede une chaleur indépendante du Soleil. Le Soleil y ajoute ses secours nécessaires pour la végétation, qui ne commençe qu'avec son retour; le Soleil ne semble donc donner que 2 degrés l'hiver, & 34 ou 35 degrés l'été. Les 991 degrés qui restent sont la base sur laquelle s'éleve la chaleur du Soleil pour opérer la végétation; mais sans cette base, la végétation ni la vie n'existeroient pas sur le globe. Ce nombre de degrés peut être plus ou moins hypothétique, le rapport des deux sources de la chaleur peut être plus ou moins exact, mais l'existence de ces deux sources est également certaine. M. de Buffon a considéré cette chaleur propre & intérieure de la Terre comme un trait de ressemblance des planetes avec le Soleil. Par une idée aussi naturelle qu'elle est grande & philosophique, il a vu que cette chaleur, continuellement employée à la végétation, à l'élévation des vapeurs, s'évaporoit par les pores de la Terre & par les canaux des végétaux. Cette déperdition de la chaleur lui a fait entrevoir deux phénomènes également nécessaires, l'un dans le passé & l'autre dans l'avenir. Le premier, c'est que ce globe, qui possede aujourd'hui une chaleur susceptible de diminution, a dû éprouver jadis le plus haut degré de la chaleur, c'est-à-dire, le degré qui fond les corps & les rend liquides: le second, c'est que le globe déjà réfroidi, se réfroidit de jour en jour par des pertes qui ne seront sensibles que dans les siecles; les glaces doivent le couvrir & remplacer les êtres

moment de l'inflammation de toutes les planetes, & au moyen de leurs diametres connus, il a pu estimer le tems nécessaire pour les rendre habitables, & le tems nécessaire à leur réfroidissement total. Ces planetes, qui ont reçu les mêmes dons, les ont inégalement conservés. Les grosses, telles que Jupiter & Saturne sont encore brûlantes; l'excès de la chalcur ne permet pas l'habitation: les petites, telles que la Lune, ont tout perdu; le résroidissement est consommé, elles sont dans un état de glace & de mort. La Terre, avec sa grandeur moyenne, avec les secours du Soleil, jouit de cette heureuse température, qui rend habitable le plus grand nombre de ses climats; ses pôles seuls, abandonnés du Soleil, sont inhabités, circonscrits & sermés par une zône de glaces, qui s'étend, & s'avance lentement sur le globe, en lui annonçant sa destinée.

Ces trois planetes, Jupiter, la Terre & la Lune sont donc dans trois états différens, états d'excès, de médiocrité, & de privation absolue de la chaleur. Ce sont trois termes de l'échelle que la nature peut parcourir en montant à la vie, & en descendant à la mort; c'est ce qui résulte de l'hypothèse ingénieuse & vraisemblable de M. de Busson, de cette vérité de la chaleur propre du globe, d'un réfroidissement prétumé, & étendu à toutes les planetes. Sans vouloir faire un système sur les premiers mélanges des choses, & sur les grandes formations qui ont précédé celle de notre espece, on apperçoit que l'élément de la Terre & l'élément du feu sont les deux principes essentiels de tout ce qui existe. Tout dans la matiere est fixe ou volatil; chaque substance participe plus ou moins de ces deux propriétés fondamentales, & n'offre que des nuances depuis l'inertie absolue de la Terre jusqu'à l'expansibilité du feu. L'air & l'eau ne sont sans doute fluides qu'à caule

# SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. 729

cause de la fluidité du seu. On conçoit que dans l'inflammation des Soleils, la masse terreuse & solide qui les compose est sans cesse divisée par le feu en action; c'est une véritable dissolution dans le plus actif de tous les dissolvans. Cette division en parties impalpables rapproche la Terre de la nature du feu, & la dispose à son alliance. Il en doit résulter différens composés, tels que l'eau & l'air, qui s'unissant avec les deux premiers élémens, produiront toutes les substances qui composent & ornent le globe. Mais ces combinaisons multipliées, qui naissent de la réaction & de la puissance des élémens, ne peuvent être opérées que par un long travail. Ce travail est exécuté & caractérisé par de grands mouvemens. Dans un Soleil réellement éteint, dans une planere encore brûlante, le feu conserve la prépondérance du pouvoir; il a une partie de sa liberté, & cette liberté produit les mouvemens & les révolutions. On conçoit que les eaux doivent sans cesse se volatiliser, retomber en déluge, se précipiter en torrens, fillonner la surface, se creuser des lits, en changer, & dévaster le globe livré au combat de ces deux élémens, l'eau & le feu. Lorsqu'au contraire la planete est arrivée au terme fatal de son réfroidissement, le mouvement cesse, les eaux ne coulent plus; elles restent prisonnieres & glacées dans leurs lits & dans leurs bassins; la surface est aride & déserte, le feu n'existe plus, & le repos & le silence ont remplacé le mouvement & la vie. Les apparences de deux planetes nous ont montré précisément les caracteres de ces deux états opposés, les observations nous ont indiqué le degré de réfroidissement de ces deux planetes. Nous avons dit que le principe de mouvement qui anime la Terre, se déploie avec une énergie plus grande & plus remarquable dans la planete de Jupiter, tandis qu'il manque absolument à la Lune. Il est Tome II.

Zzzz

bien naturel d'en conclure que ce principe est celui du feu, la chaleur intérieure, laquelle évaporée en raison de la petitesse des corps, a abandonné tout-à-fait la Lune, se maintient dans notre globe moyen, & s'est conservée plus active dans le globe volumineux de Jupiter. Les changemens continuels de sa surface, la disparition, la réapparition subite & irréguliere de ses bandes, les taches qui semblent se répandre, former des îles, se mêler & se confondre, annoncent le travail de la chaleur & des eaux. Ces dévastations ne permettent point d'y supposer des habitans & confirment le calcul de M. de Buffon; cette planete est encore trop brûlante pour la matiere organisée. Le spectacle de la Lune n'étonne pas moins les observateurs; elle a l'air de la solitude. Huygens, qui vouloit peupler tous les corps célestes, n'osoit y placer des habitans (a). On n'y voit point d'eaux (b), tout est vallons & montagnes; cette sécheresse caractérise l'absence de l'élément du feu. Mais ces vallons ont eux-mêmes un caractere remarquable, c'est leur rondeur. La forme de ces vallées ou circulaires, ou ovales, faisoit croire à Képler qu'elles avoient été creufées par la main des habitans de la Lune (c). L'apparence de ces vallons donne bien plutôt l'idée de bassins, jadis remplis d'un fluide, qui s'est glacé pour former une plaine solide; cette apparence est d'accord avec le défaut de fleuves & de mers, défaut reconnu par tous les observateurs (d) : il n'y a plus d'eaux, parce qu'elles se sont consolidées. Ces phénomènes comparés de Jupiter & de la Lune, la chaleur démontrée par M. de Mairan indiquent donc que toutes les planetes ont eu un fond de chaleur propre. Le réfroidissement, déjà

<sup>(</sup>a) Huygens, Plural. des mondes, p. 225. (b) Ibid. p. 222.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 220. (d) Suprà, p. 388.

## SUR LES CORPS LUMINEUX, &c. :731

comme observé dans la Lune, confirme le réfroidissement de la Terre & des planetes, annoncé par M. de Buffon. Cette chaleur sans cesse diminuée, a dû être jadis plus grande qu'elle n'est aujourd'hui dans la Terre & dans Jupiter même; elle a dû exister au plus haut degré possible, qui est celui de la fusion. Cette fusion est encore acteste par la figure aplatie des planetes qu'elles doivent à leur liquidité primitive. Lorsqu'on voit d'un côté que les Soleils ne sont que des incendies, des masses solides baignées de feu, dévorées, divisées par cet élément qui tend à les rendre liquides; & que de l'autre on apperçoit dans les planetes les symptômes de la liquidité & de la chaleur plus grande, qui ont été les suites de l'extinction de cet incendie, il semble permis d'en tirer cette conclusion importante, que les planetes ne sont réellement que des Soleils éteints : soit comme M. de Buffon l'a pensé, qu'elles ayent été dérachées d'un grand foyer encore existant; foit qu'elles ayent été elles-mêmes, suivant l'opinion de Leibnitz, de petits corps lumineux bientôt consumés & détruits, faute de matieres combustibles. Les corps lumineux & les corps obscurs, c'est-à-dire, les substances les plus distantes de la nature, peuvent donc être rapprochées par de fortes probabilités, & par des conjectures suffisamment liées. La nature éloignée est une avec la nature qui nous environne; elle repose sur deux principes, la matiere seche & dure, inerte & passive, & la matiere fluide & mobile qui anime l'univers, qui tend toujours au mouvement, à la liquidité: lorsque cette matiere active a atteint son but, consommé son ouvrage, elle s'évapore par son activité même qui n'a plus d'aliment; la solidité, la dureté, la sécheresse reparoissent successivement; & à mesure que le feu se retire, tout ce qu'il avoit détruit se rétablit. En enchaînant ces idées & ces vues, nous n'avons point eu l'intention

# 732 DISCOURS SUR LES CORPS, &c.

de faire un système; mais nous avons pensé qu'au désaut d'une connoissance positive que nous n'obtiendrons sans doute jamais, elles pouvoient satisfaire l'esprit, en lui permettant de se composer un tableau de l'univers. Ces idées, sans être toutes des conclusions démontrées, ne sont pas destituées de sondemens: elles naissent légitimement des saits observés & des loix établies; elles sont dues à plusieurs grands hommes, qui par des vues lumineuses ont éclairé quelques points de la nature, comme cette nature a posé de loin en loin des slambeaux isolés pour éclairer quelques cantons de l'espace.

FIN.

to remerith only set

# EXPLICATION

DE QUELQUES TERMES D'ASTRONOMIE.

#### A

ABERRATION des étoiles: c'est le déplacement apparent des étoiles en conféquence du mouvement de la terre, combiné avec le mouvement de la lumiere. On dit aussi dans le même sens Aberration de la lumiere.

Absides: ce sont les deux points où un astre se trouve le plus près & le plus loin d'un autre astre, autour duquel il tourne dans un cercle, ou dans une ellipse. La ligne, qui joint ces deux points, s'appelle la ligne des absides. Dans l'ellipse, le grand axe est toujours la ligne des absides: (Voyez figure 6, Tome II). Si le soleil est en F, l'astre qui décrit l'ellipse BEH, est le plus éloigné en H, le plus près en B, & BH est la ligne des absides.

Aires: signifient des espaces. Les aires des secteurs elliptiques sont proportionnelles aux tems.

Aldébaran: est le nom d'une étoile de la premiere grandeur & de la consrellation du Taureau. On la nomme aussi l'Œil du Taureau.

Anomalie: l'angle d'anomalie est la distance d'une planete à son aphélie; il y en a de plusieurs especes, anomalie moyenne, anomalie de l'excentrique, anomalie vraie. L'anomalie moyenne est celle qui auroit lieu si l'astre se mouvoit uniformément: l'anomalie vraie est celle qui a lieu réellement dans la nature: l'anomalie de l'excentrique, ainsi que l'anomalie moyenne sont sistives; ce sont des suppositions que l'on fait pour trouver l'anomalie vraie.

Antarctique: est un adjectif qui désigne tout ce qui appartient à l'hémisphère méridional & au pôle austral.

Antipodes: ce sont des climats, qui sur la terre sont diamétralement opposés à d'autres climats. Si on imagine une ligne qui partant de Paris traverse le globe & passe par son centre, le point opposé de la surface où elle se terminera, marquera les antipodes de Paris. Arnélite: les planetes décrivent des ellipses dont le soleil occupe le foyer; le point de cette ellipse, où elles se trouvent le plus éloignées de cet astre est leur aphélie. Le point H (fig. 6, Tom. II.) est l'aphélie, le soleil étant supposée en F. Si c'étoit la terre qui y sût supposée, alors le point H s'appeleroit l'apogée. En général aphélie signisée le lieu d'un astre, lorsqu'il est le plus loin du soleil, apogée son lieu, lorsqu'il est le plus loin de la terre. Périhélie & périgée signissent au contraire les points où un astre se trouve le plus près du soleil ou de la terre. Si le soleil est en F (fig. 6, Tom. II.), le point B sera périhélie; si c'est la terre qui occupe ce point, le point B sera le périgée.

Arogée : voyez Aphélie.

Apsides : voyez Abfides.

Ancrique : est un adjectif, qui désigne tout ce qui appartient à l'hémisphère septentrional, & au pôle du nord où se trouve la constellation de l'ourse.

Arcturus : est le nom d'une étoile de la premiere grandeur & de la conftellation du Bouvier.

Aumilles: instrumens composés de cercles assemblés, qui servoient aux anciens pour l'observation des astres.

Ascension proite: les ascensions droites sont des arcs de l'équateur; on les compte depuis le point de l'équinoxe du printems. Si on imagine un cercle, qui partant du pôle passe par un astre & vienne aboutir à l'équateur, il marquera le lieu de cet astre sur l'équateur; & l'arc de l'équateur compris entre ce lieu & le point de l'équinoxe, sera son ascension droite. La distance de l'astre à l'équateur, mesurée sur le cercle qui part du pôle, s'appelle sa déclinaison.

Aspect: situation d'une planete par rapport à une autre: les quadratures, les conjonctions, les oppositions sont des aspects.

Astérisme: synonyme de constellation.

Astre : est la dénomination générale des corps célestes, étoiles, planetes, fatellites, cometes.

Astrolabe: est un instrument composé de cercles pour observer les astres, & dans ce sens il est synonyme d'armilles. On a aussi donné le nom d'astrolabe à des cartes célestes, où sont projetés & représentés les corcles & les constellations des deux moitiés du ciel; nous nommons aujourd'hui ces cartes planisphères.

Astrologie: prétendue science de deviner l'avenir par les configurations des astres.



Atmosphere: signifie en général les émanations fluides dont un corps est Enveloppé: l'air qui nous entoure, où nous vivons, est l'atmosphère de la terre.

ATTRACTION: semble être une propriété de la matiere, une faculté qui réside dans les corps pour forcer les corps voisins de s'approcher: & lorsque ces corps s'approchent, lorsqu'ils tombent vers les premiers, cette tendance, cette chûte est l'effet de leur attraction ou de leur pesanteur.

Austral: adjectif synonyme de Méridional.

AxE: ligne autour de laquelle se fait le mouvement; quand une roue tourne, l'essieu est l'axe du mouvement. La ligne, qui passe par le centre & par les deux pôles de la terre, est l'axe de sa rotation diurne. Ce sont les deux extrémités de cette ligne qu'on nomme pôles. L'axe & les pôles sont immobiles, tandis que le reste du globe est en mouvement autour d'eux.

AZIMUT: les azimuts sont des arcs de l'horizon. On les compte depuis le point où le méridien coupe l'horizon. Si dans un moment quelconque on fait descendre un cercle qui passe par un astre & vienne aboutir à un point de l'horizon, l'arc compris entre ce point & le point où le méridien coupe l'horizon, est l'azimut de cet astre. Les cercles perpendiculaires à l'horizon sont aussi nommés azimuts.

В

Boréal : synonyme de septentrional.

C

CALENDRIER: c'est la distribution des années & des jours.

CYCLE: fynonyme de période & de révolution: intervalle de tems composé d'un certain nombre fixe d'années ou de jours, & qui ne finit que pour recommencer.

CIRGOMPOLAIRE: les étoiles circompolaires sont celle qui avoisinent le pôle. CLIMATS: les climats sur la terre sont réglés par la chaleur, ou, ce qui revient au même, par la présence du soleil & par la longueur des jours. On disoit autresois le climat de douze heures pour le climat de l'équateur, parce que toute l'année les jours y sont de douze heures. En s'élevant ves les pôles, on désignoit ces climats par le plus long jour de l'été; on disoit le climat de treize heures, de seize heures, de vingt heures; puis ensin le climat de vingt quatre heures, qui est celui où le soleil ne

se couche point le jour du solstice d'été; ensuite on ne comptoit plus que par des mois, on disoit le climat d'un mois, de deux, de quatre: le dernier étoit le climat de six mois, celui du pôle où en effet le solcil est six mois sans se coucher pour l'hémisphère. Aujourd'hui nous désignons les climats pat les degrés de latitude, & par la distance à l'équateur. Paris est à 49 degrés de l'équateur, nous disons qu'il est sous le climat de 49 degrés.

Colures: ce sont deux grands cercles perpendiculaires à l'équateur, qui se coupent aux deux pôles du monde, & qui passent, l'un par les points des deux solstices, & l'autre par les points des deux équinoxes; l'un est le colure des solstices, l'autre est celui des équinoxes.

Consonction: est la réunion de deux astres dans le même point, ou dans la même partie du ciel. Elle dépend du lieu où l'on place le point de vue. Deux astres peuvent être en conjonction, ou à l'égast du foleil, ou à l'égast de la terre. La conjonction rigoureuse est celle qui a lieu précifément dans une même ligne, où l'un des deux astres est devant l'autre, & le couvre en tout ou en partie, comme cela arrive dans les éclipses de lune & de soleil; mais ces conjonctions rigoureuses & dans le même point du ciel sont rares. Les astronômes disent encore que deux astres sont en conjonction, lorsque vus de la terre ou du soleil, ils ont la même longitude, ou la même ascension droite, c'est-à-dire, lorsqu'ils répondent au même point de l'écliptique, ou au même point de l'équateur.

Constellations; amas d'étoiles qui forment des districts & des divisions dans l'étendue du ciel.

#### D

DÉCIMALES: espece de fraction commode pour les calculs. On suppose l'unité divisé en dix parties, chacune de ces parties en dix autres, & ainsi progressivement jusqu'à l'insini. Pour en donner un exemple, on les écrit ainsi; 1, 478; ce qui signifie l'unité, plus quatre dixiemes, plus sept centiemes, plus huit milliemes, &c. En général les chissres qui précédent la virgule sont des unités entières, ceux qui la suivent sont, par ordres, des dixiemes, des centiemes, des milliemes, &c.

Déclinaison: voyez Ascension droite.

Déférent : terme de l'ancienne astronomie, par lequel on désignoit l'orbite d'une planete, ou le cercle qui portoit l'épicycle.

DEGRÉS



Degré: est une division du cercle que l'on partage en 360 parties nommées degrés. Cette division est commune à tous les cercles du ciel & de la terre. Un degré de l'écliptique, ou de l'équateur, est la trois cents soixantieme partie de ces cercles. Un degré de latitude, ou de déclinaison, est la trois cents soixantieme partie d'un cercle, qui passe par les pôles de l'écliptique ou de l'équateur, & par l'astre dont il est question. Un degré de la terre est également la trois cents soixantieme partie d'un des cercles qui la divisse.

Densité: est la quantité de matiere renfermée dans un corps, relativement à son volume. Un corps égal à un autre pour le volume, s'il contient deux sois plus de matiere, a deux sois plus de densité.

DIAPHRAGME, anneau de carton ou de métal, que l'on introduit dans une lunette pour écarter la lumiere superflue, ou les rayons inutiles qui nuiroient à la vision distincte.

DICHOTÔME: signifie partagé en deux: la lune dichotôme est la lune à moitié éclairée, dans le premier & dans le troisieme quartiers.

DIFFRACTION: est le détour de la lumiere lorsqu'elle passe infiniment près des corps solides. On dit aussi dans le même sens l'inflexion des rayons de lumiere.

DIGRESSION: élongation. Lorsqu'un astre tourne autour d'un autre, la distance dont nous le voyons s'en éloigner s'appelle élongation ou digression: savoir élongation, lorsqu'il s'agit du soleil; on dit l'élongation de la lune ou de Jupiter, c'est l'angle de leur distance à l'égard du Soleil. On se sert du mot digression pour les satellites de Jupiter, de Saturne, & même pour les deux planetes inférieures, Vénus & Mercure.

Distances: lorsque les astronômes parlent des distances des planetes, cette expression signifie tantôt une ligne, tantôt un angle. Tantôt ils entendent la distance en ligne droite d'un astre à un autre, le chemin qu'il faudroit faire pour parvenir de l'un à l'autre; c'est absolument une distance semblable à celle de nos distances itinéraires: tantôt ils entendent l'arc céleste compris entre les deux lieux de deux astres; alors la distance est un angle formé par les rayons visuels menés à cette planete. Lorsque l'astre est assez éloigné pour qu'il n'y ait point de parallaxe, cet angle est le même à la surface qu'il seroit au centre de la terre. Les circonstances déterminent parsaitement les deux sens dissérens du mot distance.

Tome II.

ÉQUATEUR: grand cercle qui divise la terre & le ciel chacun en deux hémise phères. L'écliptique s'éleve également au-dessus & au-dessous, & lorsque le soleil se rencontre dans ce cercle, les jours sont égaux aux puits; c'est de là qu'il a tiré son nom.

ÉQUATIONS: ce sont les quantités par lesquelles on tient compre des inégalités des astres. On suppose, pour la facilité du calcul, que les mouvemens sont uniformes; on corrige ensuite cette supposition par une quantité proportionnée à l'inégalité, & cette quantité ajoutée ou retranchée, se nomme l'équation: & comme le mouvement d'un astre peur être varié, troublé par plusieurs causes, on emploie autant d'équations que cet astre a d'inégalités. La lune en a un très-grand nombre.

Equinoxes: ce sont les points où l'écliptique-coupe l'équateur. C'est dans ces points que le soloil fait les jours égaux aux nuits, d'où leur est venu le nom d'équinoxes.

ÉTHER: fluide infiniment subtil, qu'on suppose remplir les espaces célestes entre les planetes & notre atmosphère.

ÉTOILES: astres qui sont fixes dans le ciel, ou sensiblement fixes, qui luisent par eux-mêmes, & qui sont sans doute des soleils semblables au nôtre.

Excentricité: voyez Ellipse.

G

Gnomon: instrument pour prendre la hauteur du foleil, déterminée par la longueur de son ombre.

H

HAUTEUR : est la distance d'un astre à l'horizon.

HÉLIAQUE: le lever héliaque, c'est le tems où une étoile commence à se dégager des rayons du soleil, & à briller le matin avant lui sur l'horizon. Le coucher héliaque est le tems où elle se plonge dans les rayons du soleil, & où elle cesse de paroître le soir sur l'horizon, après le coucher de cet astre.

HEMISPHÈRE: moitié du globe terrestre, ou de la sphère céleste. On peut distinguer l'hémisphère septentrional & l'hémisphère méridional, l'hémisphère oriental & l'hémisphère occidental, l'hémisphère obscur & l'hémisphère éclairé, &c.

Aaaaaii

HESPER : étoit anciennement le nom de Vénus, lorsqu'elle brilloit le soir. On la nommoit Lucifer lorsqu'elle se montroit le matin.

Horizon : c'est dans chaque lieu un cercle qui sépare l'hémisphère visible du ciel de celui qui ne l'est pas. On change d'horizon à chaque pas qu'on - fait fur la terre. an mid was clear being the pelmin

Mannager 1 or 1 or 1 or 1 or 10000 de-IMMERSION : c'est le moment où un astre tel que la lune, les fatellites de . Jupiter entrent dans l'ombre. On distingue le commencement de l'immersion, c'est-à dire, le moment où ils touchent l'ombre, & l'immersion totale, qui est le moment où ils y sont entiérement plongés. L'émersion est le moment de la sorrie de l'ombre. On distingue également le commencement de l'émersion & l'émersion totale. Ce sont des phénomènes des éclipses.

INCLINATION: c'est l'angle que l'orbite d'une planete fait avec l'orbite d'une autre planete. Les points où ces deux orbites se coupent s'appellent les Added the Oak should be a made and the

Indiction : est une maniere de compter le tems par quinze années ; c'est un cycle de quinze ans.

Inégalités : voyez Équations. Inflexion : voyez Diffraction.

INFORMES: les étoiles informes sont celles qui ne sont point renfermées dans les constellations.

Intercalaire: jour intercalaire, c'est le jour ajouté tous les quatre ans dans l'année bissextile aux 365 jours de l'année, pour tenir compte des six heures dont la longueur de l'année excede 365 jours. Lune intercalaire est une treizieme lune ajoutée tous les deux ou trois ans aux douze lunes de l'année, pour tenir compte des onze jours dont l'année solaire excede l'année lunaire, & pour rendre aux lunaisons à peu près la même place dans le calendrier.

Jour : le jour naturel est le tems de la présence du soleil sur l'horizon; le jour artificiel est l'intervalle de vingt-quatre heures, qui embrasse le jour naturel & la nuit confécutive. Les astronômes comptent ces vingt-quatre heures d'un midi à l'autre, & c'est le jour astronomique.

A ADIATION : c'est un'effet de l'éclat de la lumiere, c'est l'extension appaus de la grandeur des corps lumineux fur un fond obscur.

Isochronisme: c'est la propriété du pendule de faire les vibrations grandes & petites dans le même tems.

L

LACTÉE (voie): zône blanche & lumineuse qui traverse & partage le ciel.

LATITUDES : voyez Longitudes.

LIBRATION: les anciens donnoient ce nom à un mouvement alternatif par lequel ils croyoient expliquer la précession des équinoxes. Ptolémée supposoit aussi une libration dans les plans des orbites des planetes, pour expliquer les variations de leur latitude. On ne se sert de ce mot que pour exprimer le balancement de la lune, qui nous montre & nous cache alternativement vers ses bords quelque partie de sa surface.

LIEU D'UNE PLANETE: c'est le point du ciel où elle est vue de la terre. En plaçant le spectateur ailleurs, par exemple dans le soleil, le lieu de la planete seroit le point du ciel où aboutiroit le rayon visuel, & où le spectateur la jugeroit placée.

LOGARITHMES: ce sont des nombres inventés pour faciliter le calcul, en substituant toujours des additions aux multiplications, & des soustractions aux divisions. (Voyez suprà, Tom. II, Liv. 2).

Longitubes: les longitudes célestes se comptent depuis l'équinoxe de printems, c'est-à-dire, depuis l'une des intersections de l'équateur avec l'écliptique. Par le pôle de ce dernier cercle & par l'astre on imagine un cercle qui coupe l'écliptique; l'arc compris entre cette intersection & le point de l'équinoxe est la longitude de cet astre. La latitude se compte sur le cercle sictif dont nous venons de parler, & qui passe par l'astre & par les pôles de l'écliptique. Les degrés compris entre l'astre & l'écliptique sont les degrés de latitude. Les longitudes terrestres se comptent sur l'équateur; elles doivent partir d'un point sixe dont il faut convenir, & où on commence à compter les degrés; la latitude d'un lieu est sa distance à l'équateur, mesurée sur le grand cercle nommé méridien, qui passe par ce lieu & par les pôles de l'équateur. Les degrés compris entre ce lieu & l'équateur sont les degrés de latitude.

LUNAISONS: intervalle de tems, révolution qui ramene la lune au même aspect à l'égard du soleil.

#### M

MASSE : la masse d'une planete est la quantité de matiere contenue dans le globe de cette planete.

Méridien: c'est un des cercles perpendiculaires à l'horizon, & qui passe par le zénith. C'est celui où les astres, emportés par la révolution diurne, atteignent leur plus grande hauteur, & le milieu de leur course de l'orient à l'occident. Ce cercle qui passe par le zénith, passe en même tems par les pôles de l'équateur; la partie interceptée entre le zénith du lieu & l'équateur marque la latitude de ce lieu, & sa longitude est déterminée par le point où ce cercle coupe l'équateur. Voy. Longitude.

MÉRIDIENNE: ligne tracée sur un plan horizontal, ou vertical, dans le plan du méridien, & où l'image du soleil marque l'instant de midi.

MESURE DES ANGLES: un angle est sormé par deux lignes qui aboutissent an même point; l'écartement de ces lignes fait la grandeur de l'angle. On le mesure par le moyen d'un arc de cercle décrit du point où les deux lignes aboutissent, pris pour centre: le nombre des degrés du cercle compris dans l'intervalle de deux lignes, est la mesure de l'angle. Que cet arc soit décrit d'un grand ou d'un petit rayon, les degrés seront plus grands ou plus petits, mais il n'y en aura jamais que le même nombre, puisque ce nombre est déterminé par l'écartement de deux lignes.

MICROMETRE : instrument pour mesurer les petits espaces.

Mobile (premier mobile): c'est le nom que les anciens donnoient au mouvement diurne des astres d'orient en occident.

MOUVEMENT (moyen): est un mouvement sictif que les astronômes employent pour calculer la marche & le lieu des astres, en tenant compte ensuite de leurs inégalités.

N

NÉOMENIE: synonyme de nouvelle lune.

NŒUDS: voyez Inclination.

0

OBLIQUITÉ DE L'ÉCLIPTIQUE: angle de l'écliptique avec l'équateur.

OBJECTIF: celui des verres d'une lunette qui est tourné du côté de l'objet.

OCCULTATION: éclipse d'une étoile ou d'une planete par une autre planete. OCTANT: c'est le nom d'une des phases de la lune; c'est le milieu de l'intervalle entre la nouvelle lune & le premier quartier, entre le premier quartier & la pleine lune, entre la pleine lune & le troisieme quartier, entre le troisieme quartier & la nouvelle lune suivante. Ainsi la lune, dans le cours de sa révolution, se trouve quatre sois dans les octans.

Oculaire : celui des verres d'une lunette qui est tourné du côté de l'œil.

Opposition: c'est l'aspect de deux astres, qui vus du centre de la terre, sont diamétralement opposés dans le ciel. Lorsque la lune est pleine, la terre est entr'elle & le soleil, & la lune est opposée à cet astre.

ORBE, ORBITE: c'est le cercle ou la courbe qu'une planete décrit.

OUVERTURE D'UNE LUNETTE: c'est la largeur ou le diametre du verre objectif qui donne passage à la lumiere.

P

PARABOLE: est une des courbes qui naissent de la section du cône & dans laquelle les cometes se meuvent sensiblement lorsqu'elles approchent du soleil.

PARALLAXE: c'est la différence des positions d'un astre dans le ciel, lorsqu'il est vu de différens points du globe, ou de différens points de l'espace. Les planetes, telles que Vénus, Mercure & sur-tout la Lune, ont une parallaxe, à cause de l'étendue de notre globe. Les planetes ont encore une autre parallaxe qui naît du mouvement de translation de la terre; en changeant de position dans l'espace, elle voit les planetes répondre à dissérens points du ciel; c'est ce qu'on nomme la parallaxe du grand orbe. La parallaxe des sixes seroit celle qui auroit lieu si la terre, dans son mouvement, se transportant d'une extrémité de son orbe à l'autre, voyoit changer sensiblement la position des étoiles.

PARALLAXE HORIZONTALE: la parallaxe, qui naît de la grandeur du globe, diminue à mesure que les astres s'élevent sur l'horizon, & s'évanouit, au zenith. La plus grande de toutes, celle qui a lieu à l'horizon, est, la parallaxe horizontale.

PARALLÈLES; on donne ce nom aux cercles qui sont parallèles à l'équateur terrestre ou céleste. On dit que Paris est sous le parallèle de 49 degrés, c'est-à-dire, sous le cercle parallèle à l'équateur terrestre, & qui en est

éloigné de 49 degrés. On dit que le soleil est dans le parallèle de l'étoile nommée Regulus, ou le Cœur du Lion; c'est-à-dire, qu'il est dans un cercle parallèle à l'équateur céleste, & qui passe par cette étoile.

PARALLÉLISME DE L'AXE DE LA TERRE : c'est l'inclinaison constante de l'axe de rotation de notre globe sur le plan de l'écliptique.

Pendure: corps suspendu à un fil ou à une verge de fer, qui oscille autour d'un centre: son isochronisme a été découvert par Galilée, & Huygens l'applique aux horloges.

PÉNOMBRE: c'est l'ombre légere qui commence & qui termine les éclipses de lune. Elle se répand sur les points de la lune qui voyent encore une partie du soleil, & où l'ombre épaisse, l'ombre vraie n'arrive que lorsque le soleil leur est entiérement caché.

Périgée : voyez Aphelie.

PÉRTHÉLIE : voyez Aphelie.

PÉRIODE : voyez Cycle.

PESANTEUR : voyez Attraction.

Pôles : voyez Axe.

PRÉCESSION DES ÉQUINOXES: c'est la quantité dont l'intersection de l'équateur & de l'écliptique rétrograde sur ce dernier cercle. Le point de l'équinoxe recule & va au-devant du soleil, ce qui fait que l'équinoxe artive plutôt. En même tems les étoiles, quoiqu'immobiles, paroissent s'avancer le long de l'écliptique: leur longitude croît continuellement; d'où il résulte que précession des équinoxes, rétrogradation des points équinoxiaux, progression ou mouvement des étoiles en longitude, sont des expressions identiques.

PROJECTION: c'est la méthode de rapporter un nombre d'objets disséremment placés, & dans dissérens plans, à un seul & même plan que l'on suppose placé entre l'œil & les objets, ou derriere les objets mêmes. Un tableau est une projection coloriée. Les cartes célestes ou terrestres sont également des projections. On suppose l'œil hors du globe de la sphère, regardant tous les objets qui y sont contenus, & marquant le lieu de ces objets sur un plan déterminé & convenu.

PROJECTION: est aussi l'action de lancer un corps: la force qui le lance est appelé la force de projection.

QUADRATURE:

QUADRATURE: c'est la phase de la lune qui a lieu entre la conjonction & l'opposition, entre l'opposition & la conjonction. C'est ce qu'on appelle le premier & le troisseme quartier. C'est en général pour tous les astres le tems où une planete, vue de la terre, est éloignée du soleil de 90 degrés, ou du quart du ciel. ler altrail and

RÉFRACTION: c'est le détour de la lumiere en passant d'un milieu dans un autre, en passant, par exemple, de l'éther dans l'air, on de l'air dans le verre ou dans l'eau. Mark Carlo Markette

Réculus: étoile qui est placée au Cœur du Lion.

ROTATION: mouvement d'une planete autour de son axe.

SAROS: période des anciens Chaldéens.

Secreur : instrument d'astronomie qui embrasse une portion quelconque de la circonférence. Un secteur de cercle, un secteur d'ellipse est un espace renfermé par une portion de la courbe, & par deux rayons menés ou au centre du cercle, ou au foyer de l'ellipse.

SEXTANT: instrument d'astronomie, ainsi nommé, parce qu'il embrasse la fixieme partie du cercle. าวเพาะทำ ทำ การสงวิวัย เลือวเลือดการสงกั

Sidenale : signifie ce qui concerne les étoiles. L'année fidéfale est celle qui i est réglée par le retour du soleil à une même étoile.

Sinus : si par les extrémités d'un arc de cercle, on mene une lighte droite, certe ligne est nommée la corde de tet and, se la moisié de corte ligne - est le sinus de la motié de qu'même arc. Ces sinus sont d'un grand - ulage dans la géométrie & dans l'abronomice : unité le par en anique

Francisco ; di sembis refelle de la constellation du gend Chiefe reciner ; il sembis refelle de la constellation du gend Chiefe refelle de la constellation du gend Chiefe refelle de la constellation du gend constellation de la constellation de la

Solstices : c'est le point de l'orbite au sole ou cet aftre s'eleve le plus flaut, ou s'abaisse le plus bas sur l'horizon. Dans ce point, dans l'instant du solftice, il cesse de monter & commence à descendre, ou bien il cesse de descendre pour commencer à remonter.

Tome H. Bbbbb

SPHÈRE: comme la vue s'étend de toutes parts à la même distance, tout ce que nous voyons paroît rond ou sphérique. Le monde prend la figure d'une boule, c'est pourquoi nous disons la sphère celeste; pour désigner à la concavité apparente qui nous environne de toutes parts. Nous donnons aténore le nom de sphère à la représentation artificielle de ces cercles. Ou dit l'inclimation de la sphère, pour désigner la position de ces cercles sur l'horizon.

Sphiroïse : solide qui n'est qu'un globe aplati ou alongé. Le sphéroïde differe d'un globe comme l'ellipse differe d'un cercle.

Seven ble Honveni flyle est la manière de dater, en admetrant la réformation grégorienne. Le vienx style est celui qui n'admet pas cente réformation. Le style d'un cadran solaire est une pointe élevée dont l'ombre montre les heures; le style est un petit gnomon.

Syzygies : conjonction on opposition de la lune. La ligne des syzygies est la ligne où arrivent ces conjonctions & ces oppositions.

T

VARIATION : troisieme inégalité de la lune, découverte par Tycho.

of the confidence of months of confidence & defeather, which is

or when his care in the large  ${f Z}_{i}$  group, or  ${f Q}_{i}$  is the first

ZENITH: est le point du ciel qui est perpendiculairement au-dessus de notre tête. En changeant de sieu, on change de renith.

Zodiaque: espace ou zone céleste d'environ 17 degrés de largeur, qui fait le tour du ciel, dont l'écliptique occupe le milieu, & qui comprend tous les points du ciel, où les planetes se rencontrent.

Zons: espace compris sur la surface d'une sphère entre deux cercles parallèles entr'eux. La kône comprise entre les déux trapsques est la zône Torride; si l'on imagine deux cercles parallèles à l'équateur, & de part & d'autre à 66 degrés de distance, ces cercles seront les cekcles polaires. La zône comprise de chaque côté entre l'un de ces cercles & l'un des tropiques est la zône tempérée. Au-delà de ce cercle polaire est la zôneglaciale qui s'étend jusqu'au pôle.

Pin de l'Explication des Termes d'Astronomie.

Bbbbb ij

HEL BLUMING MARTHONOMIE

# TABLE AND ESLIVES AND ESLIVES AND ESLIVES AND ESSLETATION OF THE SECONDARY CONTENUS DANS CE POLITARE

| Liv      | RE I. | DE Kêpler.                                                                             | age 1.         |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 1      |       | De Galilée & des dernieres années de Képler.                                           | 77.            |
| =        | III.  | Des Astronômes contemporains de Képler Galilée & & de ceux qui les ont suivis.         |                |
| =        | IV.   | De Descartes.                                                                          | 177.           |
| =        | V.    | De Bouillaud, d'Hévélius, de Huygens quelques autres Astronômes.                       | & de           |
| <b>=</b> | VI.   | De l'Établissement des Académies, & de l'Inv                                           | ention<br>249. |
| =        | VII.  | Des Méthodes d'observer.                                                               | 279-           |
| <u>-</u> | VIII. | De Jean - Dominique Cassini.                                                           | 3.07.          |
| =        | IX.   | De la Mesure de la terre, & des Voyages en en France pour les progrès de l'Astronomie. |                |
| =        | X.    | Trayaux & Découvertes du même tems.                                                    | 377            |
| ==       | XI.   | De Flamsteed, Halley, Hook: Travaux & I<br>vertes depuis 1672 jusqu'en 1686.           | Décou-<br>425. |
| ===      | XII.  | De Newton.                                                                             | 469            |

| TABLE DES LIVRES                           | 749       |
|--------------------------------------------|-----------|
| Recherches, Observations relatives aux pla | netes , E |
| Progrès de l'Astronomie depuis les décou   | vertes de |
| Newcon, ou depuis 1687 jusqu'en 173        | 0. 579.   |

- = XIV. Recherches retarives aux cometes & aux étoiles; & Progrès de l'Astronomie depuis 1687 jusqu'en 1730. 637.
- EXV. Discours sur la nature des Corps lumineux & des Corps obscurs de l'univers. 681.
- = XVI. Explication de quelques Termes d'astronomie. 733.

Fin de la Table.

# EXTRAIT

# Des Registres de l'Académie du 10 Février 1779

Messieure Lerot, le Gentil et Cassini fils ayant rendu compte à l'Atadémie des deux derniers volumes de l'Histoire de l'Astronomie par M. Bailly, contenant l'Histoire de l'Astronomie moderne, l'Académie a jugé cet ouvrage digne de paroître sous son Privilège. En foi de quoi j'ai signé le présent certificat: à Paris ce 17 Février 1779, le Marquis de Condorcer, Secrétaire perpésuel.

# PRIVILEGE DU ROL

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux nooleillers, les Gens renans nos Cours de Parlement, Maîtres des requêtes ordinaires de notre CHtel, graud Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers qu'il appareiendea: SALUT : nos bien amés les MEMBRES de l'Académie Royale des Sciences de notre bonne ville Paris nous ont fait expofer qu'ils autoient befoigde nos Lettres de Privilége pour l'impression de leurs Ouvrages. A cas causas, voulant favorablement traiter les Exposans, Nous leur avons pemis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir, toutes les rechetches & observations journalieres, ou relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les affemblées de ladite Académic Royale des Sciences, les ouvrages, mémoires ou traités de chacun des particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie vondra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits ouvrages, & jugés qu'ils sont dignes de l'impression, en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement ou séparément & aurant de fois que bon leur semblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de vingt années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes; sans toutefois qu'à l'occasion des ouvrages ci-dessus spécifiés, il en puisse être imprimé d'autres qui ne soient pas de ladite Académie : faisons défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre & débites lesdits Ouvrages, en tout on en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit desdits Exposans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation desdits exemplaires contresaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dien de Paris, & l'autre tiers auxdits Exposans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au

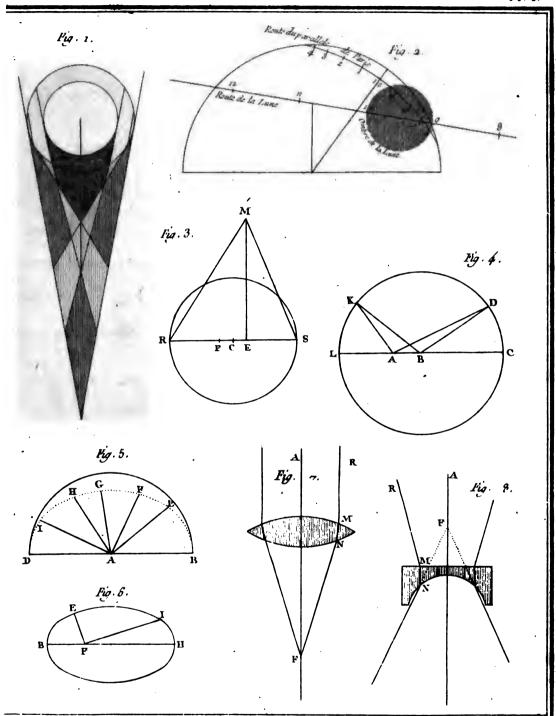

· la Cartette Sing

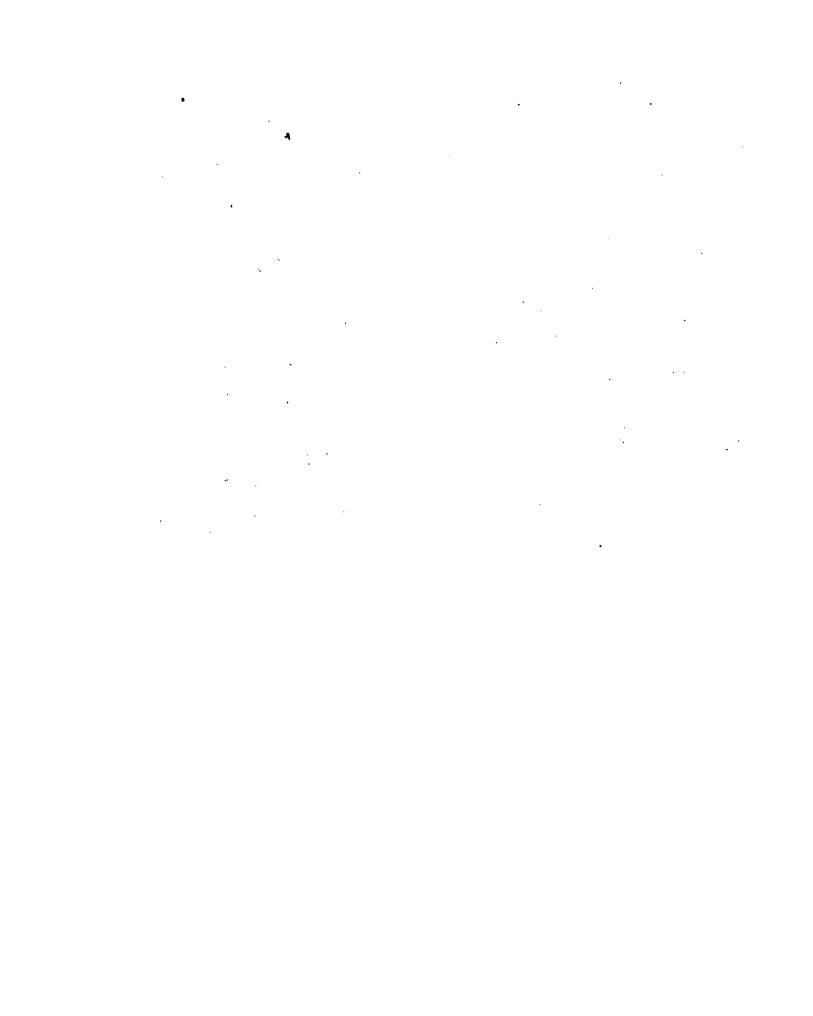

<u>.</u>.

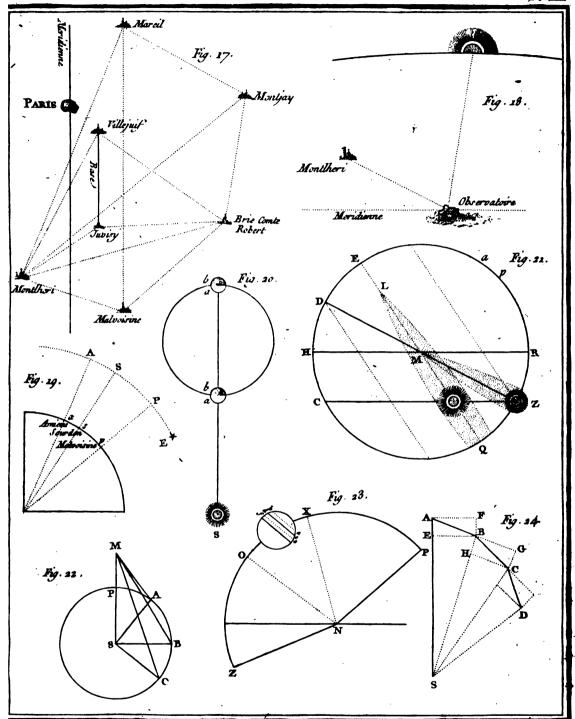

de la Gardotte Soulp.

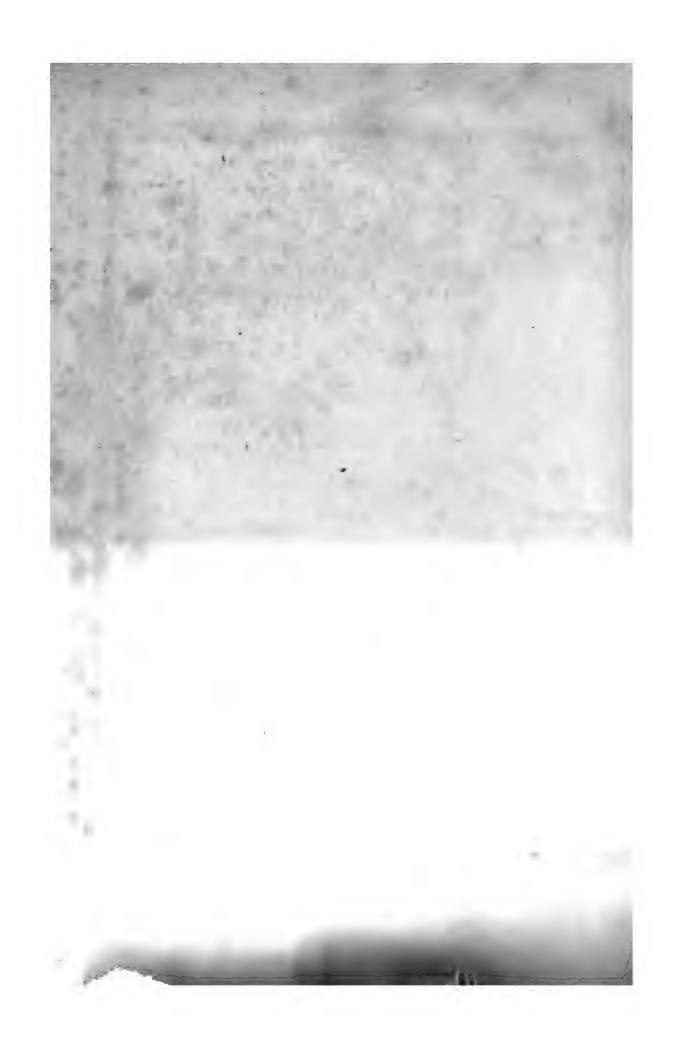

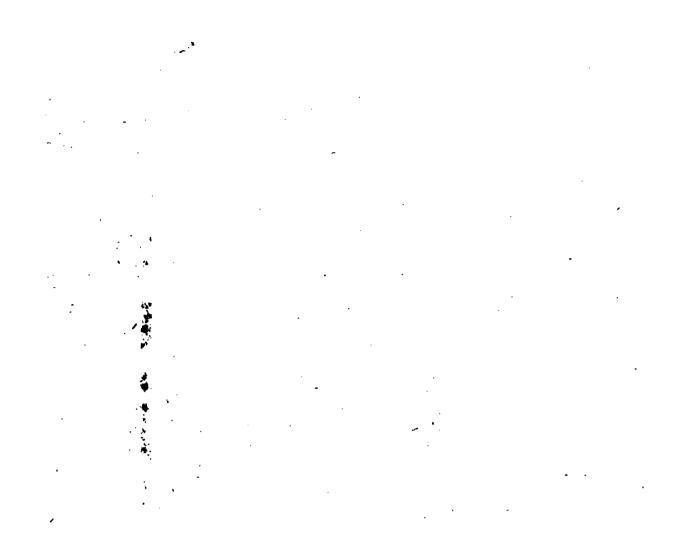



de la trardette Soulp.





long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, qu'avant de les exposer en vente, les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis ès mains de notre très - cher & séal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieut HUE DE MIROMENIL, qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur DE MAUPEQU. & un dans celle dudit sieur HUE DE MIROMENIL, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Exposans & leurs ayant causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long aucommencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers, Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chattre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris le premier jour de Juillet, l'an de grace mil sept cent soixantedix-huit, & de notre règne le cinquieme. Par le Roi en son Conseil. Signé LE BEGUE.

Registré sur le Registre vingt de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 1477, Fol. 582, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses article quatre à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, suire afficher aucuns livres, pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs, ou autrement, & à la charge de sournir à la sustaite Chambre huit exemplaires prescrits par l'article cent huit du même Réglement. A Paris, ce 20 Août 1778. Signé A. M. LOTTIN l'ainé, Syndic.





|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

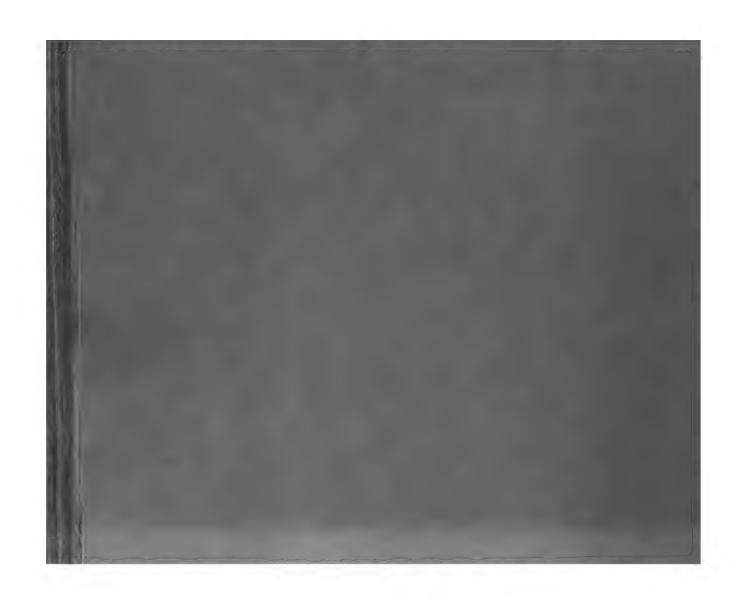

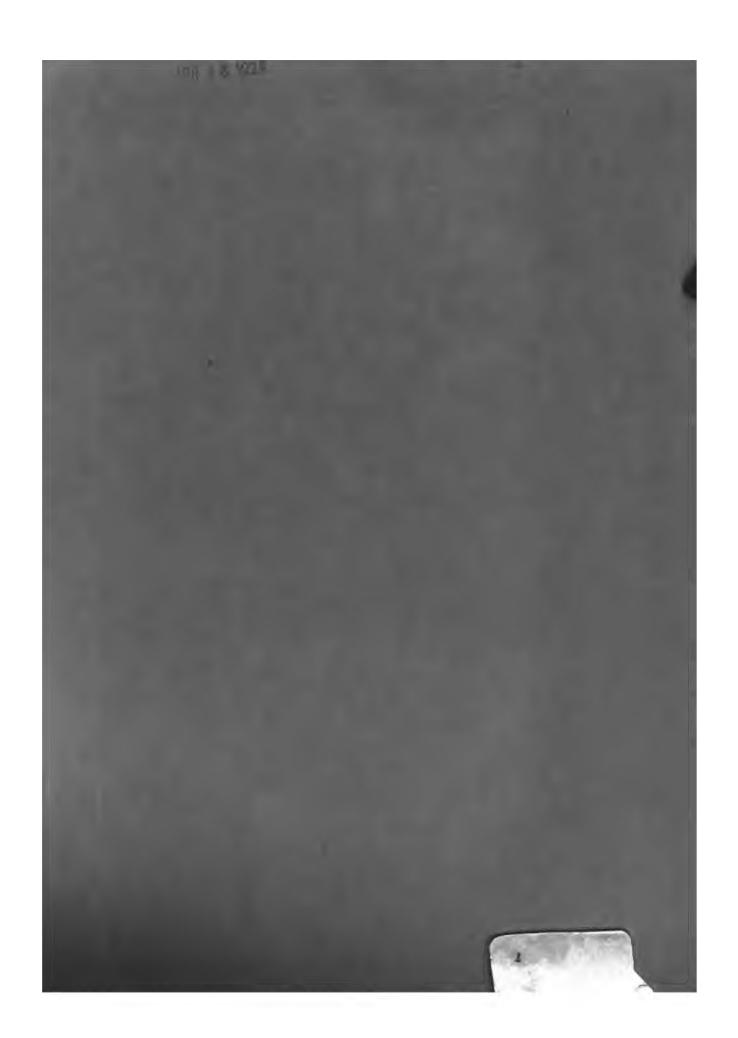

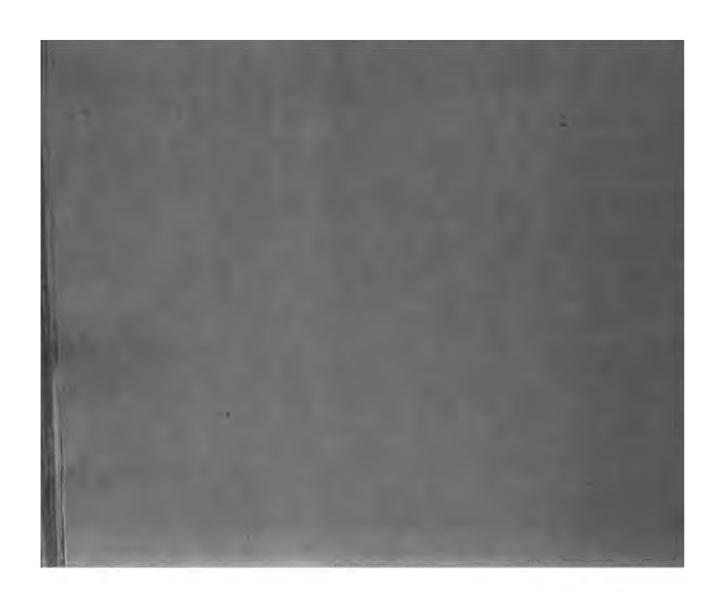

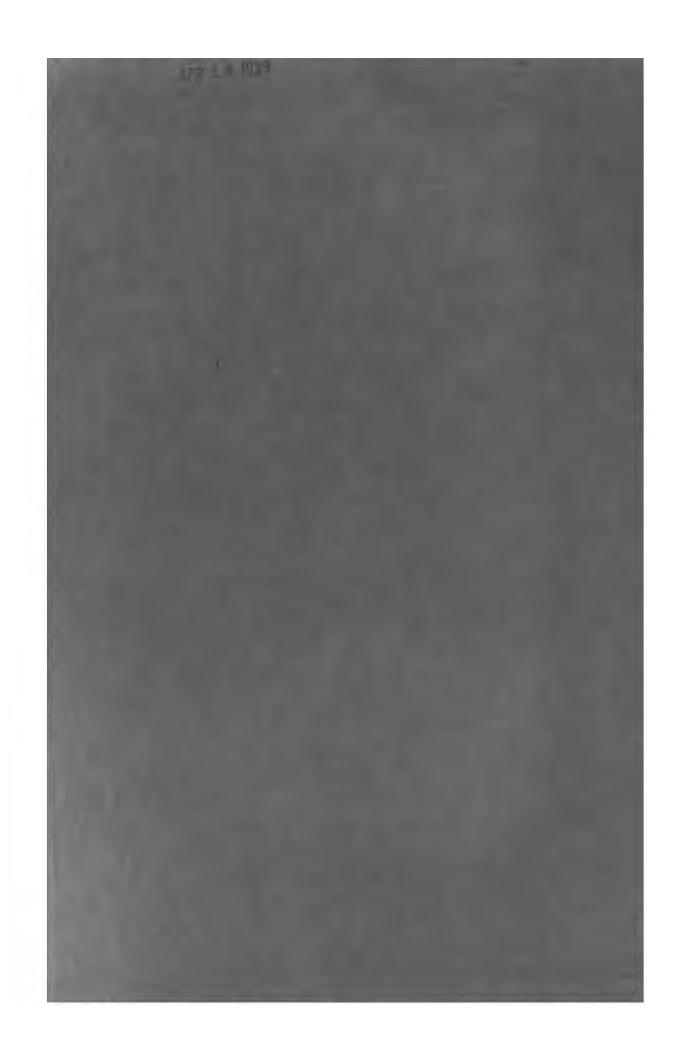

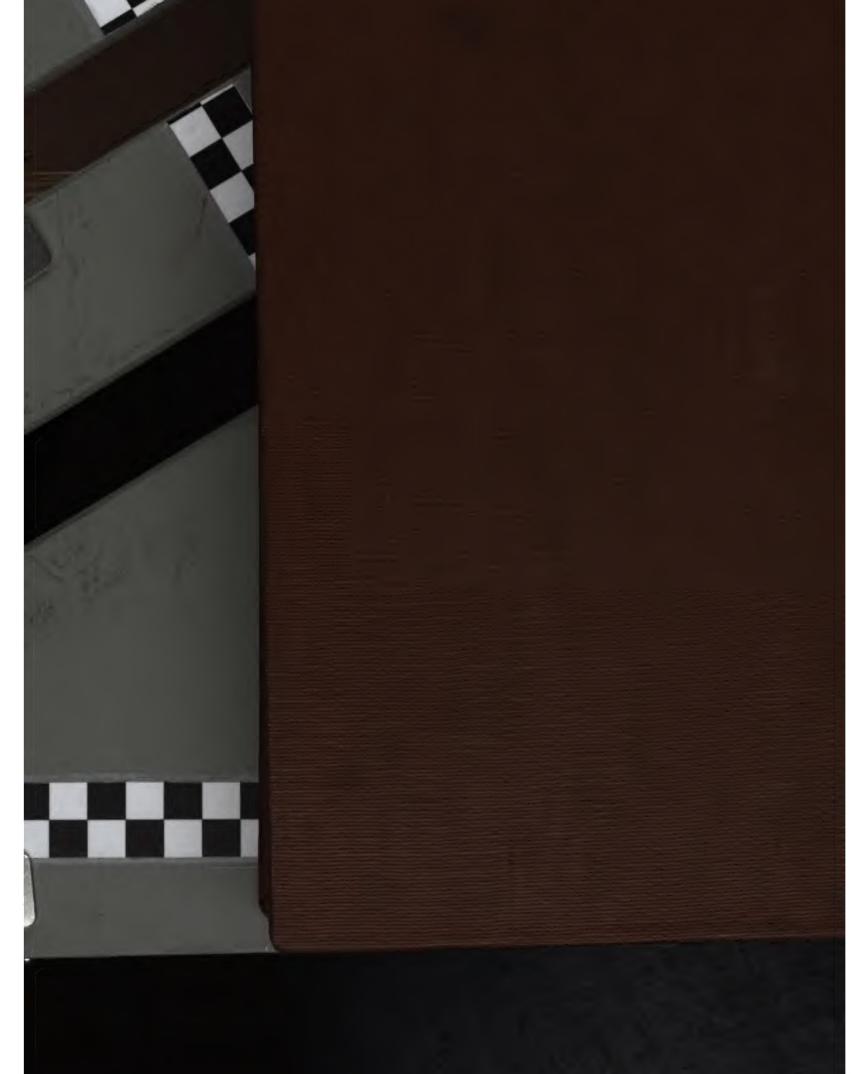